











## SUPPLEMENT AULIVRE

DE

# L'ANTIQUITÉ EXPLIQUÉE.

TOME PREMIER.



## SUPPLEMENT AULIVRE

L'ANTIQUITÉ

EXPLIQUÉE

ET

REPRÉSENTÉE

EN FIGURES.

TOME PREMIER.

LES DIEUX DES GRECS ET DES ROMAINS.

Par Dom BERNARD DE MONTFAUCON, Religieux Bénédictin de la Congrégation de S. Maur.



### A PARIS,

CHEZ

GIFFART, rue S. Jacques.

Nyon, quai des Augustins.

BRIASSON, rue S. Jacques.

DAVID, rue des Mathurins.

GANEAU, rue S. Severin.

BAUCHE, quai des Augustins.

DURAND, rue du Foin.

CAVELIER, rue S. Jacques.

GUILLYN, quai des Augustins.

PISSOT, quai de Conty.

M. DCC. LVII.

AVEC PRIVILEGE DU ROL









## PREFACE.

L n'est guére de matiere si vaste que celle des monumens de l'Antiquité. On voit tous les jours sortir de l'obscurité quelque chose de singulier, & qui n'avoit pas encore été remarqué. Lorsqu'on croit finir ses recueils, on est souvent obligé de recommencer sur nouveaux frais : à peine a-t-on achevé un ouvrage, que des

matériaux se présentent pour un autre. La terre en cache une infinité que le pur hazard fait découvrir. On en déterre dans les champs, on en trouve dans les villes: quand on se flate d'avoir épuisé tous les Cabiners, il en fort encore de nouveaux, inconnus quelquefois même à ceux qui les possedent. Presque toutes les parties de l'Europe en sournissent : le Levant & l'Egypte nous en envoyent très-souvent & de sort curieux; & ce qui surprend davantage, il s'en est rencontré, qui exposés depuis plu-sieurs siécles à la vûe de tout le monde, ont demeuré aussi inconnus, que s'ils avoient été cachés en terre, jusqu'à ce que la réfléxion nous les a fait estimer ce qu'ils valent.

Voilà les principales sources d'où j'ai tiré ce qu'il y a de plus remarquable dans ce Supplément. J'y renferme encore bien d'autres antiques tirés des Bibliothéques : en un mot tout ce qui m'est tombé sous la main, & qui avoit échappé à mes premieres recherches; en y comprenant aussi ces trésors que la terre enfante, & qui enrichissent le

public de tant de nouvelles connoissances.

## PRÆFATIO.

Ix ullum in re litteraria argumentum tam amplum reperias, quam monu-menta veterum : quotidie namque ex-tenebris nova fingulariaque eruuntur, qua-nufpiam obfervata fuerant. Ubi te colligendis omnibus postremam admovisse manum mas, tunc sæpe redintegratur labor : ubi librum absolveris, nova cimelia te ad alium concinnandum librum evocant. In terra multa conmandum inforum evocant, in terra muita con-duntur, quæ fortuito cafu in lucem prodeint. În agris, in urbibus innumera eruuntur: ubi putas te omeia exhaufuffe Mufea, ex iis ipfis Mufeis alia educantur, ne poffesforibus quidem fat cognita. În omnibus ferum Europa pațti-lus perguam mufea as pulvara 85 fui empergum. bus perquam multa ex pulyere & fitu emergunt : Tom. I.

ex Oriente atque ex Ægypto sæpe multa accedunt, sane spectabilia: quodque magis mirere, non pauca reperta fuere, quæ licet omnium paterent oculis, non minus ignota erant, quant sin ruderibus latuissent, donet re accuratius perpensa & examinata, quanti ea habenda essentablem sitt. deprehensum fuit.

Ex istis præcipue fontibus emanarunt ea, quæ in hoc Supplemento primas tenent : in quo etiam multa alia habentur ex Bibliothecis eruta ; atque, ut uno verbo dicam, omnia quæ in manus in-ciderunt, quæque perquirentem antea fugerant, iis etiam annumeratis quæ in dies ex terra etuta, novas easque præclaras circa rem antiquariam pariunt notitias.

Mais, dira quelqu'un, ce sera donc toujours à recommencer; on n'en verra jamais la fin ; les volumes viendront sans cesse & en foule, & cela tournera enfin à la charge du public. Je répons, que si l'on donnoit sans choix tout ce qui se trouvera dans la suite, cela meneroit peut-être trop loin. Mais l'on pourra prendre un tempérament, qui sans rien faire perdre d'utile au public, abbrégera beaucoup la matiere & diminuera le nombre des volumes. Parmi ces monumens qu'on déterre tous les jours, il y en a peu qui ne ressemblent à ceux qu'on a donnés dans les deux ouvrages de l'Antiquité & du Supplément. On aura soin d'écarter ceux qui seront ou semblables ou fort approchans des précédens ; moyennant quoi l'on pourra parvenir à ne publier en huit ou dix ans qu'un volume, qui ne renfermera que ce qui pourra donner quelque nouvelle instruction.

Ces précautions sont d'autant plus nécessaires, que cette étude étant de la derniere importance, on doit toujours tendre à la faciliter, en évitant, autant qu'il se peut, de grossir ou multiplier les volumes par des répétitions. Cette multiplicité de volumes est l'écueil ordinaire de plusieurs éleves dans toute sorte de disciplines : ils s'effrayent à l'aspect de tant de gros livres, qui

ne sont le plus souvent que des échos les uns des autres.

La connoissance de l'Antiquité est l'entrée à tous les Arts & à toutes les sciences : comme elles ont pris naissance dans les siécles de la Gentilité, les précieux monumens que les naufrages des temps ont épargnés, nous mettent fur les routes pour les acquerir. Ces monumens se divisent en deux classes; celle des livres, & celle des statues, bas reliefs, inscriptions & médailles; deux classes, dis-je, qui se prêtent des secours mutuels. Les livres nous apprennent l'histoire, & nous instruisent de tous les progrès que ces anciens profanes avoient faits dans la philosophie, dans toutes ses parties & dans la théorie de toute sorte de disciplines. L'autre classe de monumens nous représente comme en un tableau, une bonne partie de ce que les Auteurs décrivent, & perfectionne nos idées sur des choses, dont nous n'avions d'autre peinture que celle que nous nous étions formée sur un récit quelquesois mal-entendu; peinture souvent insidelle, & presque toujours imparfaite. Elle n'en demeure pas-là : elle nous

Dicet fortasse quispiam, nullus ergo finis Dicet fortaffe quispiam, mullus ergo finis edendorum libororum erit; crumenarum periculo novi quotidie emergent, idque non parvo rei familiaris dispendio. Cui reponam ego: si indicriminatim omnia qua in dies eruentur; in publicum ederemus, onerosam haud dubie fore messem illam tantam. Verum ita res attemperatione lu fine pula rei literaris detrimentur. Libri bitur , ut sine ullo rei litterariæ detrimento, libri bitur , ut fine ullo rei litterariæ detrimento, libri non tanto numero prodeant. Inter monumenta enim illa quæ quotidie ex tenebris emergunt, pauca deprehenduntur, quæ non fint vel fimilia vel affinia iis quæ jam publicata funt, illa ve-ro feponentur, neque sculptori tradentur inci-denda; qua ratione id efficietur, ut intra octo quosene decemve annos, volumen proquosque decemve annos, volumen unum pro-deat, in quo nihil non utile, nihil non novum habeatur.

Hæc ideo maxime adhibenda cautio est, quod Hæc ideo maxime adinbenda cautio ett, quod hoc genus difciplinæ in re litteraria præcipiuum habeatur, ideoque, ut plana expeditaque via ad illud procedatur, vitandæ femper repetitiones, vitanda, quantum facultas ferat, librorum co-

pia nimia. Hic quippe scopulus esse solumi qui disciplinis quibussibet dant operam ; nimia quippe librorum mole detertentur; qui libri ea-dem ipsa, variis plerumque recensita modis re-reactivit.

Antiquariæ rei notitia ceu limen & aditus ad artes disciplinasque omnes est habenda : cum enim illæ priscis illis prosanæ religionis tempotibus ortæ fuerint; monumenta pretiofa; ex injuria temporum elapfa; ad illas nobis ingressum parant. Hæc porro monumenta binas in elasse dividuntur; alteram videlicet librorum; alteram vero statuarum, anaglyphorum, inscriptionum, nummorum, quæ classes mutuum sibi subsidium præstant. Libri in historia nos institutunt ; czetera-que docent, quæ in singulis philosophiæ parti-bus, in que disciplinarum omnium teopiæ veteres fibi comparaverant. Altera monumentorum claf-fis, ceu in tabula depicta ea nobis exhibet, quæ auctores descripserunt, rerumque imagines menta impressas ad perfectiorem formam reducit : quas imagines dum legimus, nobis ipsis effingimus

instruit aussi sur un nombre infini de choses, que les Auteurs n'apprennent pas. Cette seconde classe a été toujours assez négligée: elle étoit presque inconnue avant ces derniers siécles. Toutes deux sont si importantes, & ont tant de liaison ensemble, que nous ne pouvons nous dispenser de parler ici de l'une & de l'autre.

Les Auteurs profanes sont les sources de ce qu'on appelle la belle littérature. Les a-t-on une fois négligés, on est tombé dans la barbarie. En a-ton rappellé l'usage, dont on s'étoit privé plus de mille ans : tous les arts & toutes les sciences ont recommencé à seurir, & se sont persectionnés à mesure qu'on a redoublé ses soins à cultiver les anciens auteurs. Les arts, dis-je, qui suivent le sort des sciences, se sont relevés & ont monté à un haut point de persection; la philosophie ancienne a enhardi nos philosophes à inventer de nouveaux systèmes, & à rétablir ceux qui étoient connus de peu de philosophes des premiers temps. La chronologie a été débrouillée, autant presque que le peut être une science sujette à tant de difficultés; la géométrie, la géographie & sur tout l'astronomie ont sait des progrès surprenans. L'éloquence dont les anciens nous ont transmis de si grands modéles, s'est perfectionnée à un point, que notre siécle le dispute aujourd'hui non seulement avec le siécle d'Auguste, mais aussi avec les temps les plus slorissans de la république d'Athénes. Tout nous vient en un mot de ces anciens idolâtres; & comme ils méloient la religion par tout, ces langues s'y trouvent parées en toute occafion de la mythologie des dieux : les auteurs de toute espece l'emploient fré-

Que les expressions mythologiques soient tant qu'on voudra des ornemens purement extérieurs: les disciplines ne sont venues jusqu'à nous qu'avec ces ornemens; & ces expressions sont répandues dans presque toutes les langues de l'Europe. Jupiter, Minerve, Mercure, Hercule, Mars, Bacchus, la Chimere, &c. viennent à tout moment. Veut-on apprendre le Gree? Il saut nécessairement étudier les bons auteurs en cette langue, & il n'y en a point qui ne rappelle sans cesse la Théogonie & la Fable. Veut-on se former un

ravoque ad germanam rerum figuram attingere poflumus. Neque vero hoc unum ex hac emolumentum percipimus; fed etami innumera pene docet illa , quæ apud feriptores fruftra quæfieris. Hæc porro fecunda claffis diu neglečta, avorumque noitrorum tæculis pene ignota erat. Ambæ vero claffes tanti funt momenti, totque nexibus mutuo colligantur, ut operæ pretium fir hie de utraque paucis differere.

In profanis tantum feriptoribus politior litteratura hauriri poteft. Ubi femel ii neglecti fuere, in barbariem omnes delapfi funt; ubi vero postquam per annos plus quam mille obsoleverant, in ulum revocati funt, artes omnes disciplinaque florere eceperant, eoque majore profectu donata funt, quo majore cura veterum feripta excolehantur. Artes, inquam, quae passivan fortem sequi solent, ad perfectionis culmen sunt evecke; philosophia vetus philosophia avi nostri animos fecit, ut novas philosophandi vias adirent, & veterum quorumdam philosophorum inventa, non mua, de integro revocarent. Chronologia ex immenia caligine emersti, quantum tamen potest emergere passins tot intricata difficultatibus; Geo-

metria , præsettimque Astronomia , stupendum in motem profecere. Eloquentia , cujus vereres exemplaria nobis admodum contipicua transmifere , tam diligenter tamque selici extu culta suit, ut ea in re possiti avum nostrum , non modo cum Augusti sæculo concertare , sed etam cum storentistimis illis respublicæ Athenientis temporibus. Hae omnia nobis ex veteribus illis simulacrorum cultoribus accesser cumque illi religiones suas passim admisserent, utrissque lingua servicios sacra santina deorum mythologia ubique exornantur à cujusvis generis seriptoribus.

Dixeris fortasse hace, mythologica ornamenta extera prossus etc, neque ad res ipsa pertinere, Verum disciplina nonmis cum histe ornamenta ad nos trassimilar sunt, quae ornamenta, numrum mythologica dictiones, narrationesque per omnia ferme Europa idiomata immissa funt. Jupiter, Minerva, Mercurius, Hercules, Mars, Bacchus, Chimaera ipsa passim proferuntur. Vin' Gracam addiscere linguam? Legas oporter seriptores Gracos optimos quosque, quotum nullus est quin theogoniam veteresque fabulas afferarin me-

bon style Latin : On ne le peut, que par le léquente lecture des auteurs clas-

liques , tout parsemés de Fables & de la Théologie profanc.

Si l'on se met à la lecture des Peres les plus anciens, comme S. Irenée, Clement Alexandrin, Tertullien, ils repassent toute la généalogie des dieux: ce que font aussi dans des temps plus bas S. Athanase dans son traité contre les Gentils, S. Gregoire de Nazianze dans plutieurs de ses ouvrages, S. Jean Chrysostome dans son long traité sur S. Babilas & ailleurs. Pour ce qui est de S. Augustin, il nous retrace assez au long dans sa Cité de Dieu toute la mythologie & l'histoire profane.

Les livres saints mêmes n'en sont pas éxempts, nous y trouvons des manieres de parler nées sans doute chez les Gentils, & fondées sur la mythologie; par exemple, ces anciens profanes croyoient que les ames des défunts se rendoient aux portes de l'enfer, où elles payoient un tribut pour entrer dans le manoir de Pluton : & comme ce lieu étoit abhorré des mortels, on comparoit aux portes de l'enfer les choses les plus odieuses. C'est en ce sens qu'Achille dit dans Homere: Je hais comme les portes de l'enfer, celui qui dit une chose &

en per le une autre.

Cette expression avoit passé dans la langue sainte, des gens inspirés de Dieu s'en servent. Ezechias parle ainsi dans le Cantique qu'il sit pour le recouvrement de sa santé: J'ai dit dans la force de mon âze, j'irai aux portes de l'enfer. Et notre Seigneur Jesus-Christ s'en est servi en parlant au Prince des Apôtres: Vous étes Pierre, & sur cette pierre j'édisserai mon Eglise, & les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Le Sauveur emploie cette expression, qui par le commerce des idolâtres avoit passé dans la langue du peuple saint, de même qu'il se sert ailleurs d'un proverbe émané de la même source. Il vous est dur de regimber contre l'aiguillon, dit-il à S. Paul; ancien proverbe qui se trouve dans Pindare : Il est pernicieux, dit-il, de regimber contre l'aiguillon. Terence dit ausli : Et vous regimberez contre l'aiguillon.

Les mêmes aureurs profanes qui nous ont appris à parler, nous apprennent auili, comme nous avons dit, les aits & les sciences : & ce qui intéresse bien plus de gens, l'ancienne lultoire ne se trouve que dans ces originaux. Il est

deam. Vin' limate feitbendi Latine confactudinem alipisti. Il failta te des cuiti affidie legas verres 1438 Limae lingue migritios, & fabalis & civilizia 144 profuna refiperios.

rain Patium nonei, Clementis Alexand.m., Tettollina scripta perlegas, totam illi de nam generlogiam frequenter exhibent : id quod triam in sequenti avo videre est apud Athanatium 1 bi > contra Gentes , Gregorium Nazian-ze ium in Olationibus non paucis , Joannem Gustodomum de Babyla & alibi. Quod autem al Augut. ium spectat, totam ille mythologiam pluribas tractit, histori imque profinam, in libris

nempe de Civitate Dei.

Ne facros quidem libros iis vacuos reperimus, ibi cium loquendi genera occurrunt in profuna il'a teligione nata, inque mythologia fundata, exempli cunia veteres illi putabant defunctorum anima interi ftatim portas adne, ex naulum folvere ut 11 Plutonis domum intrarent : quoniam vero mortales omnes hujulmodi domicilium horrebutt; hine folebut res perquam odiofas cum portis inferi compara, : Sic Achilles apud Homerum Il. 9.

די לולה קמי עין אינוסי נעם מולשם שלוחיום Us % reger was rend't est oproit, and de Gates.

Hoc comparationis genus in linguam fanctam influverat, ilso utitur vir divino numine afflatus Ezechas in Cinico pro redintegrata valetusine emilo, E e div in dimidio dierum miorum, va-dam ad portas especi. Et D. N. Jetus Christus illo usas est cum Apottolorum principem alloquero-Ecclesiam meam. I porte triferi non prevaletum adversius eam. Hoc Christian titut dicto, quod ex Gentium confortio in linguam fanctam invectum faerat, ut & alibi proverbio utitar codem e fonte manante : Durum est tivi conti a stimulum calcitrare, inquit Paulo. Adigo autem illo veteri utitur Pindaras Pyth. 2. 7771 10. 5. 701 2021 me, , set for entrappe orace; lecentius quoque ; contra glimulum ut calces

lidem autem veteres seriptores, qui robis in loquendi ratione magiliri iunt, attium quoque & di e n'inarum omnieni doctores nobi, fuere : qualque magas astimandum, vetus listoria in h . folam fontious hauritur. Certam igitur eft con donc certain que ceux qui veulent faire du progrès dans fes sciences, & plus encore ceux qui se trouvent dans des engagemens de travailler pour le public, doivent s'appliquer sérieusement à l'étude des anciens auteurs.

Cette érudition est sans doute nécessaire; mais il n'est pas moins certain qu'elle ne suffit pas. Un grand nombre de choses ne s'entendent qu'avec le secours des monumens de la seconde classe, & d'autres ne s'entendent qu'imparfaitement sans ce secours. Il est rare qu'une description, quelque éxacte & detaillée qu'elle puisse être, donne une idée aussi claire des choses, que l'image des mêmes choses faite dans le temps & d'après nature. De-là vient que ceux qui sur le récit des auteurs ont tracé l'image des choses qu'ils décrivent, quelque application qu'ils y ayent pu apporter, ne sont presque jamais arrivés à les exprimer telles qu'elles sont. Cela se voit quand on vient à déterrer quelque bas relief chargé de figures, décrites par d'anciens auteurs, & ci-devant dessinées par des sçavans modernes. L'image naturelle de la chose éclipse alors tout d'un coup celle que nous nous étions formé sur le récit du premier, & sur les desseins donnés par le second, qui ne les avoit tracés qu'en devinant : tout de même qu'un voyageur à qui l'on avoit fair. cent fois la description d'une ville, trouve tout nouveau quand il la voit de ses propres yeux. Ce premier aspect essace tous les traits imparfaits qu'il s'en étoit formé sur des récits, qui, quelque clairs qu'ils puissent être, n'arrivent jamais à apprendre ce que le premier coup d'œil fait connoître. Les images tirées des monumens font presque les effets d'une descente sur les lieux, & nous mettent devant les yeux ce que nous n'entendions qu'à demi. Lipse qui avoit tant étudié les Antiquités Romaines, a donné des peintures d'après la description des auteurs, il en a souvent tâté plusieurs pour trouver la véritable. Depuis lui plusieurs de ces images se sont trouvées sur des originaux, & l'on s'est d'abord apperçu que Lipse avoit presque toujours mal deviné.

Avec le secours de ces monumens, on tire incomparablement plus d'utilité de la lecture des anciens. Les images nous instruisent plus surement sur bien des choses que les auteurs mêmes, & augmentent de beaucoup le plaisir de la lecture. Ce secours est nécessaire à ceux même que leur grand sçavoir

qui humanis divinifque difciplinis ornari peropran; multoque magis cos qui rei litteraria promovenda dant operam; nonnifi affidua veterum feriprorum lectione polfe rem feliciter gerere. Hoc genus eruditionis necessarium esse constat;

Hoc genus eruditionis necessarium este constar: necessarium este id ad plenam institutionem non siais este. Multa quippe sur, que nonnis ope monumentorum secundæ classis possum intelligi; alia vero sine hujusimodi auxilio imperfecte capiumtur. Descriptio enim quantumvis accurata, quantumvis minutatim explanans omnia, rarissime eamdem potest notitiam parere, quam imago ipsa rerum, ipsis rebus præsentibus depicta vel expressa. Hon accidit ut is qui ex scriptorum narratione imaginem rerum delineavere, quantum deprehendimus, verbi causa, quando anaglyphum quodpiam eruirur, siguris onustum, qua figuræ à veteri quodam auctore descripta, ab alio nostri vel partum ævi ad illius sidem delineatæ sucritut. Tunc enim imago illa vera recens eruta, figuram quam prior verbo descripterat,

posteriorque divinando delineaverat, ex imaginatione nostra statim eliminat, illiusque locum occupat i haud seus quam, cum petreginator quispiam, qui de urbis alicujus situ sotamates plurimos audivit, nova omnia conspicite, quamdo sipsi coulis eam intueture. Primus enim conspectus illam priorem imaginem delet, quam ex auditu multorism conceperat: quamzecumque enim narrentur, non possum ca quie primus oculorum conspectus percipit, reprasentare, Imagines enim hujusimodi ex monimentis eductar em quasi prasentem constituunt, &c ea quie vix apprehendere poteramus , sub oculos statuunt. Lipsius qui Romanorum antiquitati explorandar tot annos insumerat, ex auctorum descriptione multa delineavit, & quidem quam accuratissime potuit. Postea autem vera rerum imagines in monumentis repertae sunt, suncque desprehensum est raco Lipsium rem ut erat expressible.

Horumce monumentorum ope longe major utilitas ex veterum lectione decerpitur. Imagines quippe rerum, cum certiorem pariunt notitiam, quam feriptores, tum lectionis voluptatem adéleve le plus au-dessus du commun : il leur aide à comprendre bien des choses qu'ils n'ont pas entendues, & a correger leurs idées sur d'autres. C'est principalement dans cette vue que j'ai formé le dessein de cet ouvrage, qui rent toutes les figures & les range en différentes clanes marquées. Ceux qui voudront désormais se rendre habiles dans tout ce qui regarde l'Antiquité, doivent commencer d'abord par ces monumens; c'est un grand préparatit pour avancer beaucoup en peu de temps

Quelle facilité n'a-t-on pas à bien entendre l'histoire ancienne, lorsqu'on a vû de ses propres yeux la forme des divinités de toute espece, les temples, les rites des facrifices; qu'on a remarqué sur des images sures les habits de la plupart des anciennes nations connues, l'ordie & la disposition de la table & des repas, la forme des vases, les poids, les mesures, les bâtimens publies, les cérémontes des nôces, les bains, les thermes, les instrumens de musique, le détail de la guerre & les funcrailles; qu'on a vû, dis-je, tout

cela d'apiès des originaux faits dans les temps mêmes :

Un avere avantage non moins confidérable qu'on peut tirer de ces monumens, c'elt la cosnoill'unce d'un grand nombre de choses, que les auteurs n'apprennent pas. Il n'y a aucune partie de l'Antiquité qui n'en puisse fournu ple ieurs exemples. Quel auteur a jamais parlé de Cybele représentée à l'entrée d'un temple far la poitrine d'un Archigalle ? Où a-t-on vu toutes les parties du temps personnifiées & quelques-unes déifiées? Les auteurs n'en duent presque rien, & les monumens nous les montrent en grand nombre. Si l'on parcourt les divinités connues, on n'en trouvera presque point dont les mubres ne nous fournissent quelque figure inconnue aux mythologues & aux historiens. Ce que nous y apprenons de Mithras, dont le culte étoit si célébre aux premiers siécles du Christianisme, fait une longue histoire, dont on ne trouve presque rien dans les anciens livres. Combien d'autres divinités n'y voit-on pas, dont les auteurs n'ont jamais

Si l'on passe aux autres parties de l'Antiquité, le détail des habits des Prêries, de la forme des temples, des instrumens sacrés, des sacrifices,

be it carn an , garin ie litterada pocettes habenbenedan in , qui mae literată posetes inbea-tur, ut mi it que ann podo pecceptant appre-le dat politic & ma que nive pacepetar en ul a. The min precipcus firi finadus, ut hur opeti na um admeterem, it quo imiga es narvo crivae ponarum. Qui rem antiquatian tatua al qui velaetitt, ab lafte flatic mon-mana inseptint opottet, inde enha major cele-1.01 que profectas apparabitat.

Quan feelle eum indorium vetetem capias, cum ip is coulis ideris de sum emaium formas, cum ipis ceulis ideris de sum emaium formas, templas, fiermenoium titas va., s. cum imaganes veras peceparis vettam cupi vis see nationis; mente ochinem ec figuram competeris, vata, possera cincoluras, adinesa piblica, impenatum atus diverso, baluca, tetem s., mitumenta mufica, belli rationem & octinem, fiunca, cum hae, inquam, ipits oculis videris, ut prifeis illis temporibis, delineata funt:

Ex hifee parto veterum monimentis, aliud, pec

Ex hisce parro veterum monimentis aliud, nec minus habendum, emolumentum percipitur; maltatum nempe retam notitia, quam apud ferip-

modara adaugent. Hoc fabrilit genere opus ha- tores fiuftra quarts. Inter diserfas Antiquitatis tores finitia quaris. Firer divertas Antiquitatis esplainta, plates, nulsi eft qua hujufmodi exempla non applatice. Qua feriptoriam uniquam Cybellia e can tasat in Archigalli pectore replacementatim. Se in ofto tempa fishem esincitam. Unique to tempa fishem esincitam. nam vi ...mus temporis partes omnes personarum m te expresi s, 8 aliquot carum inter numina ha-brias: Nihil fere hac de re apud feriptores occurit, ad mainera & analyspia hae pail in eshi-bene. Si percuras inuesta ormia, viv quodpiam depicherdas, cujus figuram aliquam, ac toribus & mythologis igneram, monumerer non repre-tentent. Que in hajarmodi monimentis de Mittha entent. Que in inspirio de celi cinus, cuias cultus eras prioribus Clarit, so-mi feculis calebertimos ; illa fune pralong to insti-tutam effecuer, de qua abil fere in vectiam de bus occurrit. Quot etiam ignota ne sina exhibentur, to quibas ne verburn quidem apad

Si ad carcias Antiquitans explanata partes procedimas, fixea veidem in distillum, noru-mentolum identum, plastific crem, pri transioni-cus tastum de anaglyphis election. Fjardem grine peut s'apprendre qu'avec les marbres & les bronzes. Dans la même catégorie entrent les habits, les chaussures, les boucles, vases, seaux, & tout cet attirail qui compose la troisiéme partie de l'Antiquité. De même les armes, la cavalerie, & tout ce qui regarde la guerre, les ponts, les grands chemins, les funerailles. Toutes ces parties de l'Antiquité renserment cent cho-

ses que les seuls monumens apprennent.

Si l'on vient à repasser les monumens des autres nations; on y remarquera d'abord que tous les auteurs ensemble n'apprennent pas sur la religion des Egyptiens le quart de ce qui se trouve dans les figures Egyptiennes: ce pays en fournit en si grand nombre, qu'on n'en voit jamais la fin. Où trouvons-nous dans les auteurs le culte du cadavre d'Osiris étendu sur un banc façonné selon la forme d'un lion, dont le dessous est orné de dissérens Canopes rangés avec symmétrie? En voilà déja six ou sept déterrés, dont la plûpart nous représentent Osiris en cette maniere avec Isis & Anubis, qui menent un grand deuil de sa mort. En combien de manieres ne voyons-nous pas Isis représentée? Une des plus singulieres & des moins connues, est celle qui de sa tête, de ses bras & de ses aîles soutient & tout l'univers & toute la religion.

À propos d'Isis, j'avertis ici que j'en ai encore trouvé, mais trop tard, une qui frappe par sa singularité. Elle est à Pontoise dans la maison de campagne de Monseigneur le Duc de Bouillon. C'est une statue d'environ un pied & demi de hauteur, qui porte sur sa tête un épervier. Cet oiseau, se-son Plutarque, représentoit Osiris. Sur le ventre de la statue, est encore peinte cette Isis dont nous venons de parler, qui soutient de sa tête, de ses bras & de ses asses le monde & la religion. Une infinité de choses qui regardent cette religion Egyptienne, ne s'apprennent que par les anciens monumens. L'Egypte nous en envoye sans cesse de nouveaux. Jamais on n'eut tant de soin de représenter en figure tout ce qui entroit dans le culte, qu'en

eut cette nation, la plus superstitieuse de toutes les nations.

Ces antiques nous instruisent aussi sur bien des choses qui regardent les autres peuples, les Syriens, les Perses, les Parthes, &c. Mais rien ne nous interesse tant que les monumens Gaulois, que nous avons déja donnés, &c.

neris sunt vestimenta, calcei, fibulæ, vasa, sigilla, cateraque omnia quæ in tertia Antiquitatis explanatæ parte comprehenduntur. Itemque arma, equi, universaque ad bellum pertinentia, pontes, viæ, funera. Hæ omnes Antiquitatis partes innumera pene complectuntur, quæ in solis monimentis edicimus.

ta, quæ capite, brachiis & alis, & mundum universum & religionem totam sustentat. Quando de sidde agitur, monere juvat, me in

Quando de Inde agitur, monere juvar, me in Indem incidiffe, etti tardius quam par erar, fingularitate fua spectabilem. Ea ett Pontisate in adibus Serenissimi Ducis de Bouillon. Est statuunum atque dimidium pedem habens altitudine, gestatque capiet accipitrem: que avis secundum Plutarchum de Iside & Osiride, Osiridem repræsentabat. Supra ventrem statua depingitur etiam Isi illa, qua capite, brachis & alis mundum ac religionem gestat. Innumeræ plane res cultum Ægypriacum spectantes ex solis monimentis comperiuntur. Exægypto quippe nova quotidie transmiruntur. Nulla uspiam natio ca quæ ad religiones suas spectabant, tanta cura & diligentia per signa & figuras expressir, quanta Ægyptii, omnium superstitiossismi.

In monumentis item multa edifcimus circa res ad alios populos fpectantes, Syros, Perfas, Parthos, &cc. Verum nihil ita nobis cordi effe debet s ur monumenta Gallica, quæ pridem dedinus s que nous donnons encore en grand nombre dans ce Supplément. Qu'est-ce que les historiens nous disent, si on le compare avec ce que nous apprennent les bas reliefs, statues, temples, qui nous montrent tant de choses cidevant inconnues? Le Mercure sans sexe, le Tarvos Trigarannus, la forme du dieu Esus, & d'un autre dont on n'a pu lire le nom. Nous y apprenons aussi que le nombre de huit étoit comme consacré parmi les Gaulois, comme dans ces restes de superstition Gaulois de decuverts à Notre-Dame de Paris en 1711. & dans d'autres trouvés du côté de Liege, donnés à la planche CXCII. du second tome de l'Antiquité. Ce même nombre de divinités se voit à la colonne de Cussi, donnée à la fin du second tome de ce Supplément, & au frontispice du temple de Montmorillon, dont l'estampe se voit là même.

Une découverte amene l'autre, elles se prêtent des secours mutuels, & comme de concert ensemble, elles attestent la vérité les unes des autres. Les temples octogones des Gaulois, ont sans doute rapport avec le nombre de huit dieux, qu'ils aimoient tant à rassembler dans une image.

Ces temples tous uniformes, tous à huit faces & autant d'angles, étoient ci-devant inconnus, quoiqu'exposés à la vue de tout le monde. On ne s'est apperçu que fort tard, que c'étoient des restes de la religion des Gaulois; on en a d'abord remarqué un, qui est celui de Montmorillon en Poitou, le plus entier de tous. A cette découverte, a succédé presque en même temps celle de six autres temples de même forme, & l'on m'annonce dès à présent, qu'il s'en trouve encore d'autres en divers endroits du Royaume, tous de la même figure. Mais outre que je n'en suis pas encore bien éclairci, les temples octogones qu'on découvrira dans la suite, ne serviront plus qu'à démontrer que l'usage en étoit fort fréquent, à moins qu'ils n'ayent des particularités remarquables qui puissent donner quelque nouvelle instruction.

L'octogone n'étoit pas chez les Gaulois pour les feuls temples. Voilà quatre tours à huit faces & à huit angles données dans le quatriéme tome de ce Supplément. Le Phare de Boulogne sur mer bâti par Caligula, étoit octogone : cet Empereur suivit apparemment en cela le gout de la nation Gauloise. La

quæque jam magno numero adjicimus in hoc Supplemento. Quanti pretii funt ea quæ feriptores de Gallicis monimentis referunt, fi comparentur cum iis quæ flatuæ, anaglypha, templa, aliaque monimenta repræfentant, ubi tot tantaque difcimus, pridem ignota nobis ? Mercurium nempe mullo fexu inftructum, Tarvon Trigarannum, formam Efi dei, & alterius, cujus nomen legi non potuti. Docemur item ochonarium numerum apud Gallos facrum fuiffe, ut compertum eft ex illis Gallicæ fuperflitionis reliquiis, quæ anno 1711. in Ecclefa Cathedrali Parifientif cruæ funt, ex aliifque circa Leodium repertis, quarum fchema protulimus in tab. CXCII. fecundi Antiquitatis explantare tomi. Par numinum numerus obfervatur in columna illa Cuffacenfi, quam in fine fecundi hujus Supplementi tomi exhibemus, & in frontípicio templi Montis Morillonis, cujus fchema ibidem vifitur.

Ex crutis monumentis ad aliorum monumentorum notitiam via paratur, ficque ad ulteriora femper progredimur. Templa Gallorum ochangula aliquid haud dubie affinitatis habent cum octo numinibus, quæ fimul repræsentare studebant illi.

Templa itiusmodi ejustem formæ omnia, & octangula nuper ignota omnibus erant, etiams omnium oculis exposita. Sero tandem deprehenfum fuit, reliquias esse Gallicæ veteris superstitonis. Principio illud quod in Monte Morilione Pictavorum vistur, observatum suit, quod integrum & fartum techumque ess. Hoc primum agnito, sex alia ejustem formæ reperta sunt, uno serme eodemque tempore. Jamque mihi variis ex locis renunciatur alna per Gallias ejustem figuræ reperiri. At præterquam quod corum plenam nondum accepi notitiam, templa octangula quæ in posterum reperientur, illud tantum edocere poterunt, eorum usum in Galliis olim fuisse frequentissimum; niss fortasse in illis quædam observentur nova, quæ notitæ aliquid suppeditent.

nova, qua noticia aliquid (uppedirent nova, qua noticia aliquid (uppedirent Octangula figura in Gallis, non in templis tantum oblervabatur. Jam quatuor octangulas turres in quarto Supplement tomo proferimus. Pharus quippe Bononienfis, quam confitruit Caligula erat octangula : Imperator autem ite, Callorum hae in re morem fequurus videtur. Ejuf-

même

même figure s'observe dans la Tour Magne de Nîmes, dans celle du cimetiere des Innocens de Paris, & dans celle de Montbran près de Matignon en Bretagne. Cette figure si uniforme en des lieux si éloignés les uns des autres, prouve que l'usage des bâtimens octogones étoit répandu dans toutes les Gaules.

Un des plus grands avantages de la réunion des monumens d'une mêm espece, c'est qu'un seul fait quelquesois découvrir à quel usage étoient tous les autres. l'apporte ici pour éxemple une autre figure Gauloile. On voit en certains cabinets de petites statues de terre cuite blanche; c'est une femme assisse dans un grand sauteuil d'ozier, dont le dossier lui couvre le dos, les épaules & même les côtés : elle est coëssée assez proprement, & tient un petit enfant sur son giron. Il étoit difficile de deviner à quel utage pouvoit être ce monument Gaulois. Un seul a fait découvrir à quoi servoient tous les autres. En 1710. lorsqu'on creusoit à S. Lomer de Blois pour jetter les fondemens d'un édifice, on trouva à dix pieds en terre un petit caveau bâti de briques, dans lequel au-milieu des cendres & des offemens brulés d'homme, de cheval, & de chien, étoit la figure de cette femme affile avec une pleureuse à chaque côté. Voilà sans doute un tombeau de Gaulois, qui, selon Cesar, bruloient les corps, & mettoient sur le même bucher les animaux qui avoient été à l'usage du défunt. On auroit d'abord crû que c'étoit quelque dame morte en couche, brulée à la mode du pays, & repretentée en figure avec son petit enfant; j'avoue que j'avois d'abord sais cette conjecture; mais trois autres trouvées depuis & de la même forme, me font soupçonner que c'est autre chose, & apparemment quelque divinité infernale, ou la mere Nature, qui tient le défunt sur son giron. Celle de Blois nous apprend donc à quel usage étoient les trois autres; & ces trois nous font voir que celle de Blois ne represente point une dame morte en couche, n'étant pas vraisemblable, que les quatre premieres trouvées successivement en des lieux fort éloignés les uns des autres, soient toutes soites pour des dames de qualité mortes en couche. Il ne paroît pas que ce puisse être un effer du hazard.

dem figuræ est turris illa magna Nemausensis, turris etiam quæ in cœmeterio Innocentium Lutenæ observatur, & turris Montbrani in Armorica. Hac figura, quæ tam dissisis in locis observatur, probat usum ædisciorum octangulorum ubique per Gallias suisse.

per Gallas fuite.

Illud porto commodi ex fimul collectis ejusulem speciei monumentis oritur, ut ab uno cui usu catera omnia essente ediscatur. Aliud hie schema Gallicum in exemplum prosero. In Museis quibusulem visuntur signa parva sichilia ex terra alba, quae mulierem ex primariis, ut videtur, exhibent in sella sedentem, quae sella ex vimine contexta, mulierem à tergo obtigit ad usque humeros, necnon à lateribus; cultus capitis non inelegans est tenet autem illa in gremio infantem. Cui usui tale monumentum Gallicum esse divinare haud ita facile erat. Ex uno tandem ad quid cætera adhiberentur deprehensum esse adquid cætera adhiberentur deprehensum esse simple servam excavarent, jaciendis sundamentis, & jam pedibus decem profunda sossi esse siam pedibus esse siam pedibus decem profunda sossi esse siam pedibus decem profunda sossi esse siam pedibus e

ex lateribus structam, ubi inter cineres & semiusta ossa hominis, equi & canis erat hujusmodi figura mulieris sedentis, quæ utrinque siattem parne, an habebat. En haud dubie Gallotum i pultrum, qui Cacare auchore, corpora defunctorum comburere solebant, cum animalibus quæ ipsis in usa successa erat mulierem quamdam ex primariis fuisse, dolore parsis extinctum; quæ ex more gentis combusta, cum infante reptesentat suisset, ever sacor me principio ita conjecisse, acum tres alias postea ejusdem forma reperissem, suspicas sum aliam hu rem exprimi, aque, ut credere est, inferorum numen quodepiam, vel naturam matrem, quæ defunctum in gremio tenear repræsentari. Illud itaque Besenta singuræ; tres autem illæ probare videntur Blesentam non exhibere mulierem in partu defunctam i vertimile quippe non est, quaturo illa ich mata quæ prima repetra sunt in locis longe dissistis, pro mulieribus in partu defunctis omnia apparara susserieribus in partu defunctis omnia apparara susserieribus in partu defunctis omnia apparara susserieribus esta evennsse avennsse su evennsse parara susserierem su evennsse que se considerante.

Tom. I.

Ces fortes de monumens se multiplient pour ainsi dire à vuë d'œil, dès qu'on a une sois commencé à les remarquer. Telles sont ces coëffures d'anciennes Gauloises, nouvellement découvertes, qu'on leur mettoit sur la tête quand on les inhumoir, & qu'on fabriquoit en ser couvert de lames d'argent, ou en plomb doré pour les faire durer plus long-temps. J'en avois donné dans le cinquiéme tome de l'Antiquité une de la premiere maniere, & depuis j'en ai trouvé trois autres de plomb, doré d'un côté & peint en miniature rouge de l'autre.

Tout ce que je viens de dire sur le nombre de huit, sur les temples octogones, sur les images sépulcrales des Gaulois,, & sur les coëssures des Gauloises, étoit ci-devant inconnu, aussi-bien qu'un grand nombre d'autres choses, que chacun pourra remarquer dans tout l'ouvrage; mais sur-tout dans les cinq tomes du Supplement. Voilà un des fruits de nos recouches & de la rétinion des images. Sur ce que j'ai donné, le lecteur habile découvrira sans doute bien des choses qui m'auront échappé; la résléxion lui sournira des

connoissances nouvelles.

Un auteur interesse à prôner l'utilité de son livre, ne manque prévaler tous les avantages que le lecteur en peut retirer : il excede mé étis. L'amour-propre qui l'aveugle, lui inspire de trop grandes idées de tes productions. Je ne sçai si je suis tombé dans ce détaut; c'est aux lecteurs à en faire l'experience : à voir si après la lecture de tout cet ouvrige, il comprendront mieux l'histoire & les auteurs classiques, & s'ils n'y apprendront pas bien des choses qu'ils chercheroient inutilement dans les historiens. Rien n'est plus aisé que de s'en convaincre. Je setois fort trompé si ceux qui en voudront faire l'épreuve, ne conviennent avec moi que l'une & l'autre étude sont nécessaires, & qu'il faut se servir des deux pour une instruction complete.

Je me suis étudié sur-tout, tant dans le premier ouvrage que duis le Supplement, à être clair & précis, & à ne point trop donner à le conjecture. On m'a fait justice sur ce point : on convient que j'ai été cource quelques-uns se sont plaints même que je l'ai été trop Mais on est majours bien court, quand on se borne à ne dire de choses souvent fort

Hujufmodi porro monimenta, ubi primum detecta (unt., hine in dies multiplicantur. Sie ornatus ille capitis Gallicarum multerum, nuper repertus, quem ornatum defunctis aptabant, fed ferteum & argento obductum, vel plumbeum & autatum, ut diutius manerer & confilterer. In quinto A: uquatatis explanatæ tomo ferreum unum dederam: e unite velo tres reperi plumbeos in altera facie autatox, in altera minio depictos.

Qua protuli omnia circa octonum numerum, circa tem, la octongula, imagines Gallorum iepulcrales, nulicrumque ornatus capitis ignota antehac erant, ut & alia plurima qua qui que poterit in toto opere observare; maximeque in quinque hisce Supplementi tomis. Hie potro fruchus ex diuturna perquisfrione, & ex collectis una imaginibus de aptur. Ex hisce vero qua nune profitare, activas lector alia haud dubte deprehender, qua me fugerant, & dum hæc evolver, ad ulteriores devenier notitias.

Quivis auctor ut librum fuum commendet,

quid utilitatis ex eo decerpi possii, lectori indicare non gravatur, aliquando ettam ultra metas rem extendir, quod opus luum, ex affectu quasi paterno, pluras, quam par sit estimet. Uttum autem idipium mitu acciderit, nessio : penes lectorem ert animadverete, num hoc perfecto opsas & historiam & auctores illos primarios in llus prietipiat; num et im hie perinulta editar, qua apud Scriptores & Historios frustra editar, qua apud quisquis id experir voluerit, mecum fastiro quito, quisquis id experir voluerit, mecum fastiro quitamque monumentorum classem adeundam, tractandam, considerandamque esse, ut inde perfecta vererum disciplinarum notitia acquiratan.

Id in animo habui tam in primo operes, quantino in hoc Supplemento, ut clare omnia passo explanarem, utque à conjecturis levibus sur em. Hac vero in re lectorum toustet in te rus fum, fatentar omnes me brevitati flu i al al a quidam de nima brevitate com

obscures, que ce qu'il y a de certain, ou de fort probable, & à ne donner de conjectures, que celles qui ont le plus d'apparence, en marquant toujours le doute. Je me suis un peu plus écendu dans ce Supplement, sur-tout

lorsque la singularité des pieces sembloit l'exiger.

On est aussi long qu'on veut, quand on se donne la liberté d'entasser conjecture sur conjecture, comme quelques-uns ont fait jusqu'à présent. Mais c'est le moyen de grossir inutilement les volumes, d'en rendre la lecture ennuieuse & quelquefois même nuisible. Les conjectures, même les plus vraisemblables, peuvent être fausses : il est arrivé quelquesois que des conjectures ont passé pour des choses averées. Les premiers lecteurs les ont saisses, & les ont transmises à d'autres, qui les ont reçues sans examen comme des verités constantes : ceux-ci se sont fondés là-dessus, pour passer à de nouvelles découvertes. Mais il s'est enfin trouvé que ces fondemens étoient ruineux. Les premiers antiquaires, par exemple, crurent que les boucles étoient des styles à écrire. Cela passa presque tout d'une voix : on en montroit dans plusieurs cabinets & toujours sous le nom de styles. On en étoit si fort persuadé, que quand M. Petau fit imprimer son cabinet, voulant ajouter quelque chose à la découverte des styles, il sit graver une main qui renoit une boucle d'une maniere assés bizarre, & qui écrivoit avec un instrument si peu propre à l'écriture. Depuis ce temps là on a trouvé un grand nombre de veritables styles à écrire, qui ont démontré combien ces premiers antiquaires s'étoient trompés dans leur conjecture. Il y a pourtant encore aujourd'hui des Italiens qui ne peuvent revenir de ces premieres impressions, & qui prennent les boucles pour des styles à écrire, malgré la quantité de styles veritables qu'on a découverts & qu'on découvre tous les jours, malgré les passages d'auteurs qui prouvent, que les boucles n'ont jamais pu être à cet usage, comme nous avons fait voir en son lieu.

Ce Supplement contient environ cinq cent vingt planches, en comptant pour deux à l'ordinaire celles qui occupent deux pages. Les gravures en sont bien plus belles que celles du premier ouvrage. Je puis dire à la louange des Libraires, qu'ils n'ont rien épargné pour bien servir le public en toutes manie-

quando id folum effertur, quod aut cettum aut admodum probabile est; & quando eæ folum conjecturæ dantur, quæ magis ad verismilitudinem accedunt. In hoc autem Supplemento pluribus rem explanavi, quando maxime monumentorum singularitas id exigere videbatur.

Penes auctorem quemque est longiorem texere narrationem, & conjecturas conjecturis addere, ut quidam avo nostro fecere. Verum hine accidir, ut librorum moles inutiliter augeatur, unde etiam injucundior lectio, & infructuosa, imo noxia evadir. Conjecturæ etiam verisimiliores, falsa possime este. Nonnunquam accidit ut conjectura, quasi res cettra & explorata habita fint. Primi lectores illas ut veras adoptarunt, & ad alios transmiferunt, qui illas ut res cettrismas liabutere; hi istis ceu fundamentis usi sunt a nova exploranda & invenienda. At postea hæc sundamenta non sat sirma este deperhensum eth. Primi antiquarii exempli causa putavere sibulas, qua passim visuntur, este stylos. Illud vero apud omnes constare videbatur: in mussies bene multis sibular monstrabnarur stylorum nomine. Usque adeo hæc opinio in-

valuerat, ut cum D. Petrvius mu can fium nubace jaris fecit; ut quidpiam novi circa (tylos nujulmodi proferret, manum in ære incidi curaverit
fibulam tenentem, modo certe fingulari, & cum
tam inepto ad feriptionem influtumento litteras exarantem. Ab hine porro (tyl) genuini multi reperti
funt, qui quantum conjectura fua illi priores antiquarii aberiaffent commonfratunt. Sunt tamen
quidam Itali, qui non poflunt à priore illa opjinione abififere, putantque fibulas effe (tylos ad
feribendum aptos; nihil obitante illo (tylorum
numero, pridem reperto, qui à fibulis mitum
quantum diverfi funt, quique quotidie novi prodeunt; nihil movente veterum feriprorum teffimonio, quo probatur fibulas ifit ufui nunquam
effe potuiffe, uti fuo loco diximus.

In hoc toto Supplemento quingentæ ac vigente circiter tabulæ funt; dum eæ quæ duas pagnas occupant pro duabus ex more numeratur. Scu'perura tabulærum ut plurimum elegantica cit para in primo opere. In laudem Bibliopolairum mætam dicæm, ipfos nunquam fumptibus pepetrell, ut publicæ rei facerent fatis; id quod mihi dicete.

res; bien fâché de ne pouvoir pas rendre le même témoignage à certains Libraires avec lesquels je suis engagé pour un autre ouvrage, & malheureu-

fement pour trop long-temps.

Ce Suplement comprend, comme j'ai dit, tout ce qui avoit échappé à mes premieres recherches, les antiques de Versailles, les medaillons du Roi, & tout ce qui a été déterré depuis peu à Rome, dans toute l'Italie & en France: il se trouve parmi ces monumens des pieces des plus rares & des plus curieuses, comme les peintures des bains des Augustes, les factions du cirque, plusieurs grands cercueils de marbre ornés de bas reliefs, le grouppe & la statuë d'Apt, & un très grand nombre d'autres.

Les cabinets de France & d'Italie m'ont fourni une quantité surprenante d'antiques, qui n'avoient pas encore vû le jour. Rien n'égale, soit pour le nombre, soit pour l'excellence des pieces, celui de M. LE MARECHAL DUC D'ETRE'ES. Les cinq parties du Supplement en sont toutes semées. Rien n'y brille tant que l'as & ses parties, les réductions de l'as & les parties des mêmes réductions, tant de celles dont les auteurs parlent, que d'autres ci devant inconnuës; ce qui fait près de cent pieces debronze.

Un manuscrit de M. DE PEIRESC, presentement à la Bibliotheque du Roi, m'a fourni beaucoup de pieces, dont quelques-unes sont fort considérables. J'en ai tiré un bien plus grand nombre du manuscrit original de Boissard, qui se voit à la Bibliotheque de Mgt. L'Evesque de Metz Duc et PAIR DE FRANCE, que ce digne Prélat nous a confiée pour la placer dans

notre Bibliotheque.

M. L'ABBÉ FAUVEL mon ami, très habile antiquaire, & qui enrichit tous les jours son cabinet de tout ce qu'il trouve à acheter, m'a donné plusieurs desseins, & m'a souvent apporté lui-même des originaux, qui entrent dans differens tomes de ce Supplement.

J'ai trouvé la même facilité auprès de M. MAHUDEL, dont le cabinet est orné de plusieurs antiques jusqu'à présent inconnues, & qui sont honneur

à eet ouvrage. Bien des gens de distinction m'ont aussi communiqué quelques pieces rares &

non licet to aliis Bioliopo is Typographilve qui-

non licet de alis Biolio o is Typo graphite qui-baleam pio alio opeie pa bi tiasi, &, quod in-felicine acciatt, mino tempore proteinenda. Ea omina continet non Supprementum, quæ me difigenter perquientem primo fugerant; item-que Verialienfes veteres flatuas, qua ad rem me un pertinerent, Regios nummos maximi mo-dult. & quidanid. Roma. In Italia & in Gallis me in perinerent, Regios numios maxini modult, & quidquid Roma, in Itana & in Gallisi ex fita & pulvere nuper emerfit, Inter hac porro monumenta quaedam habentur eximii preti, ut picturae in balneis Augustorum reperte, factiones Circenses, plurini farcophagi marmorei elegantes anaglaphis ornati, Aptenies statuæ, cæteraque

magno numero. Musea Gallicana & Italica ingentem mihi signo-Mulea Gaureana de Manca ingentem mini inguo-rum de monumentorum copiam suppediaranti, que publicata nunquam suerant. Ex museis illis inallum tot tantaque subministravit, quanta ex intiquinca Gaza illa D. Marescalli er Ducis LESERE'ES eduxi, quæ monumenta in cunctis haja, Surplementi partibus patlin occurrunt. Ni-hil ita feleudet in hoc opere, ut as Romanus cum fingulis partibus; adfunt item affis reductiones,

five ignota, five à scriptoribus commemorate. cum fingulis reductionum partibus : quæ onni a ad centum pene affes affiumque partes æneas per-

tingunt.

Eve dice MS. olim D. Petriscii illius celebertimi, qui nune est in Bibactaeca R giri, multa excepti, quorum quaedam magni iro-menti funt. Longe plura manatats ium ex autographo Boilfardi qui habctur ia ban, alteca Excell. Episcopi Metensis Ducis & Paris Francie, quani ipse dignissimatifes in Bibliotheca nostra deposuit.

D. Abbas FAUVEL mihi jam pridem amicus, qui museum suum quotidie novis signis ac monu-mentis exornat, plurima mini schemata suppeditavit, & sponte obtulit quidquid ad institution meum pertinebat : quæ omnia variis in tomis spec-

randa occurrunt. Pronam ctiam in me voluntatem expertus sum D.
MAHUDELLI cujus lararium signis ornatur & cimeliss, quorum multa antehac ignota in hoc opere

Alii bene multi in iilque viri primpiti, mo. u-menta mihi quædam fingularia obtulerunt; ut D

curieuses, comme M. le President de Maison, M. le Marquis de CHAMBONAS, M. VIVANT, dont le riche cabinet m'a toujours été ouvert, & tant d'autres dans Paris & dans le Royaume, qu'il seroit trop long de rapporter, & dont les noms se trouvent au bas des figures mêmes.

A Dijon M. Du Tilliot, m'a envoyé fort obligeamment & sans en être prié, les desseins de plusieurs pieces antiques de son cabinet : bien instruit de l'ulage qu'on doit faire de ces monumens, il ne les ramasse & ne les conserve

que pour l'utilité publique.

On ne peut rien ajouter à l'attention qu'à eu M. Bon, Président en la Chambre des Comptes de Montpellier, à me fournir de son riche cabinet d'antiques, tout ce qui pouvoit entrer dans ce Supplement : les pieces qu'il m'a envoyées excellemment dessinées, & la plûpart de sa propre main, montent à près de cent; dont quelques-unes sont de grand prix. Son bon gout paroît dans la qualité des antiques dont il m'a fait les desseins, & cela de

la maniere la plus genereuse & la plus obligeante.

Je ne puis assez me louer aussi de M. D'AIGREFEUILLE Président en la même Chambre, qui m'a procuré des desseins que je ne pouvois guere avoir que par son moyen, & qui m'en auroit bien envoyé davantage, si la peste qui regnoit au environs de Montpellier, ne l'en avoit empêché. C'est de lui que j'ai reçu le profil & le plan de la tour Magne de Nisines. Son propre fils M. D'AIGREFEUILLE Président en la même Chambre, alla sur les lieux, & les sit dessiner avec toute l'éxactitude possible. Nous l'avons vû depuis ce fils à Paris, où il s'est acquis l'estime & l'amitié de tous ceux qui l'ont frequenté.

À Avignon, M. le Marquis de Caumont, n'a jamais manqué de m'envoyer tout ce qu'il croyoit pouvoir servir à illustrer l'Antiquité, & M. le Président de Mazaugues d'Aix, marchant sur les traces de son incomparable ayeul M. de Peiresc, m'a toujours fourni ce qui lui est tombé sous la

Il ne faut pas oublier feu M. BEGON Intendant d'Aunis , à qui la République des lettres a tant d'obligation. Il avoit fait un des plus beaux cabinets d'anriques du Royaume. Une partie ont été dispersées après sa mort, &

DE MAISON Senator Parifinus, D. Marchio DE CHAMBONAS. D. VIVANT, cujus magnifica gaza mihi femper aperta fuit : plurimique alii cum Lutetia, tum in diversis regni partibus, quos recen-Lutettas tum in divertis regin partious, quos receivere longius effer, quorumque nomina, sub ipsis tenematibus seripta habes.

Divione D. Du Tillior schematanon pauca ex Musco suo expressa mish transmistic Cum probe

feiat cui hæc ufui effe possint, nonnisi ad utilita-

tem publicam ipfa colligit & fervat. Quanto studio contenderit D. Bon Monspelien-fis Senatus Princeps, ut mihi ea omnia affatim suppeditaret, quæ in ornatissimo larario suo visuntur, vix possim exprimere. Monumentorum quæ mihi ipse misit schemata, exquisite, & ut pluri-mum sua manu delineata fere centum numero funt : eorum vero quædam magni pretii habentur. Quanta, quam accurata ipse gaudeat rei antiqua-rice notitia, ex ipsa monumentorum conditione arguitur. Quæ mihi ipse perhumaniter ac genero-so animo obtulit.

Gratias item habeo summas Dom. d'Argre-

FEUILLE in codem Senaru Præfidi , à quo sche nata quadam accept, qua vix ab alio nancifci po-tuillem : is vero longe plura miffurus erat, nifi graffante circa Montem-Peffulanum lue, omnis aditus praciusus suisser. Ab illo accepi Orthogra-phiam & Ichnographiam Turris Magna Nemaufentis. Ejus filius D. d'AIGREFEUILLE Nemausum delinearentur. Hune porro deinde vidimus Lute-tiæ diu morantem, ubi omnium fibi amicitiam & existimationem conciliavit.

Avenione D. Marchio DE CAUMONT, quæ penes se erant Antiquitatum schemata mecum semper communicavit : similiterque D. DE MAZAU-eurs præses Aquensis, qui atavi su incomparabi lis Peiresciti vestigiis institit, quæ ad mauum venesunt omnia muse.

runt omnia milit

Perentet memoria viri el. Begon 18 managirus in Alnetenfi tractu pridem præfech Regu , qui rem litterariam fummopere otnavat. Is maleum comparavenat inter regun præfiamifina compa-tandum cuius pars maxima, iks Jetaneto, dur-

quelques-uns des débris, venus dans cette Abbaye, ont eu place dans ce

Supplément.

On m'a fait tenir de Rome un assez grand nombre de pieces tirées du beau cabinet de Mgr. LE GARDINAL GUALTIERI, qui les a toujours communiquées avec plaisir à ceux qui les faisoient dessiner pour cet ouvrage. L'illustre & sçavant Mgr. Fontanını Prélat Romain & mon ami, n'a jamais manqué une occasion d'enrichir mes recueils de nouvelles pieces parmi lesquelles il y en a d'excellentes. J'ai aussi beaucoup d'obligation à un autre sçavant Prélat Romain, connu en France, Mgr. BIANCHINI habile dans tout ce qui regarde d'Antiquité. C'est de lui que j'ai reçu le recueil des instrumens de musique avec ses notes, ce qui fait un ornement considérable du troisiéme tome de ce Supplement. D. CHARLES CONRADE Procureur Général de notre Congregation en Cour de Rome, toujours attentif à déterrer quelque chose de nouveau, m'a fait tenir plusieurs excellentes pieces.

M. FRITSCH de Leipsic, qui apporta de Rome à Paris, il y a fort peu de temps, plusieurs desseins d'antiques, m'a communiqué avec plaisir tous ses recueils: j'en ai tiré plusieurs pieces qu'on trouvera en disserens tomes de cet

Je ne dois pas oublier ici mes chers confreres, tous habiles gens, qui ont parragé avec moi les soins de l'édition de ce Supplement, aussi bien que du premier ouvrage, & qui m'ont aidé fouvent de leurs bons avis; D. VINCENT THUILLIER, D. CHARLES DE LA RUE, D. MARTIN BOUQUET, &

D. JOSEPH DOUSSOT.

Je mets dans la même catégorie des gens qui m'ont prêté la main, ceux qui m'ont averti de quelques fautes qui se sont glisses dans le premier ouvrage. M. ISELIN Professeur de Bâle, un des plus sçavans hommes du siecle, m'a averti qu'à la planche CLXXXIX. du troiliéme tome de l'antiquité, il falloit lire, non pas Tito Statilio Volapro, comme j'ai lu p. 341. mais T. STATILIO VOLTINIA APRO. Il a raison, Vol est là sans doute pour Voltinia, nom de la tribu de laquelle étoit Aper. Ces noms de tribus qui se voyent fi souvent dans les inscriptions, se mettent après le pronom & le nom, devant le surnom, de même que dans l'exemple rapporté, Tito Statilio Voltinia Apro. Ce qui m'a trompé, c'est que Volapro, se trouve écrit ainsi de

tracta fuit, quædam vero ejusdem ic'iquia in hoc comobium translate funt, & in Supplements lo-

cum fuum occupant. Roma missa mihi sunt schemata multa delineata, educta ex Mulco Eminentissimi Cardinalis GUALTERII, qui omnia libentissime pictori obtulit. V. cl. doctiffinusque Fontaninus in curia Romana antistes milique amicissimus, nullam oc-canon m prætermist augendæ supellectilis meæ, egregiaque non pauca luppeditavit. Parem gra-tiam referam illultrif. & cruditif. D. Bianchinio, rei Antiquaria perittilimo, qui mihi militumentorum muticotum collectionem cum notis fuis muit, quo manere ditatur tertius hujus Supplementi to-mas, D. C vroitus Conrabus Procurator generalis Congregationis nostræ Romæ, quo pacto mihi reconservia monumenta delineari curaret femper ex-ploravit, mihique exquilita schemata multa misit. D.Fritsch, Lipsiensis, qui Roma Luteriam haud

ir apridem collectionem monumentorum delineatam attulit, omnia mecum communicavit, unde non pauca excerpsi in diversis Supplementi tomis posita.

Neque filentio prætereundi funt dilectiffimi foldes mer, crudett fane viri, qui mecum nuc edendo Supplemento insudarunt, id quod in Anquitatis etiain explanate opere prefitierant, qui-que me fape confilis fuis juvarunt. Il font : D. VINCENTIUS THUILLIER, D. CAROLUS DE LA RUE, D. MARTINUS BOUQUET, D. Jo-SEPHUS DOUSSOT.

In beneficiorum ordine statuo eos, qui errores in Antiquitate explanata admissos indicarunt mihi. D. ISELINUS, Balileensis professor, inter litteratorum proceres numerandus, me monuit in tabula CLXXXIX. tertii Antiquitatis explanatæ tomi legendum esse non Tito Statilio Volapro, ut legi ego p. 341. sed Tito Statilio Voltinia Apro, Sic utique legendum. VOL enim hic initium est vocis Voltinia, ex qua tribu erat Titus Statilius Aper. Hæc Tribuum nomina quæ sæpissime in inscriptionibus comparent, post prænomen atque nomen, & an-te cognomen ponuntur, ut in hoc exemplo, Tito Statilio Voltinia Apro. In errorem inductus sum eo quod VOLAPRO sie sine puncto post VOL le-

suite, & sans point après Vol. mais c'est visiblement une saute de copiste, qui ne m'excule nullement, moi qui lis tous les jours ces anciennes incriptions. C'est une pure absence d'esprit, dont je suis étonné moi-même. Je range dans la même classe une autre faute dont je me suis apperçu trop tard, tome 1. p. 85. Julia semme de Titus, il faut corriger, Julia sille de Titus.

M. l'Abbé Belanger m'a fait prendre garde qu'à la page 5. du 2. tome de l'Antiquité, où j'avois dit que Chrysis prêtresse de Junon d'Argos, s'étoir ensuie à la neuviéme année de son sacerdoce, j'avois pris l'année de la guerre du Peloponnese pour celle du sacerdoce de Chrysis. C'étoit en effet l'an neuviéme de cette guerre ; mais Chrysis, qui selon Thucydide mon auteur, p. 100. avoit quarante-huit ans de Sacerdoce quelques années devant, en devoit avoir environ cinquante quand elle s'enfuit. Ce point de Chronologie ne fait là rien à mon sujet ; mais il faut être éxact dans les choses mêmes qu'on ne dit qu'incidemment.

M. l'Abbé Oliver, dans ses notes sur sa traduction françoise des livres de Ciceron, de natura deorum, a relevé sept endroits de mon ouvrage, où il prétend que je n'ai pas bien pris le fens de cet auteur; il parle quelquefois comme en doutant, & d'autres fois plus décisivement. Je ne demande pas mieux qu'à corriger mes fautes, & à être détrompé quand je suis dans l'erreur. Mais je crains que M. l'Abbé Olivet n'ait pris le change dans ces notes, & cela m'engage à entrer ici dans des éclaircissemens, qui ne seront peutêtre pas inutiles au lecteur. Ce même auteur qui a donné la version françoise, a aussi fait imprimer le texte original latin : c'est de ce texte dont nous allons nous fervir.

gatur, fed est graphicum sphalma, quod statim advertere debui, qui inscriptiones veterum quoavortici debut, qui interpriones vecetum quo-tidie tracho & explano, quamobrem miror inco-gitantiam meam. Ejufdem generis eft error alius quem tardius animadverti tom. 1. p. 85. Julia uxor Titi, ubi legendum, Julia filia Titi.

axor Titi, ubi legendum, Julia filia Titi.
Errorem alium indicavit D. Ab. Belanger. In
fecundo nempe Antiquitatis explanate tomo p. 5.
dixi Chtyfidem Junonis Argolicæ Sacerdotem anno Sacerdotii fui nono aufugiffe, ubi annum Peloponnefiaci belli pro anno facerdotii pofui. Erat
haud dubie belli iftius annus nonus. Verum Chryfis, quæ Thucydide auctore l. 2. aliquot ante fusam annis facerdotii annum agebas, quadragefis. gam annis sacerdotii annum agebat quadragesimum octavum, annos circiter quinquaginta fa-cerdotii habuit cum aufugit. Nihil hic ad rem meam spectabat hac Chronologica computatio; sed accurate tractanda sunt etiam ca quæ ex occasione

dicuntur, etiamsi ad argumentum nihil petti-

D. Ab. OLIVET in notis fuis ad interpretationem librorum Ciceronis de natura deorum Gallico idiomate concinnatam, loca septem in opere de Antiquitate explanata affert, ubi à mente Ciceronis me aberravisse contendit. Aliquando autem tonis ine autreame concentra. Intiquana etiam quafi fubdubirans loquitur, nonnunquiame etiam certifime erratum effe decernit. Ego vero libentifime errata qualibet monitus emendo. At vereor ne in hisce notis D. Olivetus à scopo ut plu-timum aberraverit : quamobrem notas hujusmodi forte nec inutilis lectori erit. Idem porro auctor qui interpretationem Gallico idiomate concinnavit, libros etiam Ciceronis Latine edi curavit; hac autem editione in his observationibus ute-





Remarques sur quelques notes de M. l'Abbé Olivet.

bé Olivet p. 54. ayant inseré plusieurs endroits de ce troisseme livre dans son grand Ouvrage, qui paroit depuis quelques mois, j'ai cru de voir confirer ma traduction avec la sienne, & rendre compte des differences qu'on y peut remarquer. En voici tro. Cans le seul article d'Hercule.

Le premier pussage est à la page 55. du François, & 165 du Latin, où Ciceron faisant l'énumeration de différens Hercules, parle ainsi du troisiéme. Tertius est ex Idais Dactylis, cui mferias afferunt. Le P. de Mintjau.on, dit M. l'Abbé, traduit amsi: Le troiliéme est un des Idéens Dactyles, à qui les Crétois offient des dons pour les morts. comme un homme mort, & non pas Je ne veux point le chicaner, poursuit-il, sur ce qu'il ajoute ici les Cretois, qui ne sont point dans le texte; car il n'étoit pas seulement comme un dieu, mais comengagé, commemoi, à une traduction pref- me un dieu très-puissant. On l'honoque litterale : & d'ailleurs si quelqu'un sacrifioit à un Dactyle, c'étoient vraisemblablement les Crétois. Mais ma difficulté tombe sur cui inferias afferunt. Par-là, si je ne me trompe , Ciceron n'a point voulu dire morts; muis que cet Hercule etoit lui-meme le mort, à l'honneur de qui l'on off oit de ces dons funebres; ce qui marque simple ment que son anniversaire se susont à perpetuite. Dire qu'Hercule etolt prie pour les morts, ou qu'il étoit honore comme un homme mort, cela fait ici une difference trèsgrande par rapport au but de Ciceron.

La différence est en effet très-grande, personne n'en peut douter. La question est, lequel des deux sens il faut adopter. M. l'Abbé prétend que cet Hercule étoit lui-même le mort pour lequel on faisoit les offrandes. Mais il me semble que quand on faisoit des offrandes pour les morts, ces morts étoient toujours regardés comme hommes; & que quand on faisoit des offrandes aux

E P. de Montfaucon, dit M. l'Ab- dieux ou pour les dieux, comme il vous plaira, ces dieux n'étoient jamais considerés comme morts. Cela passe pour si constant, que le P. Noris (a), depuis Cardinal, voulant prouver qu'Acca Larentia n'a jamais été regardée à Rome comme déesse, apporte l'argument qui suit comme décisif. On rendoit tous les ans à Rome des honneurs funebres, parentalia, à Acca Larentia, comme à une défunte; elle n'y a donc jamais été regardée comme déesse. Ainsi, quand M. l'Abbé dit qu'on faisoit des offrandes à Hercule Dactyle comme à un mort, il doit supposer que ceux qui failoient ces off: andes, le regardoient comme un dieu. Or il est très-certain qu'Hercule Dactyle étoit regardé non roit en l'ille de Crete, & en plusieurs endroits de la Grece; en certains lieux on le croyoit même préférable à l'Hercule né de Jupiter & d'Alcmene. Les femmes, dit Diodore de Sicile (b), qui qu'on offi oit des dons à cet Hercule pour les f. soient des enchantemens, les recevoient de ce d.cu , xed l'era Të Den. Plutarque dans fon Traité du progrès dans la vertu (c), appelle les Idéens Dactyles ans zinanoi, des dieux qui préservoient du mal. Il ajoute qu'on apprenoit leurs noms par cœur, & qu on les recitoit tout haut pour se rassurer dans les terreurs paniques. Ces dieux au nombre de cinq s'appelloient selon Pausanias (d), Hercule, Epimede, Ida, Peonée, & Jaso. Strabon (e) appelle cet Hercule le chef des Idéens Dactyles, agynyeths, & Paulanias assure qu'on lui avoit érigé un autel (f) dans

(a) In Cenotaph. Pisanis, p. 392. (b) Part. 1. p. 333. edit, Hanov, 1604 (c) Edit. Partl. p. 85.

(d) Eliac. prio..... 14 (e) Strabo, lib. 8. (f) Eliac. prior. c. 3

l'Elide,

l'Elide, & qu'on appelloit ce dieu par dit pas qu'il fût Indien de naissance; Hercules. On lui dressoit des autels dans les gymnases, ensin on lui rendis-je, qui étoit appellé par antonomale le défenseur, & honoré comme tel en Crete, dans la Grece & ailleurs. Je suis persuadé que le sens de Ciceron est celui que j'ai exprimé : Le troisième est un des Idéens Dactyles, à qui on offre des dons pour les morts s ou si la leçon qu'a suivie Lilius Giraldus est la veritable, à qui les Crétois offroient des dons pour les morts : car ces Idéens Dactyles prenoient leurs noms, non pas du mont Ída de Troie, mais du mont Ida de Crete. Je ne doute pas que M. l'Abbé Olivet lui-même n'eût traduit ce passage au même sens, s'il avoit pris la peiciens sur cet Hercule Dactyle, & du fait la remarque suivante.

Quintus in India, qui Belus dicitur. Le P. de Montfaucon traduit ainsi: Le cinquiéme est l'Indien, qui est appellé Bel. Ciceron ne dit pas que cet Hercule fut Indien, mais qu'il étoit honoré dans les Indes : car in India se rapporte visiblement à colitur qui est plus haut.

Je ne suis pas persuadé que colieur, qui est dans l'article précedent, se doive sous-entendre après Quintus in India, & la version de M. l'Abbé, le cinquiéme nommé Bel, que l'on adore dans les Indes, ne me paroit pas recevable. Pour ce qui est de ma traduction, le cinquié-

excellence (g) mapasarus, ce qui veut di- mais elle exprime le sens de Ciceron re, défenseur, patron, qui donne se- sans y rien ajouter : en sorte que de cours. Il y avoit (b) aussi dans la Beotie quelque maniere qu'on veuille enten-& ailleurs des temples dediés à cet Her- dre in India, l'Indien y viendra toucule Dactyle. Le nom de parastate jours bien, & selon un usage reçu. Si ou défenseur le distinguoit des autres vous entendez par in India, né dans les Indes, l'Indien quadrera sans doute; on l'appellera l'Indien, comme on appelle doit tous les honneurs de la divinité. Apollon Deliaque, & Bacchus The-Je demande s'il y a apparence qu'on bain, parce qu'ils sont nez l'un à Defit des offrandes pour cet Hercule com- los, l'autre à Thebes. Si vous voulez me pour un mort; pour cet Hercule, qu'il signifie adoré dans les Indes, on dira Hercule l'Indien, comme on dit Jupiter Capitolin, Apollon Palatin, Venus Erycine, Junon Samienne, & tant d'autres, qui ne portoient le nom du pays ou du lieu, que parce qu'ils y étoient adorés. Si par in India vous entendez, qui a fait un voyage ou une expedition dans les Indes, ce qui pourroit bien être ici le sens de Ciceron; on l'appelleroit l'Indien, comme nous disons Baccus l'Indien, parce qu'il a fait une expedition dans les Indes; & Apollon l'Hyperboréen, parce que selon Diodore de Sicile & d'autres, il a fait un voyage au pays des Hyperbone de s'instruire de l'opinion des an- réens. Ciceron est si concis dans ses livres de la Nature des dieux, qu'il est culte qu'on lui rendoit. C'est aussi fau- souvent susceptible de dissérens sens, te d'avoir puisé dans ces sources, qu'il & qu'on ne peut, sans hazarder beaucoup, le déterminer à un de ces fenslà. Je crois qu'en ce cas le devoir du traducteur est de le rendre aussi indéterminé dans sa traduction, qu'il l'est dans le texte. M. l'Abbé Olivet auroit donc bien fait de traduire ici, Quintus in India, le cinquiéme est l'Indien, ou le cinquiéme est celui de l'Inde, comme il a traduit peu après à l'article d'Apollon, Quartus in Arcadia, un quatriéme d'Arcadie, sans dire qu'il y étoit né, ni qu'il y étoit adoré, comme il a faitici: car je ne crois pas que in India se rapporte plus à colitur, qui est plus haut, que in Arcadia dans le passage cité, se me est l'Indien, qui est appellé Bel, elle ne rapporte au natus de la phrase précedente. Voici le passage tout entier: Quartus est Jovis & Asteria Latona soro-

<sup>(</sup>g) Ibid. c. 14. (h) Boeotic. c. 17.

Tome I.

ginem filiam ferunt. Quintus in India, qui ves quoque plures in priscis Gracorum litte-Belus dicitur. Je sais persuadé que Quintus in India se doit prendre ici de même que Quartus in Arcadia plus bas, sans aucun rapport à la phrase de devant. S'il falloit ici déterminer l'in India à quelqu'un des sens marqués cidessus, j'aimerois mieux sous-entendre qui in India fuit. Il fit esfectivement selon la fable un voyage dans les Indes, où il attaqua une roche appellée Aorne, & ne put la prendre : c'est ce que rapportent Diodore de Sicile (a), Arrien dans la vie d'Alexandre le grand, & Quint-Curce (b). Mais le plus fûr est de lauser dans la traduction le sens indéterminé comme il l'est dans le texte. De tout ce que je viens de dire, il réfulte que cette traduction de M. l'Abbé Olivet, le cinquième nomme Bel, que l'on adore dans les Indes, est au moins hazardée. Mais s'il a prêté ici à Ciceron une pensée qu'il n'avoit apparemment pas, il n'a pas assurément bien pris le sens de cet auteur dans la phrase suivante. Voici sa remarque.

Sextus hic ex Alcumena, &c. Le P. de Montfaucon dit : Le sixième est le nôtre &c. Mais Ciceron ne dit point que ce dernier Hercule sut précisement celui des Romains: au contraire, il vient de faire tout à l'heure cette question: Encore faut-il sçavoir quel est l'Hercule que nous révérons principalement : il l'auroit bien oublice, s'il étoit alle dire rondement peu de lignes après, le sixième est le nôtre.

Ciceron n'a très assurément rien oublié ici ; c'est M. l'Abbé lui-même qui a oublié que Ciceron avoit fait la question pour la décider, & qu'il la décide en effet par un bic, supprimé dans la version Françoise. Pour bien entendre ceci, il faut rapporter le passage Latin tout entier. Quem potissimum Herculem colamus scire sane velim: plures enim tradunt nobis ii, qui interiores scrutantur & reconditas litteras, antiquissimum Jove na-

ris, qui Tyri maxime colitur, cujus Kartha- tum, sed antiquissimo item Jove : nam Joris invenimus; ex eo igitur & Lysito est is Hercules, quem concertavisse cum Apolline de tripode accepimus. Alter traditur Nilo natus Ægyptius, quem aiunt Phrygias litteras conscripsisse. Tertius est ex Idais Dactylis, cui inferias afferunt. Quartus est Fovis & Afteria, Latona sororis, qui Tyri maxime colitur, cujus Karthaginem filiam ferunt. Quintus in India, qui Belus dicitur. Sextus hic ex Alcumena, quem Jupiter genuit, sed tertius Jupiter; quoniam, ut jam docebo, plures Joves etiam accepimus.

Il est visible que Ciceron se propose ici la question pour la résoudre. A quoi bon diroit il, Je voudrois scavoir quel est l'Hercule que nous réverons; si après avoir fait la recherche de tous les Hercules, & en avoir compté jusqu'à six, il passoit froidement à une autre matiere, sans dire un mot sur ce qu'il vouloit tant sçavoir? Il décide sans doute la question qu'il avoit mise devant ses recherches : Je voudrois sçavoir, dit-il, quel est l'Hercule que nous révérons principalement; & après en avoir compte cinq, il s'arrête au sixième. Sextus bic, le sixiéme est celui-ci, ou le nôtre, ou celui que nous adorons. Ciceron fait ici ce que nous faisons tous les jours; nous rapportons plusieurs sentimens pour adopter le dernier de tous. M. l'Abbé Olivet qui a traduit ainsi, le sixieme, celui que Jupiter a eu d'Alemene, devoit sans doute tourner comme moi, le sixieme est le nôtre ; ou rendre l'équivalent de cette expression, qui marque que Ciceron recherchant quel étoit l'Hercule qu'on adoroit à Rome, décide que c'étoit le fils d'Alcmene. C'est dequoi je m'assure que conviendront tous ceux qui liront avec attention ce passage.

Plus bas où il est parlé de ceux qui portoient le nom de Dioscures, on lit dans toutes les éditions de Ciceron: Primi tres, qui appellantur Anaces, Athenis ex Jov orege antiquissimo & Proserpina nati, 26 M. l'Abbé Olivet, qui a ôté dans son sexte Latin la virgule de de-

<sup>(</sup>a) P. 564. (b) Lib. 8,

M. le President Bouhier.

Il me semble que le P. de Montfauici. Mais puisque me voilà sur les rangs,

étoit en sa place ou non.

disputer publiquement avec lui sur les Therapeutes de Philon: & quoique tor & Ajax, chacun ferme dans son Jove, &c. doit être après Athenis. Si on cerai point la virgule, à moins qu'on la met après Athenis, le sens sera: Les trois premiers, qu'on appelle Anaces à Athenes , fils du roi Jupiter le plus ancien , &c. Si la virgule se doit mettre devant, il vre Ciceron dit, parlant de ceux qui faudra traduire : Les trois premiers qui étoient nommez Anaces, nez à Athenes, fils de Jupiter & de Proserpine. C'est ainsi dicitur interemisse , ob eamque causam in qu'ont tous les imprimés.

Mais qui a jamais dit que ces dieux Tom. I.

vant Athenis, & l'a mise après, fait cet- fussent nez à Athenes? Je réponds à te note: M. le President Bouhier dans sa cette question par une autre: Qui a remarque sur cet endroit demande : Qui a jamais dit que ces dieux fussent fils de jamais dit que ces dieux sussent nez à Athe- Jupiter premier & de Proserpine? Qui nes ? Le P. de Montfaucon, répond M. a jamais dit que ces Dioscures Anaces l'Abbé, l'a dit en traduisant ce passage. s'appelloient Tritopatreus, Eubuleus, Il a été trompé par la ponétuation vulgaire, & Dionysius? J'ai beau chercher dans comme j'aurois pu l'être sans le secours d'un tous les auteurs, je ne trouve rien de Critique aussi exact & aussi attentif que cela. Ciceron est le seul qui le rapporte, de même qu'un grand nombre d'autres choses qu'il dit touchant ces dieux, con, qui a suivi toutes les éditions, & qui ne se trouvent que chez lui. Il ne qui n'ayant point en vue de corriger le donne ici sur ces Dioscures qu'un sentexte, ne traduisoit qu'en passant cer- timent particulier, qui differe de ce tains endroits, ne devoit pas paroître que tous les autres auteurs disent, & sur leurs noms, & fur leurs parens. Qui je suis en droit d'éxaminer si la virgule nous garantira que le texte de Ciceron étant pur dans tout le passage, n'est vi-J'avoue d'abord que si cette question cieux que dans la virgule qui les fait devoit être décidée par autorité, on naître à Athenes? Mais quel auteur n'en peut apporter une plus grande nous a dit où sont nez ces Dioscures que celle de M. le President Bouhier: Anaces, pour déplacer sur son témoichacun connoît le grand sçavoir de ce gnage cette même virgule ? Je ne rroudigne Magistrat en tout genre de litte- ve nulle part, pas même une conjecrature. J'ai eu autrefois l'honneur de ture legere, qui nous oblige à la chan-

Les sentimens étoient extraordinainous nous soyons separés comme Hec- rement partagés sur ces dieux Anactes ou Anaces: les uns disoient, selon Pauparti, je puis lui rendre ce témoigna- sanias, que c'étoient les Castors, c'est ge, que je n'ai jamais vu tant d'érudi- à dire Castor & Pollux; d'autres que tion jointe à tant de politesse; & que c'étoient les Curetes : ceux qui se de tous ceux qui avoient soutenu son croyoient les mieux instruits, prétensentiment, personne, sans en excepter doient que c'étoient les Cabires. Parmême Scaliger, n'a vu si bien que lui mi toutes ces variations, qu'on observe le point de la difficulté. Mais comme dans Pausanias (a), dans Strabon & la critique ne plie point sous l'autorité, dans les autres, il n'y a pas le moindre je suis persuadé que M. le President petit endroit où il soit parlé du lieu Bouhier trouvera bon que j'éxamine si de la naissance des Dioscures Anaces. la virgule qui étoit devant Athenis ex Je conclus en disant que je ne déplane me donne des raisons solides pour

la mettre ailleurs.

Un peu plus bas dans le même liportoient le nom de Mercure : Quintus quem colunt Pheneata, qui & Argum

(a) In Phocicis, c. 38.

ges & litteras tradidiffe. Au lieu de cette Mercure, dit Diodore de Sicile, (1) leçon, ob eamque causam in Ægyptum étoit le premier ministre sous Oliris : il profugisse, l'Edition de Lambin de fut aussi le conseiller d'Isis, . . . C'est 1 577. & plusieurs autres Editions ont, lui qui apprit aux Egyptiens lus ige des ob eamque causam Ægypto prafusse. J'ai lettres, le culte des dieux & beaucoup suivi cette derniere leçon, & c'est sur d'autres choses. En un mot, il gouvercela que M. l'Abbé Olivet fait la re- noit l'Egypte sous Osiris selon le même

marque fuivante.

tradu.t ainsi: Le cinquieme que les Pheneares honorent, est celui qui tua, diton, Argus, & qui pour cette raison obtint l'empire de l'Egypte. Quel rapport, poursuit M. l'Abbé, avoit le meurere d'Agus avec la couronne de l'Egyete? Mais cela vient de ce que le P. de Mentfaucon s'ell ferri a'un exemplaire peu correct, où il a la : qui Argum duitur interfec. se, ob earnque causam Ægypto

Le texte de Ciceron que j'ai suivi, pour cette raison obtint l'empire de l'Egypte, tum prosugisse. Il se trouve encore d'ausemble trop dire : je crois qu'il seroit tres passages d'auteurs qui favorisent mieux de tourner ainsi, & qui pour cette raison gouverna l'Egypte. Mais ce n'est pas cela que M. l'Abbé reprend. Quel rapport, dit-il, avoit le meurtre d'Argus avec la couronne de l'Egypte? Il faut qu'il ait oublié cette fable si commune qui dit, que Io fille d'Inachus Roi d'Argos ayant été metamorphofée en vache par Junon, cette déesse la donna en garde à Argus qui avoit cent yeux; & que Mercure ayant eu ordre de Jupiter de délivrer lo, tua Argus : qu'lo sous la forme d'une vache fut encore plus exposée à la colere de Junon, qui lui envoya un aiguillon, dont elle fut tellement agitée, qu'elle traversa les mers, les fleuves & les montagnes, & s'arrêta enfin en Egypte sur le bord du Nil, où fous le nom d'Isis avec son mari Osiris. La conséquence est donc très-juste : Isis par reconnoissance aura donné à son li-

Ægyptum profugisse, atque Ægyptiis le- bérateur le gouvernement de l'Egypte. auteur. M. l'Abbé Olivet ne dira plus Le P. de Montfaucon Tom. I. p. 126. après cola, quel rapport avoit le meurtre d'Argus avec la couronne de l'Egypte?

Cette leçon au reste, ob eamque causam Egypto prasujje, a été suivie par les plus fameux Antiquaires, comme Lilius Giraldus, Natalis Comes & autres. On a depuis substitué à celle là, ov eamque caufam in .F zyptum profugiffe. Je ne disputerai pas ici laquelle des deux est la meilleure, ni ne prétens pas donner la préférence à celle que j'ai suivie; j'avoue même de bonne foi que j'ai plus de penchant pour l'autre, car ob eamque causam Egypto prafuise, ne quoique les deux quadrent également dit pas qu'il ait porté la couronne de avec la foible, il est certain que Lactanl'Egypte; & ma traduction, & qui ce (b) a lu dans son Ciceron in Ægyp-

cette leçon.

La sixiéme remarque est encore fondée sur une différence de texte, quoique M. l'Abbé Olivet ne le dise pas dans sa note; mais cela lui a échappé, & je suis fort persuadé qu'il ne l'a pas omis de propos délibéré. C'est sur le troisiéme Bacchus où mon exemplaire a cujus Sabazia sunt instituta, comine je l'ai mis dans le Latin; & le sien a, cui Sabazia sunt instituta. Voici si note. Le P. de Montfaucon T. 1. p. 229. traduit ainsi cet endroit : le troisième eut pour pere Caprius : on dit que celui-ci fut Roi de l'Asie, auteur des loix qu'on appella Sabaziennes. Je voudrois qu'il eut cité ses garans s car sans cela je persisterai à croire que les Sabazia n'étoient point des elle reprit la forme de femme, & fut loix, mais que c'étoient des setes en l'honensuite Reine & puis Déesse de l'Egypte neur de Bacchus aussi-bien que les Orphiques & les Trieterides. Est-il besoin de citer là-

<sup>(</sup>a) P. 15. edit. Hanov. 1604. (b) Lactan. l. 1. c. 6.

dessus Diodore de Sicile; le Scholiaste d'A- de Ciceron plus sur qu'il n'est aujourristophane, Harpocration, erc?

Il n'est pas besoin de citer personne, je n'ai pris cela que dans mon Ciceron: Tertium Caprio patre eumque Regem Asia præfuisse dicunt : cujus Sabazia sunt instituta. J'ai traduit ces derniers, auteur des loix qu'on appella Sabaziennes. Il est certain que selon cette leçon instituta est le substantif & Sabazia l'adjectif. Instituta sont des loix, ou si l'on veut des rites, ou quelqu'autre mot équivalent. Je voudrois qu'il eut cité ses garans, dit M. l'Abbé. Je lui répons que je n'ai point d'autre garant à lui citer que mon texte, parce que Ciceron est si singulier dans tout ce qu'il rapporte des dieux, qu'on chercheroit inutilement des gaavance. Où trouvera-t-on que ce Bacchus étoit si's de Caprius, & qu'il étoit Roi de l'Afie : Diodore de Sicile (c) dir. que Bacchus Sabazius, qui doit être apparemment le même que celui-ci, étoit fils de Jupiter & de Proferpine. Je sçai fort bien au reste que les Sabazies étoient des cérémonies & des fêtes, dont parlent Strabon, Diodore de Sicile, Paufanias & d'autres. Mais cela empêche-t-il que Bacchus n'ait pu établir lui-même des loix ou des rites pour ces fêtes, & qu'il n'en foit l'auteur, comme il est, dit plus bas Ciceron, l'auteur des Trieterides, ce que je crois que personne n'a dit que lui. C'est peutêtre pour cela qu'il est nommé Sabazius; quoique ce nom soit aussi donné à Jupiter, comme quelques-uns l'assurent, & encore à Mithras dans une inscription. Je conviens pourtant que la leçon qu'à suivi M. l'Abbé, & qui se trouve dans les dernieres éditions, fait auisi un bon sens & pourroit être la veritable; mais l'autre ayant été employée par de grands Hommes, & n'ayant rien qui puisse persuader de la rejetter, j'attendrai à me déterminer sur celle qu'il faut adopter, jusqu'à ce que quelque habile homme nous ait donné un texte

La septiéme & derniere remarque est sur un endroit qui regarde les différentes Venus. Voici ce que M. l'Abbé Olivet dit dans sa note : Il y a en Latin : Quarta Syria Tyroque concepta, quæ Altarre vocatur. Le P. de Montfaitin traduit ainsi : La quatriéme née de la Syrie & de Tyrus, s'appelle Affarte. Fut-il jamais ou dieu ou homme qui se nommất Tyrus, & qui fut marie avec la Syrie? Homere dans l'Odyssee l. XI. parle d'une Tyro fille de Salmonee; mais ce n'ift pas de quoi il s'agit. Pour defendre ma traduction, je ne veux point recourir à d'autres témoignages qu'à celui du P. de Montfaucon lui-meme, qui parlant de cette deeffe rans pour la plûpart des choses qu'il Tom. II, p. 387. dit plus correctement! Ciceron met pour la quatriéme Venus celle qu'on appelle Astaite, qui a pris son origine à Tyr, & qu'on dit s'être mariée avec Adonis. Voila le Ty10 concepta bien rendu cette fois-ci par qui a pris fon origine à Tyr.

Je n'ai jamais dit, ni cru, ni pensé, que Tyrus foit ici le mari & Syrie la femme. Je sçai que ropos en Grec & Tyrus en Latin sont seminins, & qu'ainsi Ciceron n'aura pas prétendu en faire un homme: il aura apparemment voulu dire en général que cette quatriéme Venus est née de l'une & de l'autre de la Syrie & de Tyrus. Quoiqu'il en soit, il est certain que la Syrie & Tyrus sont ici personifiés, & que Ciceron parle des deux comme ayant produit cette Venus. Dire que, quarta Syria Tyroque concepta, signifie à la lettre, que la quatriéme est née dans la Syrie & à Tyr, cela ne peut se soutenir; il y auroit un folecisme, & pour parler congrûment, Ciceron auroit du dire, in Syria & Tyri concepta. Mais le tour ordinaire de Ciceron quand il veut exprimer le pere & la mere, ou le pere seul, est celui-ci, Jove tertio & Mnemosyme procreata, & Fove altero nata, dit-il, parlant des Muses: & de Vulcain premier, calo natus s du second, Nilo natus. Ce qui est à repar là : Primus calo natus ... secundus s'être mariée avec Adonis, & il n'auroit Nilo natus. Ainsi, quarta Syria Tyroque pas ajouté, voilà le Tyro concepta bien concepta est bien rendu en ces termes, la rendu cette fois-ci par qui a pris son oriquatrième née de la Syric & de Tyrus. C'est gine à Tyr. Il est en effet bien rendu certainement une expression mytholo- quand on ne fait pas l'office de traducgique, où la Syrie & Tyrus sont perso- teur; or je ne le fais pas ici, puisque je nifiés; & cela doit paroître dans une ne parle point de la Syrie, & je l'ai fait version éxacte.

de traducteur, ne puisse l'appeller Venus Syrienne, ou Venus de Tyr; ou 387. où j'ai dit, Ciceron met pour la qua- doit rendre. trième Venus, celle qu'on appelle Aftarte,

marquer, c'est qu'il commence souvent qui a pris son origine à Tyr, en qu'on dit dans l'autre passage du premier Tome, Ce n'est pas qu'un auteur qui parle comme je le marque par les guillemets de cette Venus, s'il ne fait pas l'office mis en marge. Quand on veut tourner un auteur d'une langue en une autre, il faut que les expressions mythologiques dire qu'elle a pris son origine en Syrie de l'original se trouvent dans la version, & à Tyr. L'usage en est reçu, nous ap- il faut personifier ce qui y est personipellons Vulcain l'Egyptien, celui qui sié. M. l'Abbé Olivet devoit sans doute est dit par Ciceron, Nilo natus. Si M. traduire de même, la quatrième née de l'Abbé Olivet y avoit fait affez de réflé- la Syrie & de Tyrus : & alors j'aurois xion, il n'auroit pas eu recours à ce dit : voilà le Syria Tyroque concepta rendu passage du Tome II. de l'Antiquité p. cette fois-ci comme un traducteur le





## DES CHAPITRES TABLE DU SUPPLÉMENT

## AU LIVRE DE L'ANTIQUITE

EXPLIQUÉE ET REPRESENTÉE EN FIGURES.

### TOME PREMIER.

Les Dieux des Grecs & des Romains.

LIVRE PREMIER.

### personifiées. CHAPITRE I.

Théle & Attis à l'entrée d'un temple I. avec des lions. II. Art d'apprivoiser les lions chez les anciens. III. Autres images de Cybéle. IV. Attis le plus souvent en habit court : pourquoi. V. Autres images. VI. Cybele appellée plus ordinairement par les Grecs, Dindymene. Pindare lui bâtit un temple à Thébes. VII. Sentimens extraordinaires sur l'origine & les avantures d'Attis. VIII. Les villes personnifiées prenoient la forme de Cy-

béle s pourquoi. CHAP. II. I. Saturne pris pour le Temps. II. Saturne ou le Temps, lié avec des liens de laine. III. La faulx de Saturne ou du Temps. IV. Saturne étoit censé délivré de ses liens aux Saturnales; les Grecs se disoient auteurs de cette fête. V. Image singuliere du Temps. VI. Autre image extraordinaire. VII. Celle-ci pourroit être l'An personnissé.

CHAP. III. I. Les parties du Temps. Si les anciens ont jamais personnissé aller ævum, & les Eons , 🔗 yeveà la génération. II. Penteteris, ou le Lustre personnissé par les Grecs; sa forme. III. L'An personnissé par les Grecs étoit un homme de quatre coudées de haut. IV. Ce que c'étoit que la coudée.

#### TOMUS PRIMUS.

Dii Gracorum & Romanorum.

LIBER PRIMUS.

Cyeble, Saturne, ou le Temps, & ses parties Cybele, Saturnus sive Tempus cum ejus partibus humana forma expressis.

#### CAPUT I.

C Ybele & Attis juxta templum cum leonibus. II. Quanta apud veteres fuerit leones cicures reddendi peritia. III. Aliæ Cybeles imagines. IV. Attis sæpe curta veste; quare. V. Icones alix. VI. Cybele frequentius Dindymene vocatur à Græcis. Pindarus ipsi templum Thebis excitat. VII. De origine & gestis Attinis à mesos Sibvosa quædam Græci narrabant. VIII. Urbes Cybeles formam affectabant; quare.

CAP. II. I. Saturnus pro Tempore habitus. II. Saturnus five Tempus laneis vinculis ligatus. III. Falx Saturni five Temporis. IV. Saturnus vinculis folutus in Saturnalibus cenfebatur. Græci fe Saturnalium auctores dicebant. V. Temporis fingularis imago. VI. Alterum infolitum Temporis fimulacrum. VII. Hac poftrema imagine Annus forte repræsentatur humana forma expressus.

CAP. III. I. Temporis partes. An aidu ævum, 261924 & fæculum à veteribus humana forma depicta fuerint. II. Heblslepis five Lustrum qua forma expressum. III. Itemque Annus qui vir erat statura quatuor cubirorum. VI. Quid esset cubitus.

Tome I.

CAP. IV. I. Anni horæ five tempora à Græcis inter deos relata & humano corpore expresse; corum origo atque numerus. II. Græci veteres tres tantum horas five tempestates admittebant. III. Verum postea qua tuor horas admiserunt. IV. Horæ seu Tempestates olim pro deabus habitæ atque cultæ. V. Horæ quatuor depictæ, itemque duodecim signa Zodiaci figuris expressa. VI Euregium aliud schema quatuor anni tempessettum.

CAP. V. 1. Duodecim anni menfes humana forma depicti a veteribus. II. Frontificium ad duodecim men-

fium pieces un-

CAP. VI. Duodecim mensium anni imagines.

CAP. VII. I. Hebdomada, feptem dies hebdomadæ in navicula expressi. II. Dies olim per mulierem repræ-

II. Dies olim per mulierem repræfentabitur. III. Crepufculum matutinum. IV. Aurora. V. Meridies. VI. Vefper. VII, Crepufculum noc-

tis & nox.

CAP. VIII. I. Elegans gemma ubi Mercurius, Jupiter & Venus, Mercurii, Jovis & Veneris dies fignificant. II. Cur hi tres fimul pofiti fint. III. Monumentum ubi hebdomadæ dies alternatim ponuntur. IV. An profani veteres horis diei formam aliquam indiderint.

#### LIBER II.

Qui Jovem completitur & fratres offices ac forces, Junonem, Vestam, N. ptunum, Plutonem, Cererem.

- CAP. I. I. Jupiter Coloffæus Verfallis egregium & fingularissimum opus. II. Roma Vesontionem, Vesontione Versalias trauslatus. III. Enumerantur præcipue Jovis statuæ quæ in Roma veteri erant. IV. Hic Jupiter ex Samo Romam translatus, & opus esse Mytonis videtur.
- CAP. II. I. Jupiter fulgerator, & Jupiter fulmina duo gestans, Horcius dictus, qui juramentis præsidebat. II. Aliæ icones Jovis in nummis maximi moduli. Jupiter pluvius. III. Aliæ Jovis imagines. IV. Jupiter Hammon.
- CAP, III. I. Acathes Regius fingularis Jovem & Minervam repratentans, Ir. Jupiter cum Jamene & Securitate, III. Jupiter non vulgi-

CHAP. IV. I. Les faisons de l'année deisiées & personnissées par les Grecs : leur origine & leur nombre. II. Les anciens Grecs n'en admettoient que trois. III. Dans la fuite on en comptoit quatre. IV. Les Heures ou les Saisons reconnues pour déesses. V. Peinture des quatre saisons & des signes du Zodiaque. VI. Autre belle image des quatre saisons.

CHAP. V. I. Les douze Mois personnifiés par les anciens. II. Frontispice des images des douze mois.

CHAP. VI. Les images des douze mois.

CHAP. VII. I. La semaine, les sept jours de la semaine exprimés dans une barque. II. Le jour exprimé anciennement par une semme. III. Le crépuscule du matin. IV. L'aurore. V. Le midi. VI. Le soir. VII. Le crépuscule du soir & la nuit.

CHAP. VIII. I. Belle pierre où Mercure, Jupiter & Venus representent mercredi, jeudi
& vendredi. II. Pourquoi ces trois ensemble. III. Autre monument où les jours de la
femaine sont mis alternativement. IV. Si les
anciens ont personnisté les heures du jour.

#### LIVRE II.

Qui comprend Jupiter & ses freres & scurs, Junon, Vesta, Neptune,
Pluton & Cérès.

CHAP. I. I. Jupiter Colossal de Versailles est un chef d'œuvre. II. Venus de Rome à Besançon, de Besançon à Versailles. III. Enumeration cles principales statuës de Jupiter qui étoient dans l'ancienne Rome. IV. Ce Jupiter parost être celui de Samos transporté à Rome, & fait par le sameux Myron s preuves.

CHAP. II. 1. Jupiter foudroyant, & Jupiter à deux foudres, qui préside aux fermens. II.

Autres images de Jupiter sur des médaillons. Jupiter le pluvieux. III. Autres Jupiter. 1V. Jupiter Hammon.

CHAP. III. I. Agathe du Roi singuliere, qui représente Jupiter es Minerve. II. Jupiter avec Junon es la Sûreté. III. Jupiter extraor-

- extraordinaire de Bresse. IV. Autre de Bois-Sard. V. Autres non ordinaires.
- CHAP. IV. I. Variations dans les images des dieux. Junon extraordinaire. II. Junon surnommée Monera, ou de la Monnoye. III. Junon de Verfailles. IV. Junon de Bresse, la plus extraordinaire des Junous.
- CHAP. V. I. Vesta de Monseigneur le Cardinal Gualtieri. II. Vesta ou Vestale de Verfailles. III. Autres images.
- CHAP. VI. I. Neptune de Boissard, Nereïde, cheval marin. II. Neptune équestre; on n'en trouve point d'image. III. Neptune singulier. IV. Amphitrite.
- CHAP. VII. I. Le thrône de Neptune. II. Les dieux marins tirés de Mofaïques.
- CHAP. VIII. 1. Cerés. Il. Cerés couronnée Ill. Etrange image de Cerés. IV. Cerés qui donne à boire. V. Cerés & Proserpine.

### LIVRE III.

- Les enfans de Jupiter dieux & déesses, Jovis filii dii deague, Vulcanus, Apol-Vulcain, Apollon, Mars, Mercure, Minerye, Diane, Venus & Cupidon.
- CHAP. I. I. Le Vulcain des Tarentins. II. Autres images de Vulcain.
- CHAP. II. I. Images d'Apollon, Apollon decatephore. Il. Apollon qui tient la main sur la tête. III. La fable du serpent Python.
- CHAP. III. I. La table Heliaque contenant une figure finguliere du Soleil. II. Le Soleil de Polignac. III. Medaillons du Roi qui representent le Soleil en différentes manieres. IV. Le Soleil & la Lune de Bresse.
- CHAP. IV. 1. Trois Muses de Versailles. II. Histoire de Bellerophon. III. Images de son combat contre la Chimere. IV. Image singuliere.
- CHAP. V. l. Les statuës de Mars rares. Mars équestre. II. Images de Mars. III. Mars extraordiaire de Bresse. IV. Mars Camulus.
- CHAP. VI. l. Mercure avec la tortue & le lézard. II. Mercure qui coupe la tête à Argus. Autres Mercures. III. Mercure sur l'horison. Mercure & le bouf. W. Le Mercure de Boissard. V. Mercure qui a l'œil sur le front. Tome I.

- ris Brixianus. IV. Jupiter alter Boiffardi. V. Alii Joves fingularitate conspicui.
- CAP. IV. I. Quanta sit in imaginibus deorum varietas. Juno infolitæ formæ. II. Juno Moneta. III. Juno Versaliensis. IV. Juno Brixiana, omnium fingularisfima.
- CAP. V. I. Vesta Eminentissimi Cardinalis Gualtierii. II. Vesta seu Vestalis Verfaliensis. III. Aliæ imagi-
- CAP. VI. I. Neptunus Boissardi, Nereis, equus marinus. II. Neptunus equestris, cujus nusquam imago visa fuit. III. Neptunus singularis. IV. Amphitrite.
- CAP. VII. I. Neptuni folium magnificum. II. Dii marini ex Musivis operibus educti.
- CAP. VIII. I. Ceres. II. Ceres corona-ta. III. Stupenda Cereris statua. IV. Ceres quæ potum præbet. V. Ceres & Proferpina.

### LIBER III.

- lo, Mars, Mercurius, Minerva, Diana, Venus & Cupido.
- CAP. I. I. Vulcanus Tarentinorum. II. Aliæ Vulcani imagines.
- CAP. II. I. Apollinis schemata. Apollo decatephorus. II. Apollo manum capiti imponens. III. Serpentis Pythonis fabula.
- CAP. III. I. Tabula Heliaca Solis figuram singularem exhibens. II. Solis Poliniacensis figura. III. Regii nummi Solem variis exprimentes modis. IV. Solis ac Lunæ Brixianæ figura.
- CAP. IV. I. Tres Musæ Versaliis. II. Historia Bellerophontis. III. Ejus contra Chimæram pugnæ imagines. IV. Schema fingulare.
- CAP. V. I. Martis schemata perrara. Mars equestris. II. Martis imagines. III. Martis Brixiani forma singularis. IV. Mars Camulus.
- CAP. VI. I. Mercurius cum testudine & lecerta. II. Mercurius Argi caput abscindens. Alii Mercurii. III. Mercurius ad horizontem. Mercurius cum bove. IV. Mercurius Boiffardi. V. Mercurius oculum in fronte ha-Ь

bens. VI. Caduceator. VII. Hermes.

CAP. VII. I. Minerva Conftantinopolitana. II. Minerva alia vestibus onusta. III. Minerva infolitæ for mæ in Græcia. IV. Minerva Polia Athenienss. V. Aliæ Minervæ. VI. Singularis alia Minerva infimis profanæ religionis sæculis sacta.

CAP. VIII. I. Diana qua forma vulgo exhiberetur. II. Schema Dianæ fingulare. III. Aliæ ejus imagines. IV. Diana in nummis Regiis.

CAP. IX. I. Diana Ardoinna. II. Putatur hoc mutuata nomen effe ex Arduenna filva. III. Cultus Diana apud fuperfliriofos quofdam Chriftianos ad poftrema ufque fecula perductus, cum aliis multis fuperflitionibus. IV. Dies Ægyptiaci qui erant. V. Joannes Saliberiensis cultum Lunæ sive Dianæ atque Herodiadis commemorat.

CAP. X. I. Diana Ephelia. II. Deus quispiam fasciis involutus perinde atque Diana Ephelia. III. Diana Ephelia variis in urbibus culta.

CAP. XI. I. Meleager. II. Atalanta.

III. Hiftoria Hippomenis & Atalantx.

CAP. XII. I. Veneris cælestis forma, non ita certo cognita. II. Venus marina: cam Pitho coronat, quo fensu. III. Alia Veneris schemata. IV. Venus cochleam tenens. V. Venus Cnidia. VI. Venus tauro insistens. VII. Venus victrix in postica facie gemmæ Albinum Cæsarem repræfentantis.

CAP. XIII. I. Duo Cupidines præter morem depicti. II. Duo Cupidines Pfychen curru vectam ducunt.

### LIBER IV.

Hercules, Bacchus, Silenus & Satyri, Pan, Priapus, Flora, Vertumnus.

CAP. I. I. Hercules junior, qui Aventinus Herculis filius esse creditus est. II. Argumenta utrinque proposito.

CAP. II. I. Expeditio Herculis in hortum Hefperidum. II. Aliæ Herculis imagines. III. Contra hydram pugna. IV. Aliæ Herculis icones. V. Contra Anteum pugna, elegans monumentum. VI. Caduceateur. VII. Hermés.

CHAP. VII. I. Minerce de Configurinople. II. autre Minerce chet gee d'habits. III. Minerces extraordinar-s dans la Grece. II. Minerces extraordinar-s dans la Grece. II. Minerces Poliade d'Athenes. V. Autres Minerces. VI. Autre fingulare, faite au temps de la basse gentilité.

CHAP. VIII. I. Diane, comment representée ordinairement. II. Figure extraordinaire de Diane. III. Autres images. IV. Diane sur les medaillons du Roi.

CHAP. IX. I. Diane Ardonne. II. On croit qu'elle a pris son nom des Ardonnes. III. Le culte de Diane chez de mauvais Chrétiens, jusqu'à des siecles sort bas, avec beaucoup d'autres superstitions. IV. Les jours Egyptiens, qu'ctoit-ce. V. Jean de Salisberi parle du culte de la Lune ou de Diane, & d'herodiade.

CHAP. X. I. Diane d'Ephefe. II. Un dieu emmailloté comme Diane d'Ephefe. III. Diane honorée en d'autres villes sous le nom de Diane d'Ephefe.

CHAP. XI. I. Meleagre. II. Atalante. III. Histoire d'Hippomene & d'Atalante.

CHAP. XII. I. La figure de Venus celeste peu connue. Il. Venus marine. Pitho la couronne; en quel sens. III. Autres figures de Venus. IV. Venus à la coquille. V. Venus Chidienne. VI. Venus sur un taureau. VII. Venus victoricuse, revers de l'Empereur Albin.

CHAP. XIII. I. Deux Cupidons extraordinaires. II. Deux Cupidons menent Pfyche dans un char.

### LIVRE IV.

Hercule, Bacchus, Silene & les Satyres, Pan, Priape, Flore, & Vertumnus.

CHAP. I. I. Un jeune Hercule pris pour Aventin son fils. II. Raisons pour & contre.

CHAP. II. I. Expedition d'Hercule au jardin des Hefferides. II. Autres inniges d'Hercule. III. Combat contre l'hydre. IV. Autres images d'Hercule. V. Combat contre Antée, beau grouppe.

CHAP. III.

- CHAP. III. I. Urne fur laquelle est représenté le combat d'Hercule contre un centaure. II. Et fon avanture avec Cacus. III. Hercule & Omphale. IV. Hercule brûle les aîles à Cupidon.
- CHAP. IV. I. Hercule de Bresse: II. Hercule appellé Magusanus. III. Les travaux d'Hercule fur un marbre d'Oxford. IV. Hercule du Gymnase.
- CHAP. V. I. Differens noms de Bacchus selon Ausone. II. Variations de la fable sur la nourrice de Bacchus. III. Jeux de Bacchus enfant. IV. Autres jeux du même.
- CHAP. VI. 1. Les anciens réalissient ces jeux de Bacchus & de Cupidon, que nous voyons sur les marbres. 11. Belle pierre du cabinet du Roi, où se voit une séte du jeune Bacchus. III. Autres images de Bacchus. IV. Merveilles qu'on attribuoit à ce dieu. V. Différentes images de Bacchus.
- CHAP. VII. 1. Bacchus & un Baccant. II. Bacchus très-fingulier de Breffe. III. Autres images. IV. Bacchus & Ariadne. V. Le triomphe de Bacchus. VI. Bacchus cornu. VII. Bacchus l'indien.
- CHAP. VIII. I. Silene avec Methé ou l'Yvresse. II. Ceremonie de Silene avec sa troupe. III. Silone avec la ma sue. Satyres, Satyresse. IV. Le panier de Bacchus & de Ceres. L'âne de Silene. VI. Vendanges. VII. Faune.
- CHAP. IX. I. Pan & fa bergerie. II. Image finguliere de Pan avec l'infeription. III. Pan le lumineux, & fon culte; fon combat contre Cupidon repréfenté fur un bas relief. IV. Daufe des Pans devant Pan le lumineux. V. Sacrifice à Pan. VI. Autre facrifice plus extraordinaire.
- CHAP. X. I. Priape & fes fonctions. II. Deux images fort extraordinaires de Priape. III. Vertumnus avec Minerve & Mercure. IV. Le Vertumnus de Seau, belle statue. V. La déesse Flore.

### LIVRE V.

- Esculape, Rome, les Dioscures, Nemess, La Fortune, les Genies, Lares, & Penates.
- CHAP. I. I. Efculape, sa statue, son bois sacré. II. Histoire du serpent Esculape porte à Rome, représentée sur un medaillon. III. Esculape dans les médaillons de Pergame. IV. Porté

- CAP. III. I. Urna in qua repræfentatur pugna Herculis cum Centauro. II. Iremque Caci hiftoria. III. Hercules & Omphale. IV. Hercules alas Cupidinis incendit.
- CAP. IV. I. Hercules Brixianus. II. Hercules Magufanus. III. Herculis Iabores in marmore Oxonienfi. IV. Hercules in Gymnafio.
- CAP. V. I. Varia Bacchi nomina fecundum Aufonium. II. Circa Bacchi nutricem diverfæ Mythologorum fententiæ. III. Bacchi pueri ludi. IV. Alii ejufdem ludi.
- CAP. VI. I. Veteres fæpe ludos Bacchi & Cupidinis, quales in marmoribus cernimus, per puerulos repræfentabant. II. Elegans gemma ex-Regia gaza, ubi Bacchi junioris magna celebritas exhibetur. III. Aliæ Bacchi imagines. IV. Miracula Baccho tributa. V. Variæ Bacchi ico-
- CAP. VII. I. Bacchus cum puello Bacchante. II. Bacchus Brixianus fingularifimus. III. Aliæ Bacchi imagines. IV. Bacchus & Ariadna. V. Bacchi triumphus. VI. Bicchus cornutus. VII. Bacchus Indicus.
- CAP. VIII. I. Silenus cum Methe feu Ebrietate. II. Sileni cœtusque sui ceremonia. III. Silenus cum clava; Satyri & Satyra. IV. Canistrym Bacchi & Cereris. V. Sileni asinus. VI. Vindemiæ. VII. Faunus.
- CAP. IX. I. Pan & ejus caula. II. Singularis Panos imago cum inferiptione. III. Pan lucidus, ejus cultus s pugna ejus cum Cupidine in anaglypho expreffa. IV. Panum faltatio ante Pana lucidum. V. Sacrificium Pani. VI. Aliud facrificium infolitæ figuræ.
- CAP. X. I. Priapus ejusque officia. II. Duo schemata Priapi infolitæ formæ. III. Vertumnus cum Minerva & Mercurio. IV. Vertumnus elegantis formæ in hortis Seellianis. V. Flora dea.

### LIBER V.

- Æsculapius , Roma , Dioscuri , Nemesis , Fortuna , Genii , Lares , Penatos.
- CAP. I. I. Æsculapius, ejus statua & lucus. II. Historia Æsculapii serpentis Romam allati, ex nummo Regio. III. Æsculapius in Pergami nummis. IV. Manu Galeni gestatus.

V. Æsculapius, Hygica, Telesphorus. VI. Hygica sola.

- CAP. II. I. Romæ origo & Æneæ fuga. II. Actii Navii historia in nummo. III. Ortus Remi & Romuli in marmore expressus.
- CAP. III. I. Schema statuæ Romæ triumphantis, & Regum captivorum in nova nuper structa porticu locata, jusiu Clementis Papæ XI.
- CAP. IV. I. Variæ circa Dioscuros opiniones. II. Monumentum Athenien se, ubi Dioscuri Cabiri magni dii appellantur. III. Diofcuri Anaces Ciceronis, & Anaces Cabiri Paufaniæ, atque Dioscuri Cabiri in marmore quodam memorati, iidem esse videntur. IV. Descriptio & explicatio monumenti Cabirorum non ita pridem in Italia reperti. V. Quibus argumentis probari (ideatur hos Dioscuros esse Castorem & Pollucem. VI. Adversa huic sententiæ ar gumenta, quæ pro Dioscuris Cabiris pugnent. VII. Aliquot objectiones refelluntur. VIII. Sacrificium pro felici reditu post longum peractum marinum iter. IX. Quid esset Anaceum. X. Anaces aliquando pro Castore & Polluce habiti.
  - CAP. V. I. Nemesis: ejus origo & functiones. II. Descriptio Ramnusia: statua: Phidia sculptore. III. Dux Nemeses Smyrna. Alexandri Macedonis somnium. IV. Nemesis alis crat instructa. Difficultas ea de re. V. Nemeseos imagines plurima. VI. Ea in multis urbibus colebatur.
  - CAP. VI. I. Cultus Fortunæ omnes pervadit ætates. II. Veteres apud Græcos Fortunæ icones. III. Imagi nes ex nummis Regiis eduðæ. IV. Parva Fortunæ ftatua fingularis. V. Numina urbium peculiaria. VI. Chalcedonis. VII. Ægiales. VIII. Clazomenæ & aliarum.
  - CAP. VII. I. Genius, generale nomen eft, quod de Laribus etiam & Penatibus dicitur. II. Sofipolis genius Eleorum. III. Marmor Romanum elegans, quo Genii duo repræfentantur. IV. Genius alter.
  - CAP. VIII. I. Genii aliquando pro Manibus habiti. II. Genius cujufdam, cui nomen Similis. III. Genius Brixianus. IV. Laris ut à Plutarcho describitur imago. V. Lara-

fur lamain du Medecin Galien. V. Efculape , Hygiea , & Telefphore. VI. Hygica feule.

CHAP. II. I. Origine de Rome & la fuite d'Enée. II. Histoire d'Astius Navius sur un médaillon. III. Histoire de la naissance de Rémus & de Romulus sur un marbre Romain.

CHAP. III. I. Statues antiques de Rome triomphante, & de Rois captifs, placées dans un nouveau portique, fait par le PapeClement XI.

- CHAP. IV. Divers sentimens sur les Dioscures.

  II. Monument d'Athenes, où les Dioscures Cabires sont appellés les grands dieux. III. Il parvit que les Dioscures Anaces de Ciceron sont les Anaces Cabires de Pausanias & de quelques marbres. IV. Description & explication du monument des Dioscures trouvé der puis peu en Italie. V. Raisons qui semblent prouver que ces Dioscures sont Castor & Pollux. VI. Raisons contre ce sentiment, & qui font pour les Dioscures Cabires. VII. Réponses à quelques objections. VIII. Sacrifice fait pour l'beureux retour d'un long voyage de mer. IX. Ce que c'étoit que l'Anacée. X. Les Anaces pris quelques ois pour Castor & Pollux.
  - CHAP. V. I. Nemesis; son origine & ses sonctions. II. Description de la statue de Rhamnus; sa te par l'inaias. III. Les deux Nemeses de Smyrne s songe d'Alexandre le Grand. IV. Nemesis avoit des asses. Difficulté sur cela. V. Images de Nemesis. VI. Elle étoit bonorée en plusieurs villes.
  - CHAP. VI. I. Le culte de la Fortune s'étend à tous les âges. II. Images antiques de la Fortune chez les Grecs. III. Autres tirées des medaillons du Roi. IV. Petite statue singulière de la Fortune. V. Divinités particulières des villes, VI. De Calcedoine. VII. D'Egiale. VIII. De Clazomene, & autres.
  - CHAP. VII. I. Genie, nom général, qui s'étendoit aussi sur les Lares & les Pénates. II. Sosipolis Genie des Eliens. III. Beau grouppe Romain, qui represente deux Genies: IV. Autre Genie.
  - CHAP. VIII. I. Les Genies pris quelque fois pour les Manes. II. Genie du nommé Similis. III. Genie de Bresse. 16t. Figure d'un Lare tel que le décrit Plutarque. Et. Laraires des anciens. VI. Figure

VI. Figure de Narbone.

### LIVRE VI.

- Le Nuit, le Somne, Endymion, la Lune & le dieu Lunus, Mithras, les Nymphes, Orphée, déesses Champêtres, dieux de Bresse, Laocoon.
- CHAP. I. I. Image très-finguliere de la Nuit, decrite par Paufanias. Il. Le Somne tiré d'un marbre Romain. III. Belle image de la Nuit ou du Somne. IV. Le Somne ams des Mufes. V. Le Songe perfonnissé.
- CHAP. II. I. Endymion, fon origine. II. Image d'Endymion & de la Lune. III. Histoire d'Endymion sur un grand bas-relief Romain. W. Diane Lune ou la Nuit.
- CHAP. III. I. Le dieu Lunus honoré dans l'Orient, les Grecs l'appelloient Men. II. Ses images dans les medaillons. III. Lunus repréfenté avec la Lune. IV. Le bonnet Phrygien, appellé Corybantium.
- CHAP. IV. I. Mithras extraordinaire. II. Ses fymboles. III. Mithras appelle Mithir , & peint en femme.
- CHAP. V. I. Nymphes & Najades. II. Najade qu'on croit être Egerie.
- CHAP. VI. I. Orphée: Enumeration de ceux qui ont porté ce nom. Il. Beau monument d'Orphée. III. La fable d'Orphée appliquée à Marc Aurele Empereur: pourquoi. IV. Medaillon de Marc Aurele au revers d'Orphée.
- CHAP. VII. 1. Les déesses appellées Mairæ, & les déesses Champêtres au nombre de trois. II. Beaucoup de déesses en même nombre chez les anciens. III. On trouve aussi les déesses Champêtres deux ensemble, & quelques ois une seule.
- CHAP. VIII. I. Dieux particuliers de Breffe en Italie. II. Bergimus & fa Prétreffe. III. Tyllinus & fa main de fer. IV. Le ferpent qui mord un œuf , symbole des Ægyptiens.
- CHAP. IX. L. Histoire de Laocoon. II. Beau grouppe de Laocoon, fait d'après Virgile. III. Sur la maison de Tite, où étoit la statue de Laocoon. IV. Selon Fulvius Ursinus, ce grouppe n'est pas le premier original, quoique du même Auteur.
- CHAP. X. Hermaphrodite.

ria veterum. VI. Schema Narbo-nense.

### LIBER VI.

- Nox, Somnus, Endymion, Luna & S Lunus deus, Mithras, Nympha, Orphæus, deæ Campesires, dii Brixiani, Laocoon.
- CAP. I. I. Imago fingularissima Noctis à Pausania descripta. II. Somnus ex marmore Romano. III. Schema Nocis sive Somni. IV. Somnus Musarum amicus. V. Somnium personæ more repræsentatum.
- CAP. II. I. Endymionis origo. II. Endymionis & Lunæ imago. III. Hiftoria Endymionis in magno anaglypho Romano. IV. Diana Luna, five Nox.
- CAP. III. I. Deus Lunus in Oriente cultus, à Gracis Mer vocabatur. II. Ejus imagines in nummis. III. Lunus cum Luna. IV. Tiara Phrygia Corybantium dicha.
- CAP. IV. I. Mithras infolitæ formæ II. Ejus fymbola. III. Mithras appellatus Mithir & muliebri forma depictus.
- CAP. V. I. Nymphæ & Najades. II. Najas quæ putatur Egeria esse.
- CAP. VI. I. Orpheus: enumerantur ii qui hoc nomine funt appellati. II. Elegans Orphei monumentum. III. Orphei fabula Marco Aurelio Imperatori adferipta: quare. IV. Nummus Marci Aurelii in postica facie.
- Orpheum exhibens.

  CAP. VII. I. Deæ Mairæ, deæque Campestres tres. II. Deæ multæ eodem numero apud veteres. III. Deæ Campestres etiam duæ simul cernuntur, & nonnunquam una tantum.
- CAP. VIII. I. Dii qui Brixia: in Italia colebantur. II. Bergimus, ejufque facerdos mulier. III. Tyllinus ejufque manus ferrea. IV. Serpens ovum mordens, fymbolum Ægyptiacum.
- Cap. IX. I. Laocoontis historia seu sabula. II. Elegantes statux Laocoontis & filiorum secundum Virgilii descriptionem sackx. III. De domo Titi in qua erat Laocoontis marmor. IV. Fulvius Ursnus probare nititut hoc marmor non archetypum esse.

CAP. X. Hermaphroditus.

Fin de la Table des Chapitres du I. Tome.



#### CHAPITRES DES TABLE SECOND TOME. DU

### TOMUS SECUNDUS. LIBER PRIMUS.

Sacerdotes Gracorum & Romanorum. Les Prêtres des Grecs & des Romains.

CAPUT. I.

cerdotibus fuis. II. Quantam in Sacerdotibus fanchitatem requirerent. III. Sacerdotes & Sacerdotiffæ Dianæ Ephesiæ. IV. Ciborum quorumdam abstinentia, quibusdam Sacerdotibus præscripta. V. Sacerdos & Sacerdotissa Dianæ Hymniæ. VI. Alia Sacerdos Dianæ Hymniæ. VII. Sacerdos Minervæ Craneæ.

CAP. II. I. Sacerdotes mares seu feminæ admodum juvenes multis in locis delecti; quare. II. Sacerdotes & Sa-cerdotissa juvenes delecti, qui antequam puberes essent abdicabant. III. Sacerdos Telluris, cui non licebat secundas adire nuptias. IV. Sacerdotes & Sacerdotiffæ Messeniorum abdicabant, cum aliquis ex fuis liberis moriebatur.

CAP. III. I. Ritum diversitas maxima circa Sacerdotium. II. Sacerdos Herculis in Co infula muliebri erat veftitu; quare. III. Gratiarum Sacerdos per vitam totam facerdotio funge-batur. IV. Sacerdotia ad filios & nepotes pervadentia.

CAP. IV. I. APXIEFEE feu summi Pon-tifices, qui hanc dignitatem filiis & nepotibus transmittebant. II. Eadem Sacerdotum successio apud Gallos. III. Sacerdotes qui plura fimul facerdotia possidebant, aliique qui plura successive. IV. Onias à e xueseus sive fummus Sacerdos & Propheta -V. Embes propheta & pater Paaniftarum.

CAP. V. I. Sacerdos Brixianus, II. Sacerdos alius feminudus. III. Alius huic similis. In hæc duo signa difficultas. IV. Mulier Bacchi Sacerdos V. Nonia Macrina Sacerdos.

TOME SECOND. LIVRE PREMIER.

CHAPITRE I.

Ux nomina Graci darent sa- l. Oms que les Grecs donnoient à leurs cerdotibus suis. II. Quantam Prêtres. II. La sainteté qu'ils requeroient dans leurs Prêtres. III. Prêtres & Prêtresses de Diane d'Ephese. W. Abstinence de certaines viandes, prescrite à quelques-uns d'entr'eux. V. Prétre & Prétresse de Diane Hymnie. VI. Autre Prétre de Diane Hymnie. VII. Prêtre de Minerve Cranea.

> CHAP. II. I. Prêtres & Prétresses en plusieurs endroits, choisis extrémement jeunes; pourquoi. II. Prétres & Prêtresses elus fort jeunes > qui abdiquoient avant que d'avoir atteint l'àge de puberté. III. La Prétresse de Tellus, veuve, à qui il n'étoit pas permis de se remarier. IV. Les Prétres & Prétresses de Messene abdiquoient des qu'un de leurs enfans mouroit.

CHAP. III. I. Diversité de coutumes pour le sacerdoce. Il. Prêtre d'Hercule en l'isle de Cos, habillé en femme ; pourquoi. III. Prêtre des Graces étoit à vie. IV. Sacerdoces qui pafsoient aux enfans & aux descendans.

CHAP. IV. I. Souverains Prétres, Aexupeis, qui transmettoient cette dignité à leurs descendans. II. La même succession chez les Gaulois. III. Prêtres qui possedoient plusieum sacerdoces à la fois, & d'autres successivement. IV. Onias fouverain Prêtre & Prophéte. V. Embes Prophete, & chef des Péanistes.

CHAP. V. I. Prétre de Bresse. II. Autre Prétre à demi nud. III. Autre ressemblant à ce dernier. Difficulté sur ces deux statues. W. Prêtresse de Bacchus. V. Nonia Macrina Prétresse. VI. Autre Prétreffe.

### LIVREIL

### Les Temples.

- CHAP. I. I. Temples extraordinaires des anciens Grecs. II. Temples doubles. III. Temple dans un autre Temple IV. Temple de Cyzique, une des merveilles du monde.
- CHAP. II. I. Temple de Jupiter fur un medaillon. II. Temple de Junon de Samos, avec l'histoire d'Admete. III. Exemple de ceux qui ont lié leurs dieux dans leurs temples, de peur qu'ils ne s'enfuissent. IV. Temple de Vefta, avec les six Vestales. V. Temple d'Erythre. VI. Temple de Mylasse.
- CHAP. III. I. Temple de Mars fur un medaillon-II. Temple de Diane d'Ephefe fur un medaillon. III. Afyle extraordinaire de ce Temple. W. Autre image du méme Temple.
- CHAP. IV. I, Signification du nom de Neocore.

  II. Le Neocorat devint un facerdoce confidérable. III. Colleges de Neocores. IV. Les Fonctions des Neocores.
- CHAP. V. I. Les Villes prirent le nom de Neocores s pourquoi. II. Dispute sur le Neocorat des Villes. III. La grande question sur le Neocorat des Villes. IV. Sentiment de M. Vandale, avec les preuves. V. Sentiment de M. Vaillant, & les preuves. VI. La question est mil-aisce à décider. VII. Trois villes qui se disputoient la primauté.
- CHAP. VI. I. Trois temples fur un medaillon.

  Il. Temple de Diane Pergée, III. Temple d'Hercule fur un medaillon. IV. Temple d'Hercule à Breffe en Italie. V. Pavé d'un temple trouvé en Angleterre. VI. Autre pavé trouvé à Viterbe. VII. Temple de la Fortune.
- CHAP. VII. I. Medaillon d'Apamée , où est representée une espece d'arche. Il. Que quelques-uns ont prise pour l'arche de Noé. III. D'autres pour l'arche de Deucalion.
- CHAP. VIII. I. Temple des Bithyniens. II. Temple de Phaneas fur une montagne. III. Temple de la communauté des villes d'Afie. IV. Medaillon des jeux Actiaques & C.V. Deux temples de Sardes. VI. Medaillons qui reprefentent chacuntrois temples. VII. Autres temples.

VI. Alia Sacerdos.

#### LIBER II.

### Templa.

- CAP. I. I. Templa infolitæ formæ veterum Græcorum. II. Templa duplicia. III. Templum intra templum aliud. IV. Templum "Cyzicenum, inter miracula orbis.
- CAP. II. I. Templum Jovis in nummo. II. Templum Junonis Samia cum historia Admetæ. III. Exempla corum qui deos suos alligarunt in templis, ne aufugerent. IV. Templum Vestæ cum sex Vestalibus. V. Templum Erythræum. VI. Templum Mylassi.
- GAP. III. I. Templum Martis in nummo. II. Templum Dianæ Ephefiæ in nummo majoris formæ. III. Afylum quantum hujufee templi. IV. Alia ejufdem templi imago.
- CAP, IV. I. Quid fignificet nomen Newspeer. II. Neocori progreffu temporis Sacerdotes primarii fuerunt. III. Neocororum collegia, IV. Neocororum functiones.
- CAP. V. I. Civitates Neocori nomen & functiones sunseres; quare. II. Difceptatio circa Neocoratum civitatum. III. Qua major quastio sit circa Neocoratum urbium. IV. Dale-
- nii sententia, ejusque argumenta. V. Valentii sententia, & ejus argumenta. VI. Quæstio vix solvi potest. VII. Tres urbes quæ primatum inter se disputabant.
- CAP. VI. I. Tria Templa in nummo uno. II. Templum Dianæ Pergeæ. III. Templum Herculis in nummo. I V. Templum Herculis Brixiæ in Italia. V. Pavimentum templi in Anglia repertum. VI. Aliud pavimentum templi Viterbii repertum. VII. Templum Fortunæ.
- CAP. VII. I. Nummus Apamea, in quo arca veluti quadam exhibetur. II. Hanc pro arca Noa quidam habucrunt. III. Alii vero pro arca Deucalionis.
- CAP. VIII. I. Templum Bithynorum. II. Templum Phaneadis in monte fitum. III. Templum focietatis urbium Afaz. IV. Nummus Actiacorum ludorum &c. V. Duo templa Sardianorum. VI. Nummi qui tria templa finguli repræfentant. VII. Alia templa, VIII. Mons Argæus.

IX. Cujufdam templi infolita for-

### LIBER III. Ara & instrumenta sacra.

CAP. I. I. Aræ fingulares apud Græcos. II. Ara cui imposita victima. III. Ara infolitæ formæ prope Brixiam in Italia.

CAP. II. I. Ara Herculis Saxani nuperrime eruta. II. Alter Hercules Saxanus Tibure.

CAP. III. I. Ara five Cippus Isidis Romæ reperta anno 1719. II. Aram existimarunt esse nonnulli, sed aræ formam vix dicatur habere. III. Isis ceu vas repræsentata. IV. Serapis per ferpentem in gyros multos convo-lutum adumbratur. V. Anubis, inftrumenta facrificiorum, & Harpo-

CAP. IV. I. Tripus singularis a v. cl. Brunio delineatus. II. Mensæ pro ludis publicis in nummis majoris moduli. III. Singularis menfa. IV. Præfericula Romæ eruta. V. Præfericulum Bacchicum.

CAP. V. Instrumenta facrificiorum, quæ simul prope Lingonas haud ita pridem reperta.

CAP. VI. I. Patera Bacchica. II. Inftrumenta Hetrusca pro pateris han bita. III. Castor & Pollux in hujusmodi instrumento. IV. Medea in altero. V. Minerva in alio. VI. Lituus, sive auguralis virga.

### LIBER IV.

### Sacrificia.

CAP. I. I. Sacrificium Marci Aurelii post victoriam suam. II. Ante Jovis templum facrificat. III. Marci Aurelii pietas erga deos. IV. Sacerdos Salius à latere Imperatoris. V. Marcus Aurelius ex collegio Saliorum erat. VI. Camilli comam alebant : alii ministri in sacrificio. VII. Non solitæ formæ calceos habent quotquot huic facrificio interfunt. VIII. Pugna contra feras singularis.

CAP. II. I. Suovetaurilia Trajani. II. Sine velo & nudo capite Trajanus facrificat. III. aquila Romana fulmen unguibus tenens, & annulum rostro gestans.

VIII. Le mont Argée. IX. Forme extraordinaire d'un temple.

#### LIVRE III. Les autels & les instrumens sacrés.

CHAP. I. 1. Autels singuliers chez les Grecs. II. Autel qui porte sa victime. III. Autel fort extraordinaire auprès de Bresse en Italie.

CHAP. II. 1. Autel d'Hercule appellé Saxanus, nouvellement deterré. Il. Autre Hercules Saxanus de Tivoli.

CHAP. III. I. Autel d'Iss, trouvé à Rome l'an 1719. Il. Pris pour un autel par quelquesuns, quoiqu'il n'en ait gueres la forme. III. Is représenté par un vase. W. Serapis représenté par un serpent qui fait plusieurs contours de (on corps. V. Anubis, les instrumens des sacrifices, & Harpocrate.

CHAP. IV. I. Trepied singulier de sine par M. le Brun. II. Tables pour les jeux publics sur des medaillons. III. Table singuliere. 1V. Préféricules trouvés à Rome. V. Préféricule de Bacchus.

CHAP. V. Instrumens des sacrifices trouvés ensemble auprès de Langres.

CHAP. VI. 1. Patere Bacchique. Il. Instrumens Hetrusques, qui ont passe pour pateres. 111. Castor & Pollux sur un de ces instrumens. IV. Medée sur un autre. l'. Minerve sur un autre. VI. Lituu: , ou bit m augural.

### LIVRE IV.

### Sacrifices.

CHAP. I. I. Sacrifice de Marc Aurele après sa victoire. II. Il sacrifie devant le temple de Jupiter. III. Pieté de Marc Aurele envers les dieux. IV. Prêtre Salien au côté de l'Empereur. V. Marc Aurele étoit de l'ordre des Saliens. VI. Les Camilles avosent de longs cheveux. Autres ministres du sacrifice. VII. Chaussure particuliere de ceux qui assistent au sacrifice. VIII. Combat singulier contre des

CHAP. II. L. Suovetaurilia de Trajan. II. Il sacrifie sans voile & la tête nue. III. L'aigle Romaine ayant la foudre entre ses serres , & un anneau au bec.

CAP. III. I. Sacrificium rusticum ad- CHAP. III. I. Sacrifice rustique fort curieux. II. Trepied 11. Trepied fingulier, fur lequel on offre le facrifice. III. A quel dieu se fait ce sacrifice. 1V. Ce monument ressemble sort à un autre donné par Antoine Salamanca. V. On marque les différences entre les deux.

- CHAY. IV. I. Mosaïque trouvée depuis peu à Frescati, qui represente un facrifice. II. Autel revêtu d'érosse jaune. Autres particularités. III. Sur la pourpre violette & la pourpre rouge. IV. La couleur des habits des assistans.
- CHAP. V. I. Victimaire extraordinaire. II. Doute sur son antiquité. III. Sacrifices à Diane.
- CHAP. VI. I. Sacrifice à Pan. II. Temple tout ouvert de trois cotés. III. Autel finçulier. IV. Les entrailles de la viétime observées.
- CHAP. VII. I. Sacrifice tiré d'un monument de Bresse. II. Autre fait peut-être à Mars. III. Autre sacrifice singulier.
- CHAP. VIII. I. Sacrifices fur des méduillons. II. Sacrifices à Hygiea. III. Autres fatrifices fur des médaillons.
- CHAP. IX. I. Sacrifice rustique par trois Nymphes. II. Sacrifice à Bacchus. III. Sacrifice extraordinaire à Diane. IV. Autre à Mars. V. Autre à Jupiter conservateur. VI. Sacrifice de Valerieus de Gallien. VII. Luperce ou Athlete.

### LIVRE V.

### Fêtes, Vœux.

### CHAP. I. Ce qu'on appelloit Pulvinar.

- Chap. II. I. Infeription mal luë par Spon. II. Les
  Dionyfies d'Athenes, avec le nom de l'Arconte & des autres premiers Magistrats. III. Les
  mysteres de Bacchus alloient avec ceux de Cérès. IV. L'Arconte éponyme. V. Qui étoit le
  Roi. VI. Le Polemarque. VII. Les six Thesmothetes. VIII. Les autres plus bas Officiers.
- CHAP. III. I. Honneur fait à Athenes à Eubule, qui avoit eu successivement trois sacerdoces. 11. Signatures singulieres d'un Decret. III. Remarques sur ce Decret.
- CHAP.IV. I. Les waux des Romains : différentes manieres dont ils les faifoient. II. Vaux en très-grand nombre. III. Marbres Romains qui Tome I.

- modum spectabile. II. Tripus insolitæ formæ in quo sacrificium offertur. III. Cuinam deo hîc facrificium offeratur. IV. Hoc monumentum sille est ei quod Antonius Salamanca publicavit. V. In quo alterum ab altero differat.
- CAP. IV. I. Musivum opus non ita pridem prope Tusculum repertum, ubi facrificium repræsentatur. II. Ara panno flavo involuta. Alia quædam observatu digna. III. De purpura violacea, deque purpura rubra. IV. De colore vestium corum qui facrificio intersunt.
- CAP. V. I. Victimarius non folitæ formæ. II. De ejus antiquitate dubitatur. III. Sacrificia Dianæ.
- CAP. VI. I. Sacrificium Pani, II. Templum à tribus lateribus pervium. III. Ara fingularis. IV. Exta victimæ,
- CAP. VII. I. Sacrificium in monumento Brixiano. II. Aliud Marti forte oblatum. III. Aliud facrificium fingulare.
- CAP. VIII. I. Sacrificia in nummis. II. Sacrificia Hygieæ. III. Alia in nummis facrificia.
- CAP. IX. I. Sacrificium rusticum trium Nympharum. I I. Sacrificium Baccho. III. Infolitæ formæ sacrificium Dianæ. IV. Aliud facrificium Marti. V. Aliud Jovi conservatori. VI. Sacrificium Valeriani & Gallieni. VII. Lupercus vel Athleta.

### LIBER V. Festa & vota.

### CAP. I. Pulvinar quid esset.

- CAP. II. I. Inferiptio ab Sponio perperam lecta, II. Dionysia Athenarum festa, cum nomine Archontis cæterorumque magistratuum præcipuorum. III. Mysteria Bacchi cum mysteriis Cereris. IV. Archon eponymus quis. V. Quis Rex sacrorum erat. V1. Polemarchus. VII. Sex Thesmosthetæ. VIII. Inferiores alii ministri.
- CAP. III. I. Qui honores Athenis conferantur Eubulo, qui tria diversis temporibus sacerdoria gesferat. II. Decreti five Senatus-consulti subferiptiones singulares. III. Observationes in hujusmodi decretum.
- CAP. IV. I. Vota Romanorum : votorum suscipiendorum varii modi. II. Vota ingenti numero. III. Mard

mora Romana quæ diversi generis vota repræsentant.

CAP. V. I. Vota pro decem, pro viginti & pluribus annis, II. Urbes Græcæ Afiæ muris & turribus coronatæ.

CAP. VI. Votum fingulare pro Apolausto.

CAP. VII. I. Auriculæ votivæ. II. Vota veteris urbis Metenfis. Quanta hæc urbs olim effet. III. Votum cujufdam urbis Metenfis regionis, quæ vicus honoris vocabatur. IV. Vorum Cornelii Secundi. V. Votum Maximiani Herculis Imperatoris VI. Votum Mercurio Negotiatori.

CAP. VIII. I. Votum Fortunati. II. Ara Jovi dicata. III. Votum Ulpii Martini. IV. Votum quod anigma effe videtur.

## LIBER VI. Dii Ægyptii.

Cap. I. I. De quatuor statuis colosseis nuper effossis, ex quarum numero tres stides, una Ofiris esse stidetur. II. Sculpturæ apud Ægyptios ratio, nesseio quid magni habet. III. Harumce statuarum descriptio per D. Bienchinium. IV. Quintæ statuar unigaris magnitudinis truncus. V. Hæstituæ repertæ funt in hortis Sallustii historici, qui Numidiam expilavit. VI. Is singularis ex Basalte. Quid esset Basaltes. VII. Tres cruces tribus basibus sive tribus monticulis impositæ.

CAP. II. I. Nova tabula Ifiaca ex Mumia. II. Ifis capite quatuor elementa fuftentat, & brachiis totam relligionem. III. Sinus Ifidis cum cruce S. Andreæ, ut vocant. IV. Ifis edens magnas extendit alas; quod arcanum explicare conamur. V. Quid fignificent duæ fphinges fub alis Ifidis inferne pofitæ.

CAP. 111. I. Corpus Ofiridis mortui extenfum in feamno, cujus forma est leonis. II. Hæc imago nondum, ut puto, observata, non infrequens occurit. 111. Historia mortis Ofiridis secundum Diodorum Siculum. IV. Eadem historia fecundum Plutarchum.

CAP. IV. I. Ifis infolitæ formæ. II. Alia Ifis ex coma spectabilis. III. Ifis amphoram capite gestans. IV. Ifis obligata pannis. V. Ægyptiaca figura cultu enormi.

représentent des vœux de différente espèce.

CHAP. V. 1. Vœux pour dix & pour vingt-ans, & au-delà. 11. Villes Grecques d'Asse avec des murs & des tours sur la tête.

CHAP. VI. Vœu singulier pour Apolaustus.

CHAP. VII. 1. Oreilles votives. II. Vœux de l'ancienne ville de Metz. Combien cette ville étoit confidérable. III. Vœu d'un quartier de Metz, appellé la rue de l'honneur. IV. Vœu de Cornelius Secundus. V. Vœu de Maximien Hercule Empereur. VI. Vœu à Mercure le Negociateur.

CHAP. VIII. I. Vœu de Fortunatus. II. Autel dedié à Jupiter. III. Vœu d'Ulpius Martinus. IV. Vœu qui paroît une énigme.

### LIVRE VI. Les dieux Egyptiens.

CHAP. I. 1. Découverte de quatre statues coloffales, qu'on croit être trois d'Isis & une d'Ofiris. II. Le goût de sculpture Egyptien a quelque chose de grand. III. Description de ces statues par Monséigneur Bianchini. IV. Tronçon d'une cinquième statue de taille ordinaire. V. Ces statues surent trouvées dans les jardins de Sallusse l'historien, qui pilla la Numidie. VI. Isis singulière de Basalte. Ce que c'étoit que le Basalte. VII. Trois croix sur trois bases, ou sur trois monticules.

CHAP. II. 1. Nouvelle table Israque tirée d'une Mumie. II. Isra qui soutient sur sa tête les quatres élemens, & sur ses toute la religion. III. Le sein d'Isra avec une croix de S. André. IV. Israssifise, étend ses grandes aêles: mystere qu'on tâche de développer. V. Que signifient les deux sphinx au bas d'Isra.

CHAP. III. I. Le corps d'Osris mort, étendu sur un banc qui a la forme d'un lion. II. Cette image qui n'avoit pas été remarquée, se trouve plusieurs fois. III. Histoire de la mort d'Osris selon Diodore de Sicile. IV. La même histoire selon Plutarque.

CHAP. IV. 1. Iss extraordinaire. II. Autre Iss à la grande chevelure. III. Iss à la grande cruche. W. Iss emmaillotée. V. Figure bizarre Egyptienne.

- CHAP. V. I. Belle Isis de goût Grec ou Romain. CAP. V. I. Isis elegans Graca Roma-II. Osiris representé en épervier. III. Osiris de figure humaine.
- CHAP. VI. L. Legrand dieu Jupiter , Soleil , Serapis, représenté dans une image. II. Entortillé d'un serpent à plusieurs tours, avec les douze signes du Zodiaque. III. Les quatre espaces entre ces tours, marquent les quatre saisons de l'année. IV. Remarques sur d'autres images entortillées d'un serpent. V. Jupiter Soleil Serapis pris pour Pluton. VI. Jupiter Stygius, & Jupiter Inferus est Pluton. VII. Serapis pris pour Esculape ou pour le dieu de la Medecine.
- CHAP. VII. I. Serapis dans un navire avec Iss & la Fortune. II. Serapis Pluton avec lsis & Minerve. III. Serapis Pluton avec Isis & Apollon.
- CHAP. VIII. I. Le Chat ou le dieu Ælurus en grand honneur chez les Egyptiens. II. Images du Chat en sa forme. III. Images à tête de chat & le corps d'homme. IV. La deesse chate parée extraordinairement. V. Autre image. VI. Le dieu Lion ou la déesse Lionne. VIL Le dieu Loup.
- CHAP. IX. I. Le dieu Bouc ou le dieu Mendés, étoit Pan chez les Egyptiens selon Herodote. II. Il se trouvoit dans tous les temples selon Diodore de Sicile. III. Téte mystique du bouc. IV. Tête de l'Hippopotame avec la queue du ferpent. V. Autres magots Egyptiens.
- CHAP. X. 1. Le chien Cerbere représenté extraordinairement, selon le goût Egyptien. 11. La Sphinx qui propose l'énigme. III. Base des dieux Synthrones.
- CHAP. XI. I. Canopes. II. Doute sur la figure suivante. III. Dieux de la basse Egypte. IV. Autres figures. V. Autres tirées du Delta de la basse Egypte.

#### LIVRE VII.

- Sacrifices des Egyptiens, leurs Temples, Sacrificia Ægyptiorum, Templa, Sacer-Prêtres, Escarbots, Calendrier Egyptien, Abraxas.
- CHAP.I. I. Sacrifice de l'oie. II. Sacrifice mélangé du culte des Perses & de celui des Egyptiens. III. Holocauste de trois agneaux. IV. Les trois buchers & les sept vases sembl**ent ma**rquer

- næve manus. II. Osiris accipiter. III. Ofiris humana formas
- CAP. VI. I. Magnus deus Jupiter, Sol, Serapis, in signo quodam repræsentatus. II. Serpente multis circum-plicatus gyris, duodecim Zodiaci figna exhibet. III. Quatuor inter gyros spatia, quatuor anni tempestatates significant. IV. Observationes in alias imagines serpente circum-plicatas. V. Jupiter Sol Serapis pro Plutone habitus. VI. Jupiter Stygius 1 & Jupiter Inferus Pluto est. VII. Serapis pro Æsculapio & pro Medicinæ deo acceptus.
- CAP. VII. I. Serapis in navi cum Iside & Fortuna. II. Serapis Pluto cum Iside & Minerva. 111. Serapis Pluto cum Iside & Apolline.
- CAP. VIII. I. Felis sive deus Ælurus magno in honore apud Ægyptios. II. Felis in propria sua forma imagines. III. Imagines cum Felis capite & humano corpore. IV. Dea Felis cum insolito ornatu. V. Alia imago. VI. Leo deus, vel Leæna dea. VII. Lupus
- CAP. IX. I. Deus Hircus, sive deus Mendes, Pan erat apud Ægyptios fecundum Herodotum. II. In omnibus aderat templis, ut ait Diodorus Siculus. III. Caput mysticum hirci. IV. Caput Hippopotami cum cauda ferpentis. V. Monstra alia Ægyptiaca.
- CAP. X. I. Cerberus canis infolitæ formæ, fecundum Ægyptium ritum repræfentatus. II. Sphinx ænigmata proponens. III. Basis deorum Synthronorum.
- CAP. XI. I. Canopi. II. In schema fequens dubium. III. Inferioris Ægypti dii. IV. Aliæ figuræ. V. Aliæ ex Delta in Ægypto inferiori educ-

### LIBER VIL

- Ægyptiacum, Abraxea figura.
- CAP. I. I. Sacrificium anferis. II. Sacrificium mixtum cultu Perfico & Ægyptiaco. III. Holocaustum trium agnorum. IV. Tres rogi & septem vafa fignificare videntur tres anni

tempestates & septem hebdomadæ dies.

- CAP. II. I. Templum in loco Hermant dicto. II. Hermant videtur effe Hermonthis illa veteris Ægypti. III. Cui numini dicatum erat hoc templum.
- CAP. III. Ædificium mirabile Anderæ, quæ Tentyris olim appellabatur. Templum fuiffe vix credatur.
- CAP. IV. I. Ægyptiaca figura admodum fingularis. II. Sacerdotes duo Ægyptii. III. Ofiridis infolita fpectabilifimaque figura. IV. Ofiris in Loti flore. V. Aliæ infolitæ figura.
- CAP. V. I. Ofiris flori Loti infidens. II. Quid effet flos Loti, quid alii flores in monumentis Ægyptiacis, ex viri cl. Mahudellii fententia. III. Ifis infolitæ formæ. IV. Alia fchemata.
- CAP. VI. I. Ægyptiacum schema singulare. II. Sacerdotes Ægyptii. III. Scarabæi. IV. Obeliscus.
- CAP. VII. I. Calendarium antiquum Ægyptiacum. Character quifpiam erat Ægyptiacus, non hieroglyphus. II. Lingua Ægyptiaca non omnino interiit. III. Ægyptii characteres fuos in Gracos mutaverunt. IV. Character vetus Ægyptiacus in paucis inferiptionibus reperitur. V. Quam in artibus florerent veteres Ægyptii.
- CAP. VIII. I. Duodecim columnæ inferiptæ, duodecim anni menses spectant. Scriptura Ægyptiaca est à dextera ad sinistram, ut Hebraïca. II.
  Nomina mensium Ægyptiorum. III. Figuræ quædam ad latus alterum Calendarii. IV. Figuræ supra columnas Calendarii. V. Figuræ ab altero latere Calendarii. VI. Quis Ægyptius mensis primus sit in hoc Calendario. VII. Quid in columnis descriptis Ægyptiaci Calendarii contineri potuit.
- CAP. IX. L Figuræ fingulares Ægyptiacæ. II. Corpus Ofiridis cum monftri capite.
- CAP. X. I. Abraxæarum gemmarum numerus ingens. II. Abraxas Jovis. III. Martis. IV. Hecates. V. Isidis. VI. Elephanti. VII. Abrahami.
- CAP. XI. Vas Basilidianorum.

saisons & les sept jours de la semaine.

- CHAP, II. I. Temple d'Hermant. 11. C'est apparenment d'Hermonthis de l'ancienne Egypte. 111. A quel dieu il étoit confacré.
- CHAP. III. Bátiment merveilleux d'Andera, autrefois Tentyris. Il n'a gueres l'air d'un temple.
- CHAP. IV. 1. Figure Egyptienne extraordinaire.
  11. Deux Pretres Egyptiens. 111. Figure extraordinaire d'Ofiris. IV. Ofiris sur la fleur du Lotus. V. Autres figures extraordinaires.
- CHAP. V. I. Osiris sur la fleur du Lotus. II. Ce que c'étoit que le Lotus es les autres fleurs des monumens Egyptiens , selon M. Mahudel, III. Isis extraordinaire. W. Autres sigures.
- CHAP. VI. 1. Figure Egyptienne extraordinaire. 11. Prétres Egyptiens. 111. Escarbots. 1V. Obelisque.
- CHAP. VII. I. Calendrier ancien Egyptien. Il y avoit un caractere pur Egyptien, non hiero-glyphe. II. La langue Egyptienne n'est pas ab-solument perdue. III. Les Egyptiens changerent leurs caracteres en Grecs. IV. Le caractere ancien Egyptien se trouve dans quelques inscriptions, en petit nombre. V. Habileté des anciens Egyptiens dans les arts.
- CHAP. VIII. I. Les douze colomnes de ce monument font pour les douze mois. L'écriture Ezyptienne est de la droite à la gauche, comme l'Hebreu. II. Les noms des mois Egyptiens. III. Les figures à l'un des côtés du Calendrier. IV. Figures fur les colomnes du Calendrier. V. Figures de l'autre côté du Calendrier. VI. Quel des mois Egyptiens est le premier dans ce Calendrier. VII. Que peuvent contenir ces colomnes du Calendier Egyptien.
- CHAP. IX. I. Figures remarquables Egyptiennes. 11. Le corps d'Ostris avec une tête de monstre.
- CHAP. X. I. Le grand nombre d'Abraxas. II. Abraxas de Jupiter. III. De Mars. IV. D'Hecaté. V. D'Ifs. VI. De l'Elephant. VII. D'Abraham.
- CHAP. XI. I. Vase des Basilidiens.

LIVRE

### LIVRE VIII.

### LIBER VIII.

- Les temples des Gaulois, la colomne aux Templa Gallorum, columna octo numina huit divinités.
  - exhibens.
- mettoient beaucoup d'or dans leurs temples. II. Temple de Belenus ou d'Apollon dans les Gaules. III. Temple merveilleux de Masso. IV. Autres temples des Gaulois.
- CHAP. I. I. Les anciens Gaulois, quoiqu'avares, CAP. I. I. Galli, avari licet, multum auri in templis congerebant. II. Templum Beleni seu Apollinis in Galliis. III. Templum mirabile Vasso dictum. IV. Alia Gallorum templa.
- CHAP. II. I. Les temples octogones des Gaulois n'ont pas encore été remarqués. II. Quelques bâtimens octogones d'Italie. III. Temples octogones des Gaulois, qui se trouvent aujourd'hui dans la France.
- CAP. II. I. Templa octangula Gallorum nondum observata suerunt. II. Aliquot ædificia octangula in Italia. III. Templa octangula Gallorum, quæ hodieque in Gallia habentur.
- CHAP. III. I. Le temple de Montmorillon en Poitou, sa description. Il. Hust figures de divinités au frontispice du temple. III. Différens tes de toutes les autres qu'on a vues jusqu'à présent. IV. Ornemens sous l'entablement.
- CAP. III. I. Templum montis-Morillionis in Pictavis, ejusque descriptio. II. Octo numinum statuæ in templi frontispicio. 111. Hæc differunt ab aliis, quæ quidem nota funt, Gallorum numinibus. I V. Ornamenta quæ sub tabulatis habentur.
- CHAP. IV. 1. Colomne de Cussi découverte par M. Moreau de Mautour , sa description. II. Huit divinités dans la partie octogone de la colomne. III. Quel a pu être le dessein de celui qui l'a imaginée.
  - CAP. IV. I. Columna Custiacensis à viro cl. Moreau de Mautour in lucem acta, ejusque descriptio. II. Octo numina in parte octangula columnæ. III. Quid in mente habere potuerit is, qui talem columnam imaginatus est.
- CHAP. V. I. Les Gaulois subjugués par les Romains, prirent leur langue & les noms latins des dieux. Il. Apollon honoré chez les Gaulois. III. Bufte d'Apollon de goût Gaulois. IV. Buste de Diane. V. Tête d'un Roi Parthe. VI. Hercule de Strasbourg nommé Krutzman. VII. Autre Hercule.
  - CAP. V. I. Galli à Romanis fubacti eorum accepere linguam & nomina latina deorum. II. Apollo apud Gallos cultus. III. Protome Apollinis Galli-co more fculpta. IV. Protome Dianæ. V. Caput Regis Parthi. VI. Hercules Argentinensis nomine Krutzman. VII. Hercules alius.
- CHAP. VI. 1. Le temple octogone de Corfeult, qui est l'ancienne ville des Curiosolites. IL Plan & profil de ce temple. III. Il paroît n'avoir jamais été vouté.
- CAP. VI. I. Templum octogonum loci cui hodie nomen Corfeult : hæc antiqua urbs Curiofolitarum esse putatur. II. Ichnographia & conspec-tus templi. III. Fornicem nunquam
- CHAP. VII. I. Temple octogone au lieu appelle Erqui dans le diocese de S. Brieux. II. Sulfes, dieux Gaulois. III. Comedoves, autres dieux Gaulois.
- habuisse putatur. CAP. VII. I. Templum octogonum in loco Erqui dicto in dicecesi Briocensi. II. De Sulsis, diis Gallorum. III. De Comedovis, aliis diis Gallorum.

Fin de la Table des Chapitres du II. Tome.

### 

#### DES CHAPITRES TABLE

### DU TROISIEME TOME.

### TOMUS TERTIUS. LIBER PRIMUS.

ad ornatum pertinebant apud varias nationes.

### CAPUT. I.

Irca vestimenta difficultates. J 11. Solutæ quantum ad latum clavum spectat. III. Et quantum ad togam. IV. Titus Imperator togatus.

CAP. II. I. Marcus Aurelius togatus supplicationes libellosque omnium admittens. II. Ipsius toga forma, & quomodo ea aptaretur. III. Provincialium quorumdam vestes. IV. Aliud Marci Aurelii Ichema. V. Cur tot statuæ, protomæ & anaglypha hujus Imperatoris occurrant. VI. Alia Marci Aurelii imago.

CAP. III. I. Statua viri & statua mulieris cum adjuncta filiola proxime Aptam Juliam in Gallo-Provincia reperta. Il. Ornatus capitis fingularis in muliere. HI. Acus ad structuram ornatus capitis adhibita, in eaque manens. IV. Statua filiolæ ejus. V. Aliæ statuæ. VI. Lictoris vestis.

recens Hispellæ erutum. II. Ref-criptum v. cl. Ferdinandi Passarini circa hoc monumentum. 111. Eruditissimi D. Fontanini opinio de hoc monumento. IV. Exempla marmorum, ubi diversarum personarum inscriptiones occurrunt. V. Nomina tribuum in marmoribus. VI. An caput in hoc marmore expressum sit Apollinis, an Propertii. VII. An hoc marmor sepulcrale sit.

CAP. V. I. Duæ protomæ Antii repertæ. II. Pastor antiquus. III. Marci Nonii statua.

### TOME TROISIÉME. LIVRE PREMIER.

Vestes, statue, protome, capita, queque Habits, statues, bustes, têtes & ce qui servoit à la parure chez différentes nations.

### CHAPITRE I.

Ifficultés sur les habits. 11. Decidées sur le latus clavus. III. Et sur la toge. W. L'Empereur Tite avec sa toge.

CHAP. II. 1. Marc Aurele avec la toge donnant audience publique. II. Forme de sa toge, & comment on la mettoit. III. Habits de quelques gens de Provinces. IV. Autre image de Marc Aurele. V. D'où vient qu'il se trouve tant d'images de cet Empereur. VI. Autre image de Marc Aurele.

CHAP. III. 1. Statue & grouppe trouvés à Apt. 11. Coeffure singuliere d'une femme. III. Aiguille qui entroit dans la coeffure d'une femme. IV. Statuë de sa fille. V. Autres statues. VI. Habit d'un Listeur.

CAP. IV. I. Monumentum Propertii CHAP. IV. I. Monument du Poete Properce trouvé à Spello ou Hispella. II. Mémoire de M. Ferdinand Passarini sur ce monument. 111. Sentiment de Monseigneur Fontanini. IV. Exemples des marbres ou l'on trouve des inscriptions de différentes personnes. V. Le nom des tribus dans les marbres. VI. Si la tête représentée sur ce marbre est d'Apollon ou de Properce. VII. Si ce marbre est sepulcral.

> CHAP. V. I. Deux bustes trouvés à Nettuno. II. Berger antique. III. Statue de Marcus No-

CAP. VI. I. Egregia Germanici & CHAP. VI. 1. Belles têtes de Germanicus & d'A-

- grippine, sous les noms d'Alphée & d'Aréthuse. II. Autre monument de Germanicus & d'Agrippine.
- CHAP. VII. 1. Beau buste de Marcus Modius Medecin méthodique. 11. En quel temps la méthode de Medecine sut inventée. 111. Agathemere autre Medecin avec Myrtale sa femme. IV. Monument de Tibere Claude Menécrates excellent Medecini.
- CHAP. VIII. I. Socrate avec Xanthippe sa semme. II. Diogene le Cynique avec une fille. III. Femme assise. IV. Statuë d'Agrippine, à ce qu'on dit. V. De Faustine mere. VI. De Berenice, comme on a cru. VII. Autre.
- CHAP. IX. 1. Vierge qui appaise la licorne. II. Si la licorne existe veritablement. III. Monument de Jucunda. IV. Plusieurs Gaulois. V. Grouppes donnés par Boissard.
- CHAP. X. I. Femme qui confidére un enfant. II. Tête de Plotine. III. Autre de Julie femme de Severe. IV. Coeffures singulieres.

### LIVRE II.

- Têres, bustes & statuës de plusieurs Nations mêlées avec les Grecques & Romaines, & ce qui servoit à la parure.
- CHAP. I. I. Buste d'un Roi Parthe. II. Buste d'Archimede, & autres. III. De Cassius Secundus. IV. Difficulté de connoêtre les têtes & les bustes qui n'ont point d'inscription.
- CHAP. II. I. Usage des bulles chez les Rômains. II. La bulle des enfans à la mamelle se mettoit sur le front. Preuves. 111. Autres preuves.
- CHAP. III. I. L'habit & le bonnet Phrygien , donné à presque tous les Orientaux. II. Il a passe dans le Christianisme pour représenter les Orientaux.
- CHAP. IV. I. Images qui ont passé pour Sémiramis ou pour Rhodogune. II. Image qui a été prise pour Olympiade. III. Autre qui a passé pour Cleopatre.
- CHAP. V. 1. Peigne ancien. II. Jeune fille Hetrufque. III. Différentes sortes de miroirs. IV. Miroir au dos de la figure de Neron. V. Chainettes. VI. Jarretieres.

- Agrippinæ capita Alphei & Arethufæ nomine donata. II. Aliud monumentum Germanici & Agrippinæ.
- CAP. VII. I. Elegans protome Marci Modii Medici methodici. II. Quo tempore adinventa fuerit Medicina methodica. III. Agathemerus alter Medicus cum Myrtale uxore. IV. Monumentum Tiberii Claudii Menecratis Medici clarifimi.
- CAP. VIII. I. Socrates cum Xanthippe uxore. II. Diogenes Cynicus cum puella loquens. III. Mulier fedens. IV. Statua Agrippinæ, ut putatur. V. Statua Fauftinæ matris. VI. Statua Berenices, ut creditum eft. VII. Alia.
- CAP. IX. I. Virgo quæ unicornis furorem fedat. II. An unicornis vere exiftat. III. Monumentum Jucundæ Juliani filiæ. IV. Galli aliquot. V. Statuæ à Boiffardo delineatæ.
- CAP. X. I. Mulier quæ puerulum contemplatur. II. Caput Plotinæ. III. Caput Juliæ Severi Imperatoris uxoris. IV. Ornatus muliebres fingulares.

### LIBER II.

- Capita , protome & statue multarum Nationum cum Grecis & Romanis admixte , & alia ad ornatum spectantia.
- CAP. I. I. Protome cujusdam Parthorum Regis. II. Plotome Archimedis, & aliæ. III. Cassii Secundi. IV. Quanta sit in capitibus, protomis & statuis agnoscendis difficultas.
- CAP. II. I. Bullarum ufus apud Romanos. II. Bullar infantium lactentiumque in fronte apponebantur. Hujufce rei exempla. III. Exempla alia.
- CAP. III. İ. Vestis & tiara Phrygia omnibus ferme Orientalibus tribucbantur. II. In Christianismo etiam in usu suere ad repræsentandos Orientales.
- CAP. IV. I. Imagines quæ pro Semiramide aut pro Rhodoguna habitæ funt. II. Imago quæ Olympiadem Alexandri matrem repræfentare exiftimata fuit. III. Alia imago quæ credita fuit Cleopatra.
- CAP. V. I. Petten antiquum. II. Hetrufca puella. III. Speculorum varia genera. IV. Speculum in pottica facie capitis Neronis. V. Catenulæ. VI. Perifcelides.

- CAP. VI. I. Quot quantæque res ex antiquis monumentis edifcantur. 1I. Inftrumenta quatuor ad ornatum capitis apud Gallas mulieres in ufu.
- CAP. VII. I. Schemata vetera ex Pannonia eruta. II. Familia integra in fepulcrali lapide. III. Monumentum Narbonenfe. IV. Armilla Gallorum.
- CAP, VIII. I. Veterum ædes. II. Cafæ Germanorum & Gallorum, III. Sella antiqua.

### LIBER III.

- Monfa voterum, peillatores, fervi,
- Cap. I. I. Convivium antiquum ex marmere Romano eleganti eductum. H. Pocillator cum tiara Phrygia. HI. Captivi apud Romanos. IV. Conduta captivorum cum inferiptionibus, qua ne aufugerent impedirent.
- CAP. II. I. Vafa Hetrusca olim in pretio. II. Hetruscum poculum singu-
- CAP. III. I. Vas magnum Hetruscum ad.nodum spectabile. Venatus & cervus in vasis collo. II. Pugna in ipso vase. III. Petasi ad hodiernam formam accedentes. Petasis hujusce formæ sexista, apud Græcos appellabatur. IV. Aliæ historiæ in hoc vase depickæ.
- CAP, IV. I. Hetrusci Lydorum colonic. II. Ludi à Lydis nomen acceperunt. III. Quo casu Lydi ludos adinvenerint. IV. Vas Hetruscum. V. Aliud.
- CAP. V. I. Cruces in Hetrufeis vafis. II. Vas Bacchantium, III. Tres coronæ Athletæ unico destinatæ.
- CAP. VI. I. Vas aliud. II. Cupido & Venus in vafi Hetrusco. III. Templum in vasi. IV. Minerva in templo suo.
- CAP. VII. I. Victoriæ complures in hisce vasis notatæ, & quomodo. II. Bacchantes. III. Cupido volans cum Venere & Baccho.
- Cap. VIII. I. Vas Hetrufcum prægrande. II. Navicula ftupendæ formæ, in qua Ceres & Proferpina. III. Cafter & Pollux. IV. Fluvius qui vatis cujulpiam imagines in duas purtes dividit. V. Aliud vas Cupi-

- CHAP. VI. I. Les monumens antiques apprennent bien des choses. II. Quatre coeffures des Gauloises.
- CHAP. VII. I. Figures anciennes tirées de la Pannonie. Il. Famille entiere fur une pierre fépulcrale. III. Monument de Narbonne. IV. Bracelets des Gaulois.
- CHAP. VIII I. M.isfons des anciens. II. Maifons des Germains & des Gaulois. III. Chaife antique.

### LIVRE III.

- La table des anciens, échansons & esclaves, vases Hetrusques & autres.
- CHAP. I. I. Festin antique tiré d'un beau marbre Romain. II. Echanson avec le bonnet Phrygien. III. Esclaves chez les Romains. W. Colliers qu'on leur mettoit avec des inscriptions, pour les empécher de prendre la suite.
- CHAP. II. I. Vases Hetrusques estimés anciennement. II. Gobelet Hetrusque singulier.
- CHAP. III. 1. Grand visc Herrusque remarquable. Chasse au cerf sur l. ceu du visé. 11. Combat sur le vase. 111. Chapeaux comme ceux d'aujourd'huis c'étoit le séradion des Giecs. 1V. Autres histoires sur ce vase.
- CHAP. IV. I. Herrufques colonie des Lydiens. II.

  Les jeux ludi, ont pris leurs noms des Lydiens. Lydi. 111. Par quel accident les Lydiens inventerent les jeux. IV. Vafe Hetrufque. V. Autre vafe Hetrufque.
- CHAP. V. I. Croix sur des vases Hetrusques. II. Vase fait pour des Baccants. III. Trois couronnes pour un Athlete.
- CHAP. VI. I. Autre vase. II. Cupidon & Venus sur un vase Hetrusque. III. Temple sur un vase. IV. Minerve dans son temple.
- CHAP. VII. I. Plusieurs victoires dans ces jeux marquees sur ces vases, & comment. II. Buccants. III. Cupidon volant avec Venus & Bacchus.
- CHAP. VIII. I. Vafe Hetrufque fort grand. II.

  Barque extraordinaire deCerés & Proferpine.

  III. Caftor & Pollux. IV. Fleuve qui fepare
  en deux les images d'un vafe. V. Autre vafe.

de Cupidon & Bacchus. VI. Autres vases VII. Venus fortant de la mer fur un cygne. VIII. Autres vases.

### LIVRE IV.

L'as Romain, ses parties & ses réductions. As Romanus, ejusque partes ac reduc Le talent.

Chap. I. I. L'as avec ses parties donné par le l'. du Molinet. On le donne incomparablement plus ample ici. II. Les pieces y sont données de leur grandeur. III. Lucas Pétus a dit sans bonnes preuves, que la livre Romaine ancienne pesoit noins que celle d'aujourd'hui. IV. On prouve qu'elle pesoit beaucoup plus.

CHAP. II. I. Divisions & subdivisions de la livre & de l'as. II. Comparaison des anciens poids Romains avec ceux d'aujourd'hui. III. Comparaison de l'once Romaine d'aujourd'hui avec la nôtre. IV. Et de notre once avec l'ancienne Romaine.

CHAP. III. I. L'as donné ici dans sa grandeur. II. Premier as qui, à ce qu'on croit, a la tête de Servius Tullius. III. Autre as. IV. Les parties de l'as & leurs noms.

CHAP. IV. I. Le Semis ou la moitié de l'as, & fa marque. II. Poids qu. l'on foupconne avoir été le septunx ou le bes. 111. Autres figures du femis.

CHAP. V. I. Le triens ou le tiers de l'as , sa marque & Sa forme. II. Autre figure meertime. III. Le quadrans. IV. Le sextans. V. L'once.

CHAP. VI. I. Réductions de l'as dont parle Pline. II. Réduction de l'as à sa moitié, que les monumens apprennent, & dont les Auteurs ne parlent pas. III. Autres réductions affez incertaines. IV. Autres extraordinaires.

CHAP. VII. I. Réduction de l'as à sa moitié, dont parle Pline : les parties de cet as rédust représentées. II. Poids octogone extraordinaire. Autre poids. III. Réduction de l'as à l'once sclon Pline : médailles frappées selon cette réduction, avec la marque du poids. 1V. Poids qui nous sont venus après coup.

CH. VIII. I. Le talent divisé en grand & petit. Tome I.

dinis & Bacchi. VI. Alia vafa. VII-Venus é mari emergens cygno vecta-VIII. Alia vafa.

### LIBER IV.

tiones. Talentum.

CAP. I. I. As cum partibus suis à R. P. du Molinet datus, nunc longe auctior accuratiorque datur. II. Singuli asses corumque partes qua in are funt magnitudine dantur. III. Lucas Pætus dixerat libram Romanam veterem minus ponderis habuisse, quam libram hodiernam Romanam, idque re non accurate exa-minata. IV. Probatur libram Romanam veterem plus habuisse ponderis quam hodiernam.

CAP. II. I. Divisiones & subdivisiones libra atque affis. II. Compara tio veterum ponderum Komanorum cum hodiernis. III. Comparatio un ciæ Romanæ hodiernæ cum nostra. IV. Unciaque nostra cum veteri

CAP. III. I. As cum magnitudine fua tota hic datur. 11. As primus, qui, ut putatur, caput Servii Tullii re-præsentat. III. Asses alii. IV. Assis partes earumque nomina.

CAP. IV.I. Semis, five media pars offic, & cos neta II. Pondus quod fep-tuncem elle aut bellem fufpicamur. III. Alia femissis schemata.

CAP. V. I. Triens, five tertia pars afsis, ejus nota atque forma. II. Alia figura incerta. III. Quadrans. IV Sextans. V. Uncia.

CAP. VI. I. Reductiones affis de quibus Plinius. II. Reductio affis ad dimidiam sui partem quam docent monumenta, tacent Scriptores. III. Alix reductiones incertæ. IV. Alix infolentes.

CAP. VII. I. Reductio affis ad fertiffem, de qua Plinius. Affis hujufmodi reducti partes repræsentatæ. II. Octangulum pondus insolitæ formæ. Pondus aliud. 111. Assis in unciam reductio secundum Plinium, & nummi fecundum hanc reductionem, cum nota ponderis percussi IV. Pondera quædam quæ tardius accessere.

CAP. VIII. I. Talentum in magnum

& in parvum talentum divifum. II. Circa minam difficultates. III. Talenti pondus in hoc Canobio, quomodo in mufeum noftrum accesserit. IV. Probatur esse talentum.

### LIBER' V.

Quantum auri & argenti apud veteres effet.

CAP, I. I. Aurum veterum Regum Perfarum quidquid auri in mundo est hodie, superabat. II. Unde accesseretur immensa illa auri & argenti vis. III. Quam rara aurum & argentum in Europa essenti illis vetustissimis temporibus. IV. Aurum & argentum variarum subactarum nationum à Persis abreptum.

CAP. II. I. Quis sit modus æstimandi quantum fuerit Persarum Regum aurum. II. Historia Pvrhii Celamenfis. III. Animadversiones in illam historiam. IV. Herodotus side dignus in iis quæ de Pythio refert.

CAP. III. I. Thefauri Perfarum à Gracis abrepti, in partesque divisi, æstimari possum ex vi immensa auri & argenti, quæ in quibussam ejusmodi partibus deprehenditur. II. Aurum argentumque Ptosemæorum. III. Antiochi Regis Syriæ. IV. Persei Macedoniæ Regis.

CAP. IV. I. Harum divitiarum pars maxima ad Romanos transit, & per totum eorum imperium spargium. II. Luxus ingens & divitiz immenfa: quorumdam. III. Profusi admodum sumtus quorumdam Imperatorum. IV. Quam immensam nummorum copiam Imperatores percusferint.

CAP. V. I. Post mortem Commodi multum auri & argenti in terra conditum est. II. Post Alexandri Severi necem cum auro & argento æris etiam multum occultatum fuit, vel in terra absconditum. II I. Sub Gallieno totum pene aurum, argentum & sinfossum est. IV. Abbine aurum & argentum ex aurifoslinis & metallis eductum, & thesauri passim esfossi, commercio adbibita.

CAP. VI. I. Quanti in Italia thefauri hujufcemodi emergant. II. Thefaurus tempore Pauli Quarti effoffas. III. Thefaurus anno 1714. repertus. IV. Obfervatio fingulariffima; nunquam duo nummi vere antiqui coII. Difficultés fur la mine. III. Le poids du talent dans cette Abbaye, comment acquis. IV. Preuves que c'est le talent.

### LIVRE V.

Quantité immense d'or & d'argent des anciens.

CHAP. I. I. L'or des anciens Rois de Perfe furpaffoit tout ce qu'il y a aujourd'hui d'or dans le monde. II. D'où venoit cette immense quantité d'or & d'argent. II I. Rareté d'or & d'argent en Europe dans ces anciens temps. IV. L'or & l'argent de differentes Nations conquises enlevés par les Perses.

CHAP. II. I. Par quels moyens on peut estimer les trésors des Rois de Perse. II. Histoire de Pythius de Celéne. III. Réstexions sur cette histoire. IV. Herodote est digne de soi dans ce qu'il rapporte de Pythius.

CHAP. III. L. Les tréfors des Perfes enlevés & partagés par les Grecs, se font connostre par l'inessimable quantité d'or & d'argent monnoyé que contenoient quelques-unes de leurs parties. II. L'or & l'argent des Ptolemées. III. D'Antiochus Roi de Syrie. IV. De Persée Roi de Macedoine.

CHAP. IV. I. La plus grande partie de ces richesses passent aux Romains, & se repandent dans leur Empire. II. Luxe extraordinaire & richesses de quelques particuliers. III. Profusions extraordinaires de quelques Empereurs. IV. Prodigicuse quantité de monnoyes que les Empereurs frapperent.

CHAP. V. I. Après la mort de Commode on enterra beaucoup d'or & d'argent. II. Alexandre Severe ayant été tué, outre l'or & l'argent, onenterra aussi beaucoup de cuivre. III. Sous Gallien presque tout l'or, l'argent & le cuivre mis en terre. IV. Depuis ces temps l'or & l'argent des mines & les trésors trouvés entretenoient le commerce.

CHAP. VI. I. Combien on déterre de ces anciens trifors en Italie. II. Tréfor trouvé du temps du PapePaul IV. III. Tréfor trouvé l'an 1714. IV. Remarque extraordinaire; on ne trouve jamais deux medailles vraiement antiques frappées au même coin. V. Enumeration des têtes & des revers remarqués dans les medailles d'or trouvées en 1714.

CHAP. VII. l. La quantité de trésors trouvés en France. II. Histoire d'un pot de medailles d'or, trouvé près de l'Abbaye de la Grasse.

### LIVRE VI.

Bâtimens antiques, colomnes, portes de Villes

CHAP. I. I. Labyrinthe d'Egypte. Il. Restes de ce labyrinthe.

Chap. II. L. La colomne de Pompée, II. On ne convient pas fur ses mesures. III. Colomne d'Alexandre Severe.

CHAP. III. I. Porte de Fano. II. Porte d'Ephese. III. Autre porte d'Ephese.

CHAP. IV. 1. Ruines d'Antinoë. II. Porte de cette ville III. Autre porte de la même ville. IV. Portique d'Archemounain.

CHAP. V. 1. Place antique de Bresse. II. Les piliers de tutele de Bourdeaux. III. Autre bâtiment de Bresse.

### LIVRE VII.

Bains, thermes, fontaine, noces, feaux, theâtres, gladiateurs, courses de chévaux, jeux, chasse.

CHAP. I. I. Bains des Augustes trouvés en 1721. II. Façade des bains. 111. Voute peinte. IV. Plafond peint. V. Autre plafond de la chambre où l'on croit que l'Empereur se baignoit. V1. Tuyau de Cantius.

CHAP. II. 1. Les bains de Metellus en leur entier. II. Les thermes de Frejus. III. Fontaine antique.

CHAP.IV. I. Seaux de différentes fortes. II. Anneaux. III. Seau d'une cohorte. IV. Dictons dem typo fignati reperiuntur. V. Enumeratio typorum anticorum pol ticorumve, qui in nummis aureis anno 1714, repertis deprehenduntur.

CAP. VII. I. Quanti thefauri in Gallia reperti. II. Historia vasis cujuspiam aureis nummis pleni prope Monasterium B. M. Grassensis reperti.

LIBER VI.

Ædificia antiqua, columnæ, urbium

CAP. I. I. Labyrinthus Ægypti. II. Quæ supersunt ex hoc labyrintho.

CAP. II. I. Columna Pompeii. II. De ejus mensuris non convenit inter eos qui istac loca adierunt. III. Columna Alexandri Severi.

CAP. III. I. Porta Fani fortunæ urbis. II. Porta Ephesi. III. Alia Ephesi

orta.

CAP. IV. I. Antinoes rudera. II. Iffius urbis porta. III. Alia ejusidem urbis porta. IV. Porta Archemounani.

CAP. V. I. Platea antiqua Brixienfis. II. Columnæ Burdigalenfes. III. Aliud ædificium Brixienfe.

### LIBER VII.

Balnea, thermæ, fons, nuptiæ, sigilla, theatra, gladiatores, decursiones circenses, ludi, venatus.

CAP. I. I. Balnea Augustorum reperta anno 1711. II. Balneorum ornata facies. III. Fornix depictus. IV. Laqueatum planum depictum. V. Aliud cameræ in qua putantur Imperatorem abluisse corpus. V I. Tubus Canrii.

CAP. II. I. Lavacra feu balneæ Metelli integræ. II. Thermæ Forojulienfes. III. Fons antiquus.

CAP. III. I. Anaglyphum in quo & nuptiæ & primus partus repræfentantur. II. Incunabulum in feaphæ modum. III. Mulieres quæ natalium momentum observant. IV. Quanta accuratione Romani in fepuleris etiam dies, imo aliquando horas vitæ, quinetiam & minuta annotarent.

CAP. IV. I. Sigilla variæ formæ. II. Annuli. III. Sigillum cohortis cujufdam. IV. Dicta in annulis & figillis sculpta. V. Genus numismatis figlini.

- CAP. V. I. Theatrum Brixianum. II.
  Mufivum opus Romæ detectum. III.
  Gladiatores in Mufivis. IV. Gladiatores nonnunquam ex coloribus nomen habebant. V. Agitatores circi
  cum coloribus fuis. VI. Equorum
  color in quibufdam monimentis defignatus. VII. Imago alia circenfium
  decurfionum.
- CAP. VI. I. Luctatores in vafe quopiam. II. Taurocathapfia. III. Alii ludi. IV. Saltatio fupra vini utrem. V. Trojæ ludus. VI. Vir leonem domans. Alius ludus. VII. Venatus.

## LIBER VIII. Instrumenta musica.

- CAP. I. I. Collectio inftrumentorum muficorum illuftriffimi D. Bianchinii. II. Fiftula, III. Tria fimul inf trumenta, IV. Varia fiftularum gepera.
- CAP. 11. I. Dux tibix fimul. II. Uter tibis additus. 111. Infrumentum infolitum. IV. Aliud inftrumentum. V. Cornu.
- CAP. III. I. Inftrumentum ex cochlea factum. II. Tibia feu tuba fingularis. III. Alia inftrumenta.
- CAP, IV. I. Monochordium. II. Dichordium. III. Trichordium. IV. Tetrachordium. V. Lyra. VI. Lyrifta. VII. Alix lyrx.
- CAP. V. I. Lyra Pythagoræ Zacynrhii. H. Nabla Hebræorum, ut putant quidam. HI. Lyra triangularis. IV. Organum quod vulgo vacatur Epmette.
- CAP. VI. I. Tympanum. II. Tintinnabula. III. Tympanum cum tintinnabulis. IV. Cymbala. V. Tympanum aliud. VI. Alia instrumenta.

### LIBER IX.

### Chartarum & foliorum genera, Diptycha.

- CAP. I. I. Scriptio in pellibus animalium. II. Quidnam pergamenum & vitulinum appellaretur. III. Papyrus Ægyptiaca. Undenam papyri nomen. IV. Hæc planta nafcebatur in Nilo: ejus deferiptio, ejufque utilitas.
- CAP. II. I. Usus chartee papyreæ Ægy

- fur les anneaux & fur les bagues. V. Espece de medaille de terre cuite.
- CHAP. V. I. Theátre de Breffe. II. Mofaïque deterrée à Rome. III. Gladiateurs dans cette Mofaïque. IV. Les Gladiateurs portoient quelquefois le nom de certaines couleurs. V. Les Agitateurs du Cirque coeccleurs couleurs. VI. Les couleurs des chevaux marquees en certains monumens. III. Autre image des courfes du Cirque.
- CH. VI. I. Lutteurs sur un vase. 11. Les Taurocathapsies. 111. Autres jeux. IV. Danse sur un outre de vin. V. Jeu de Troie. VI. Homme qui domte un lion. Autre jeu. VII. Chasse.

### LIVRE VIII.

### Instrumens de musique.

- CH. I. I. Recueil des instrumens de musique de M. Bianchini. II. La sluce. III. Trois instrumens ensemble. IV. Différentes images de slutes.
- CH. II. 1. Les deux flûtes jouces ensemble. 11. La musette. 111. Instrument extraordinaire. 11. Autre instrument. V. La corne on le cor.
- CH. III. I. Instrument fait d'une coquille. Il. Flute ou trompette singuliere. III. Autres instrumens.
- CH. IV. 1. Le monocorde. 11. Le dicorde. 111. Le tricorde. IV. Le tetracorde. V. La lyre. I 1. La lyrifte. VII. Autres lyres.
- CH. V. 1. La lyre de Pythagore Zacynthien. 11. L.: nable des Hébreux , à ce qu'on dit. 111. Lyretriangulaire. IV. Sorte d'epinette.
- CH. VI. I. Le tympanon, II. Clochettes. III. Tympanon avec des grelots. IV. Cymbales. V. Autre tympanon. VI. Autres infirumens.

### LIVRE IX.

### Les feuilles à écrire, & les diptiques.

- CH. I. I. Ecritures sur des peaux de bites. II.

  Ce qu'on appelloit parchime. Se velin. III.

  Le papier d'Egytte. D'où venout le nun papytus. IV. Cette plante naiss'nt dans le Nil.

  Sa description So son utilité.
- CH.V.I. L'usage du papier d'Egypte a commencé

dans de très-anciens temps. II. Maniere de le faire. III. Différens noms de ce papier suivant ses différentes qualités. IV. Les feuilles du papier d'Egypte se perfettionnerent dans la suite du temps. V. Maniere dont on faisoit les livres de ce papier.

CH. III. 1. Grand commerce de papier d'Egypte qui se faisoit dans le monde connu. II. Lettres des Empereurs sur ce papier. La quantité extraordinaire qu'on en faisoit. III. Prodigieuses sommes qu'on en tiroit. IV. Livre trèsancien en papier d'Egypte. V. Plusieurs restes du papier d'Egypte du sixiéme siecle, qui se sont conservés jusqu'à notre temps. VI. La France employoit beaucoup de papier d'Egypte.

CH. IV. I. Livre de S. Augustin en papier d'Egypte, écrit vers le septième siecle. 11. Le Joseph de la bibliotheque de Milan en papier d'Egypte. III. Autres feuilles de ce papier. IV. Charte de S. Denys en France en papier d'Egypte. V. Il faut distinguer l'écorce d'arbre du papier d'Egypte.

CH. V. I. L'invention du papier de cotton afait tomber le papier d'Egypte en Grece. II. En quel temps fut trouvé le papier de cotton. III. La disette de parchemin a fait tomber un grand nombre d'excellens Auteurs. IV. Le papier de cotton appellé Charta Damascena. V. Le papier de chiffon a fait tomber le papier d'Egypte en Europe. VI. Feuillet de papier d'Egyte représenté dans une planche. VII. Qu'est-ce qu'on appelloit Pugillares.

CH. VI. I. Diptyque de l'apotheose de Romulus.

CH. VII. Diptyque de Basile Consul.

CH. VIII. Diptyque d'un autre Consul dont le nom a sauté.

CH. IX. Diptyque de l'Abbé Odelric, qui tontient du sacré & du profane.

CH. X. Diptyque singulier de M. du Tilliot, qui représente Stilicon.

ptiacæ jam priscis temporibus cœpit. II. Faciendæ chartæ papyreæ modus. III. Varia papyri nomina febundum conditiones varias. IV. Folia papyri Ægyptiacæ infequentibus temporibus ad perfectiorem modum deducta. V. Modus conficiendorum librorum ex charta papyrea.

CAP. III. I. Quantum chartæ Ægyptiacæ commercium esset per totum pene orbem. II. Imperatorum litteræ in hujusmodi charta. Quam immenfa chartæ moles conderetur. III. Quantum hinc pecuniæ proveniret. I V. Liber antiquissimus in charta Ægyptiaca. V. Quædam refidua hujuscemodi folia à sexto sæculo ad hodiernum usque ævum servata. VI. Francia magnum chartæ Ægyptiacæ commeatum quotannis intumebat.

CAP. IV. I. S. Augustini liber in charta Ægyptiaca septimo circiter sæcu lo scriptus. II. Josephus bibliothecæ Ambrosianæ Mediolani in charta eadem. IV. Diploma Sandionysianum in charta eadem. V. Corticea charta à papyro Ægyptiaca distin-

guenda.

CAP. V. I. Inventio chartæ cuttuneæ seu Bombycinæ papyrum Ægyptiacam in Græcia dejecit. II. Quo ævo inventa sit charta Bombycina. III. Membranarum raritas occasio fuit ut multi ex præclaris antiquis Scriptoribus interirent. IV. Charta Bombycina cur vocetur charta Damascena. V. Charta ex detritis pannis chartam papyream in Europa dejecit & abstulit. VI. Scripturæ duarum paginarum in charta Ægyptiaca repræ-fentatur in tabula. VII Pugillares quid essent.

CAP. VI. Diptychon in quo Romuli

apotheosis

CAP. VII. Diptychon Basilii Consulis. CAP. VIII. Diptychon alterius Confulis cujus nomen excidit.

CAP. IX. Diptychon Abbatis Odelrici, in quo sacrum cum profano ad-

CAP. X. Diptychon singulare D. du Tilliot Stillconem repræsentans.

Fin de la Table des Chapitres du III. Tome.



### CHAPITRES TABLE DES DU QUATRIEME TOME.

### TOMUS QUARTUS. LIBER PRIMUS

armis munitorum.

### CAPUT. I.

- I. H Æc antiquariæ rei pars pau- I. ta suppeditat. II. Protome Alexandri Magni. III. Statua Pyrrhi Epirotarum Regis.
- CAP. II. I. Statua Julii Cæsaris armati. II. Statua Domitiani. III. Caracallæ IV. Protome Probi Imperatoris. V Statua Constantini Magni.
- CAP. III. I. Protome quæ Diomedis esse creditur. II. Protome alia quæ Manlium Torquatum repræfentare credita fuit. III. Circa hanc opinionem difficultates. IV. Ea ut non verisimilis rejicitur.
- CAP. IV. I. Cinnæ caput. II. Caput Maffinissa Regis. III. Vir singulari armorum genere instructus. IV. Vir bis in eadem exhibitus imagine, armatus & togatus.
- CAP. V. I. Castor veteranus. II. Volumina præ manibus statuarum Ro-manarum. III. Militare instrumentum cujus nomen ignoratur. I V. Alii milites.
- CAP. VI. I. Vivius Marcianus miles. II. Gladius non vulgaris longitudinis. III. Amazon cum inscriptione.

### LIBER. II.

### Equites, stapedes, calcaria, pugnæ.

CAP. I. I. Duo equi in Montecaballo. II. Probatur infcriptiones Phidiæ & Praxitelis priscis ibidem temporibus fuisse. III. Quandonam Romæ de elegantia veterum opificiorum recte cogitari cceptum est. IV. Hæc opera Phidiæ atque Praxitelis sunt. V. Quam exquisiti sint arti-

### TOME QUATRIÉME. LIVRE PREMIER.

Statue, protome & capita virorum Statues, bustes, & têtes de gens armés.

### CHAPITRE I.

- 🖰 Ette partie de l'Antiquité fournit moins de monumens que les autres. II. Buste d'Alexandre le grand. III. Statuë de Pyrrhus Roi d'Epire.
- CH. II. I. Statuë de Jules Cefar armé. 11. Statuë de Domitien. III. De Caracalla. IV. Buste de Probus. V. Statuë de Constantin le Grand.
- CH. III. 1. Buste qu'on croit être de Diomede. 11. Buste qu'on a crû être de Manlius Torquatus. III. Difficultés sur cette opinion. IV. Elle est rejettée.
- CH. IV. I. Tête de Cinna. Il. Tête du Roi Massinissa. III. Soldat armé singulierement. IV. Homme deux fois représenté dans la même image : une fois arme, & l'autre avec la toge.
- CH. V. I. Castor vétéran. II. Rouleaux entre les mains des statuës Romaines. III. Instrument militaire dont on ignore le nom. IV. Autres soldats.
- CH. VI. I. Vivius Marcianus soldat. II. Epée extrémement longue. III. Amazone avec une inscription.

### LIVRE II.

Cavaliers, étriers, éperons, combats.

CH. I. 1. Les deux chevaux de Montecaballo. II. Preuve que les inscriptions de Phidias & de Praxitele y étoient anciennemeut. III. Quand est-ce que le bon goût a commencé de regner à Rome. IV. Ces ouvrages sont de Phidias & de Praxitele. V. Excellence du travail. VI. Ces

statuës ne peuvent représenter Alexandre le Grand.

- CH. II. I. Cavalier extraordinairement armé, tiré d'un vase Hetrusque. II. Description de cette armure. III. Si cet équipage étoit pour la guerre ou pour les jeux seulement. 1V. Histoire de Dioxippe.
- CH. III. I. Cavalier déterré à Lion. II.On prouve que ce n'est point Curtius, comme quelques-uns ont prétendu. III. Combat à cheval tiré d'une pierre gravée.
- CH. IV. 1. Mors de bride : ce que c'étoit que lupata frena. II. Pourquoi les anciens n'avoient-ils pas d'étriers. III. Eperons des an-
- CH. V. I. Cavalier de Mayence. II. Inscription de la même ville. III. Bas-relief qui représente des Capitaines Romains. IV. Alloqutions. V. Hache de pierre de touche.
- CH. VI. I. Portenseigne du dragon , appellé Draconarius. II. Irruption nocturne. 111. Combat des Romains & des Sabins.

### LIVRE III.

- Belier non suspendu, marques de victoires, largesse aux soldars.
- CH. I. I. Le belier des anciens. II. Les différentes manieres pour faire aller cette machine, 🔗 battre en breche. III. Dissertation de M. le Chevalier de Follard sur le belier non suspendu.
- CH. II. I. Supplians qui viennent au-devant de M. Aurele.II. Septime Severe vainqueur.III. Corps d'Albin tué à la bataille porté à Septime Severe. IV. Autre marque de victoire.
- CH. III. I. Trajan établit Parthamaspates Roi des Parthes. II. Parthamasiris Roi d'Armenie demande pardon à Trajan.
- CH. IV. I. Exemples de clemence & de continence des vainqueurs : d'Alexandre le Grand. II. De Scipion l'Afriquain premier.
- CH. V. I. Trophée de la colomne Antonine. II. Trophée du cabinet de M. le premier Président Bon. III. Captifs. IV. Marbre très-difficile à expliquer.
- CH. VI. I. Dissertation sur une antique ou disque CAP. VI. I. Dissertatio in monumentum

- ficii. V I. Hæ statuæ non possunt Alexandrum Magnum repræfentare.
- CAP. II. I. Eques insolenti armorum genere instructus & ex Hetrusco vafi eductus. II. Armaturæ illius defcriptio. I I I. An armatura hujufmodi in bello, an in ludis tantum ute-rentur. IV. Dioxippi historia.
- CAP. III. I. Eques Lugduni ex ruderibus erutus. II. Curtium non esse probatur, quod quidam dixerant. III. Equestris pugna ex gemma educta.
- CAP. IV. I. Frenum, & quid effent lupata frena. II. Cur veteres stapediis non uterentur. III. Calcaria vete-
- CAP. V. I. Eques Moguntinus. II. Inscriptio urbis ejusdem. III. Anaglyphum Romanos duces exhibens. Alloquutiones. V. Securis lapidea.
- CAP. VI. I. Draconarius, five is qui draconis fignum gestat. II. Irruptio nocturna. III. Pugna Romanorum & Sabinorum.

### LIBER III.

- Aries non suspensus, victoria signa, largitas militaris.
- CAP. I. I. Aries, veterum militaris machina. II. Modi varii hujus admovendæ machinæ ad muros dejiciendos. III. Differtatio D. Equitis de Follard circa arietem non fuf-
- CAP. II. I. Populi quidam supplices ad Marcum Aurelium accedunt. I I. Septimius Severus victor. III. Corpus Albini in prælio cæsi ad Septimium Severum defertur. IV. Aliud victoriæ monimentum.
- CAP. III. I. Trajanus Parthamaspaten Regem Parthorum constituit. II. Parthamasiris Armeniæ Rex veniam
- à Trajano petit. CAP. I V. I. Exempla clementiæ & continentiæ in victoribus : Alexandri Magni. II. Scipionis Africani.
- CAP. V. I. Trophæum columnæ Antoninianæ. I I. Trophæum in muleo illustrissimi D. Primi Præsidis Boni. III. Captivi. IV. Marmor explicatu

vetus seu discum argenteum prope Genevam erutum anno 1721.

### LIBER IV.

- Triumphi, Arcus triumphales, bellum Trojanum.
- CAP. I. Triumphus Septimii Severi de Parthis. I I. Pugna Constantini Magni contra Maxentium. 111. Triumphus Constantini. IV. Barbarica calceamenta quædam in Constantini copiis.
- CAP. II. I. Arcus Portugalliæ fic dictus. II. Antiquus non erat. III. Arcus Severi minor. IV. Arcus Gallieni.
- CAP. III. I. Notæ v. cl. Peirescii in arcum Arauficanum. II. Observationes aliæ in eumdem arcum.
- CAP. IV. I. Arcus Sancti Remigii in Gallo-provincia. Il. Triumphi ex nummis Regiis educti.
- CAP. V. I. Helenæ raptus ex gemma eductus. II. Tabula Trojanarum pu-gnarum. III. Judicium Paridis. IV Pugna de corpore Patrocli. V. Hector occifus & raptatus.
- CAP. VI. I. Observatio circa veteres Hectoris imagines. II. Imago Hectoris, Andromachæ & Astyanactis. III. Fragmenta vetera belli Trojani.
- CAP. VII. I. Fragmenta tabulæ Iliacæ quæ data fuit in quarto Antiquitatis explanatæ tomo. II. Genealogia Cadmi.
- CAP. VIII. I. Monumenta & victoriæ fymbola ex Ecclefia Flaviniacenfi educta.

### LIBER V.

- Pontes, aquaductus, columna milliares.
- CAP. I. I. Pons Ambrussi in veteri via Romana, II. Pons Ælius Romæ ex nummo eductus. III. Pons Antiochiæ ad Mæandrum ex duobus num-
- CAP. II. Descriptio pontis Alcantarenfis.
- CAP. III. Occasione pedum Hispanicorum, qui frequenter adhibentur, fit comparatio pedis regii Philetærii, qui apud veteres in usu erat, pedibus Hispanicis, Italicis, Gallicis, Anglicis, quorum omnium mensura datur.

d'argent trouvé près de C. nove en 1721.

### LIVREIV.

- Triomphes, arcs de triomphe, guerre de Troye.
- CH. I. I. Triomphe de Septime Severe sur les Parthes. 11. Bataille de Constantin contre Maxence. III. Triomphe de Constantin. IV. Plusieurs chaussures barbares dans les troupes de Constantin.
- CH. II. I. Arc de Portugal à Rome. II. N'etoit pas antique. III. Le petit arc de Severe. IV. L'arc de Gallien.
- CH. III. I. Notes de M. de Peiresc sur l'arc d'Orange. Il Observations sur le même arc.
- CH. IV. I. L'arc de Saint Remi en Provence. II. Triomphes tirés des medaillons du Roi.
- CH. V. I. Enlevement d'Helene tiré d'une pierre. II. La table des combats de Troye. III. Jugement de Paris. IV. Combat sur le corps de Patrocle. V. Hector tué & trainé.
- CHAP. VI. 1. Observation sur les anciens portraits d'Hector. 11. Portrait d'Hector, d'Andromaque & d'Astyanax. III. Fragmens antiques de la guerre de Troye.
- CH. VII. I. Fragmens de la table Iliaque donnée au quatrieme tome de l'Antiquité. II. Généalogie de Cadmus.
- CH. VIII. Monumens & marques de victoire tirés de l'Eglise de Flavigny.

### LIVRE V.

- Ponts, aqueducs, colomnes milliaires.
- CH. I. I. Le pont d'Ambrois sur l'ancien chemin Romain. Il. Le pont Ælius de Rome, tiré d'un médaillon. III. Le pont d'Antioche sur le Meandre, sur deux médaillons.
- CH. II. Description du pont d'Alcantara.
- CH. III. A l'occasion des pieds d'Espagne, dont nous parlons ici souvent, on compare le pied royal Phileterien en usage chez les anciens, avec les pieds d'Espagne, d'Italie, de France & d'Angleterre, en donnant les mesures de tous ces pieds.
- CAP. IV. Monumentum erectum in CH. IV. Monument élevé sur le pont de la Cha-

vente à l'entrée de la ville de Saintes.

- CH. V. Description de l'aqueduc de Segovie, dont le dessein a été envoyé d'Espagne.
- CH. VI. Description de l'aqueduc de Mets avec ses arches représentées en grand.
- CH. VII. I. L'usage des colomnes milliaires. II. Les noms des Empereurs sur les colomnes milliaires III. Colomne milliaire trouvée auprès de Soissons.
- CH. VIII. Colomne miliaire de Vic sur Aine.
- CH. IX. Colomne milliaire d'Arles.

### LIVRE VI.

- Navigation, ports, phares, tours octogones.
- CH. I. Navires sur dix médaillons du Roi.
- CH. II. I. Le port de Fréjus tiré d'un manuscrit de M. de Peiresc. II. Autre port tiré d'une pierre gravée. III. Inscription du Procura-teur du port d'Ossie.
- CH. III. I. Phares bâtis pour la sureté des vais-Seaux & des ports. II. Phare d'Alexandrie bâti par Ptolemée Philadelphe. III. Difficulté fur l'isle de Pharos : Homere justifié. IV. Forme de la tour de Pharos.V. La tour de Pharos prit le nom de l'isse, & ce nom devint appellatif. VI. Le nom de phare s'étendit à bien d'autres choses.
- CH. IV. I. La forme des phares selon Herodien. II. Phares bâtis en d'autres endroits. III. Phare de Boulogne sur mer. IV. Boulogne étoit Gessoriacum. V. Le phare de Boulogne bâti par Caliga. VI. Sa forme octogone. VII. Appellé Tour d'Ordre s pourquoi. VIII. Reparé par Charlemagne. IX. Ruiné; par quel accident. X. Autres phares. XI. Tour de Douvre. XII. Phare de Douvre.
- CH. V. I. La Tour-Magne de Nismes. II. Sentimens de feu M. Flechier Evêque de Nismes sur cette tour III. Il ne paroit pas qu'elle ait pu servir de phare pour la mer voisine, ni pour les embouchures du Rhône. IV. Elle avoit pourtant un fanal. V. Il paroit qu'elle peut avoir servi d'ararium.
- CH. VI. I. La tour octogone du Cimetiere des CAP. VI. I. Turris octangula in Cox-Tom. I.

- medio pontis Carentonensis in in-gressu Mediolani Santonum.
- CAP. V. Descriptio aquæductus Segoviani, cujus delineatum exemplar ex Hispania missum fuit.
- CAP. V I. Descriptio aquæductus Metenfis cum arcubus in majorem formam deductis ac delineatis.
- CAP. VII. I. Columnarum milliarium usus. II. Imperatorum nomina in columnis milliaribus. III. Columna milliaris prope Sueffionas reperta.
- CAP. VIII. Columna milliaris in Vico ad Axonam reperta.
- CAP. IX. Columna milliaris Arela-

### LIBER VI.

- Navigatio, portus, phari, turres octangulæ.
- CAP. I. Naves in decem Regiis nummis maximi moduli.
- CAP. II. I. Forojuliensis portus vetus ex MS. cl. v. Peirescii eductus. II. Portus alius ex gemma eductus. III. Inscriptio Procuratoris portus Ostien-
- CAP. III. I. Phari pro securitate navium in portubus structæ. H. Pharus Alexandrina à Ptolemæo Philadelpho structa. III. Disficultas circa iniulam Pharon : Homerus defenditur. IV. Forma turris quæ est in Pharo insula. V. Turris insulæ nomen accepit, quod nomen deinceps appellativum fuit. VI. Phari nomen ad quantas res extenfum.
- CAP. IV. I. Phari forma ex Herodiano. II. Phari aliis in locis structæ. III. Pharus Bononiæ ad oceanum. IV. Bononia Gessgrincum erat. V. Pharus Bononiensis per Caligulam structa. VI. Ejus forma octangula. VII. Turris Ordensis dicta; quare. VIII. A Carolo Magno restaurata. IX. Quo casu eversa. X. Phari aliæ. XI. Turris Dubriensis. XII. Pharus Dubriensis.
- CAP. V. I. Turris Magna Nemaufensis. II. Illustrissimi D. Flechier Episcopi Nemausensis opinio circa hanc turrim. III. Non videtur vice phari esse potuisse pro Rhodani ostiis & pro maris littore viciniore. IV. Ignes tamen & faces habebat. V. Ærarium olim esse potuit.

meterio Innocentium Lutetia. II. Cui esse usui potuit.

CAP. VII. Turris octangula Montbrani prope Matinionem in Armorica.

### LIBER VII.

Pavimentum musivum singulåre templi Fortuna Pranestina.

CAP. I. I. Cur hoc mufivum opus in quartum tomum inducatur. II. Pranefle capta & male habita à Sylla. III. Francifcus Barberinus Cardinalis Urbani VIII. patruelis hoc mulivum in ære incidi curat. IV. Alter Card. Franc. Barberinus ex patruele prioris natus illud mufivum longe accuratius iacidi & repræfentui curat. V. Mufivi iftius compendició deferintic

diofa descriptio.

CAP. II. I. Sylla Dictator musiyum hoc opus concinnari curavit. II. Difficultas quadam solvitur. III. Nuperi cujusdam opinio putantis in hac musiyi pictura repræsentari iter Alexandri Magni ad Oraculum Jovis Hammonis. IV. Athanasii Kircheri sententia circa musiyum hoc pavimentum.

CAP. III. I. Prior opinio circa hoc mufivum teffellatum que opus repudiatur. II. Item Kircheri fententia refellitur. III. Opinio noftra circa fcopum ejus qui depingi curavit.

CAP. IV. I. Crocodili, venatores quomodo hippopotamum captent: naviculæ deferiptio. II. Tugurium in quo Ibides efeam fumfiffe petantur. III. Intextum ramis & longuriis umbraculum in aquis ftructum.

CAP. V. I. Ædificia, obelifci, templum. II. Aliud ædificium. III. Animalia Æthiopica. IV. Rhinoceros Æthiopicus. V. Defcriptio rhinocerots Æthiopici per Cofmam Ægyptium.

gyptium.

CAP. VI. I. Bellatores ante porticum.

II. Navis ad pugnam parata. III.

Columbarium, &c.

CAP. VII. I. Pompa five proceffio. II. Urbs & obelifcus cadens. III. Navis & ædificia. IV. Feræ.

CAP. VIII. I. Enhydris & aliæ Æthiopicæ feræ. II. Fera ignota. III. Aliæ bestiæ Æthiopicæ.

CAP. IX. I. Magna lacerta & lynx. II. Crocodilus terrestris. III. Aliæ feræ & monstra. IV. Sphinx. Innocens de Paris. II. A quelle usage elle a

CH. VII. La tour octogone de Montbran près de Matignon en Bretagne.

### LIVRE VII.

Le pavé fingulier du temple de la Fortune de l'ancien Preneste.

CH. I. 1. Pourquoi cette Mosaique entre-i elle dans le quatrième tome. Il. Prenesse pris & désolé par Sylla. III. Le Cardinal François Barberin neveu du Pape Urbain VIII. fait graver ce pavé. IV. Le Cardinal François Barberin neveu du premier, le sait graver plus éxastement. V. Plan général de cette Mosaique.

CH. II. I. Sylla Diétateur a fait faire ce pavé de Mofaïque. II. Difficulté für cela levée. III. Sentiment d'un moderne qui croit que les images de ce pavé repréfentent le voyage d'Alexandre à l'Oracle de Jupiter Hammon. IV. Sentiment du P. Kircher fur cette Mofaïque.

CH. III. 1. On refute le premier sentiment sur cette Mosaique. 11. Et celui du P. Kircher. III. Opinion de l'Auteur sur le dessein de cet ouvrage.

CH. IV. I. Crocodiles, chasse de l'hippopotame; description d'un batteau. II. Cabane où l'on croit qu'on donnoit à manger aux Ibis. III. Berceau singulier fait dans l'eau.

CH. V. I. Batimens, obelifques, temple. II. Autre bâtiment. III. Animaux de l'Ethiopie.
1 V. Rhinoceros Ethiopien. V. Description du Rhinoceros Ethiopien par Cosmas l'Egyptien.

CH. VI. 1. Gens de guerre devant un portique. II. Navire armé. III. Pigeonnier, &c.

CH. VII. I. Procession representée. II. Ville & obelisque qui semble tomber. III. Vaissessu & bâtsmens. IV. Bêtes séroces.

CH. VIII. I. Enhydris & autres bêtes d'Ethiopie. II. Bêtes feroces inconnuès. III. Autres bêtes d'Ethiopie.

CH. IX. I. Grand lexard & le lynx. 11. Crocodile de terre. III. Autres bêtes & monstres. IV. Sphinx.

Fin de la Table des Chapitres du IV. Tome.



### CHAPITRES TABLE DES DU CINQUIÈME TOME.

### TOME CINQUIÉME. LIVRE PREMIER.

Funerailles, urnes, tombeaux des Grecs. CHAPITRE I.

A grande utilité que l'on peut tirer de , ces monumens, & combien l'on en a perdu. II. Il s'en est sauvé un bon nombre de Latins. III. La Grece en pourroit fournir de plus considérables. IV. De quel prix sont les marques qu'on en a tirés.

CH. II. I. Belle description d'Athenes. II. Faite l'année de la mort de Cimon fils de Miltiade Capitaine des Athéniens. III. L'inscription s'accorde parfaitement avec l'histoire. IV. Sur la guerre des Atheniens en Egypte. V. Sur la guerre contre Egine. VI. Sur la defaite des Atheniens en Egypte. VII. Sur la guerre de Cypre, où mourut Cimon. VIII. Difficultés fur cette inscription levées. 1X. Il n'y a dans cette liste d'autres morts que les Erechtheïdes. X. Remarque sur les trois points après chaque mot.

CH. III. I. Monument d'Artemise Reine de Carie. Son deuil de la mort du Roi Maufole son mari. 11. Elle est représentée avalant ses cendres. III. Elle fait bâtir un tombeau magnifique, qui a donné le nom aux mausolées. IV. Elle établit des jeux funebres. V. Cleopatre meurt de la morsure d'un aspic. VI. Autre figure.

CH. IV. 1. Monument d'une pleureuse appellée Prefica. II. Inscription de ce monument. III. Medaille douteuse.

CH. V. I. Urne cineraire nouvellement découverte. 11. Dispute sur la matiere de cette urne. III. Autre urne.

CH. VI. I. Urna de pierre. II. Autre urne avec un CAP. VI. I. Urna lapidea. II. Altera

### TOMUS QUINTUS.

LIBER PRIMUS.

Funera, urnæ, sepulcra Græcorum. CAPUT. I.

Uantum emolumenti ex hujufmodi monimentis decerpi possit, & quam multa hujuscemodi amissa fuerint. II. Ex Latinis non pauca à temporum injuriis erepta funt. III. Græcia posset meliora & utiliora suppeditare. IV. Quanti precii sint marmora in Græcia reperta.

CAP. II. I. Elegans inscriptio Atheniensis. I i. Eodem anno exarata quo Cimon Miltiadis Atheniensium Dux obiit. III. Inscriptio cum historia illius ævi plane consentit. IV. De bello Atheniensum in Ægypto. V. De bello contra Æginam. VI. De Atheniensium clade in Ægypto. VII. De bello in Cypro, in quo mortuus est Cimon. VIII Dissicultates circa hanc inscriptionem folutæ. I X. In hoc catalogo nonnisi Erechtheidæ mortui nominantur. X. De nota trium punctorum, quæ post singula verba ponuntur.

CAP. III. I. Monumentum Artemisiæ Carix Reginæ : ejus luctus de Maufoli Regis viri sui morte. II. Cineres Mausoli deglutiens repræsentatur. III. Monumentum sepulcrale magnificum struxit, unde mausoleis datum nomen fuit. IV. Ludos funebres instituit. V. Cleopatra ex morsu aspidis moritur. VI. Alia figura.

CAP. IV. I. Monumentum Præficæ cujuspiam. II. Inscriptio monumenti istius. III. Nummus dubiæ anti-

CAP. V. I. Urna cineraria recens eruta. II. De istius urnæ materia disputatio. III. Urna alia.

- urna cum foramine. III. Cui usui foramina istiusmodi. IV. Excavatæ sepulcrales petræ ad recipiendas & infundendas lacrymas atque libatio-
- CAP. VII. I. Monumentum gracum Smyrnense Publii Elii Tertii. II. Inscriptiones sepulcrales in archivo Smyrnensi depositæ. III. Loca ad sepulturam venumdabantur & emebantur. IV. Quid effet Sugáxetor.
- CAP. VIII. I. Sepulcrum Nicephori. II. Quomodo Graci defunctis vale dicerent. III. Sepulcrum Hicesii &
- CAP. IX. I. Sepulcrum Apolloniæ fumtibus factum publicis. II. Aliud fepulcrum fimîle. III. Epitaphiums IV. Sepulcrum Acestimæ
- CAP. X. I. Sepulcrum ex Gracia. I I. Sepulcrum Philifta. I II. Monumentum equitis.
- CAP. XI. I. Sepulcrum Diophanti. II. Aliud fepulcrum. III. Cœnæ fune-bres. IV. Aliud fepulcrum. V. Loca ad inscriptiones parata, ubi inscriptiones nunquam positæ fue-

### LIBER II.

- Monumenta Brixiana, O alia bene multa ex manuscripto Boissardi eruta, quæ lucem nondum viderant.
- CAP. I. I. Monumentum Brixianum. Viri mulieresque ad mensam sedentes contra morem veterum. II. Aliud fepulcrum Brixianum. III. Genii qui faces exstinguunt.
- CAP. II. I. Sepulcrum Secundini Veterani, qui togatus est. II. Quid essent Veteranus & Evocatus, III. Inferiptio sub operculo urnæ.
- CAP. III. I. Sepulcrum Vettii. II. Quam præclara munia Vettius gefserit. III. Erat Sevir & Ædilis. IV. Aliud sepulcrum.
- CAP. I V. I. Sepulcrum duobus conjugum paribus paratum. II. Explicatio horumce verborum Caia libertus. III. In hoc epitaphium diffi-
- CAP. V. I. Sepulcrum Peduceæ Julianæ. II. Affectus conjugum in epitaphiis expressus. III. Sepulcrum Ju-liæ Herculanillæ. IV. Aureliæ Sem-

- trou. III. Usage de ces trous. IV. Espece de creux pour recevoir les larmes & les libations.
- CH. VII. I. Monument grec de Smyrne de Publius Ælius Tertius. II. Epitaphes mises dans les archives de Smyrne. Ill. Les places pour les sepultures s'achetoient & se vendoient. IV. Ce que c'étoit que suparson thoracée.
- CH. VIII. I. Tombeau de Nicephore. I l. De quelle maniere les Grecs disoient adieu aux defunts. III. Tombeau d'Hicesius & d'Hermippus.
- CH. IX. I. Tombeau d'Apollonie fait aux dépens du public. II. Autre tombeau de même. III. Epitaphe. IV. Tombeau d'Acestime.
- CH. X. I. Tombeau Grec. II. Tombeau de Philiste. III. Tombeau du Cavalier.
- CH. XI. I. Tombeau de Diophante. 1 I. Autre tombeau. Ill. Repas funebres. IV. Autre tombeau. V. Places preparées pour des infcriptions qui ont reste vuides.

### LIVRE II.

- Monumens de Bresse, & plusieurs autres tirés du manuscrit de Boissard, qui n'ont jamais été imprimés.
- CH. I. I. Monument de Bresse. Personnes assisses à table sur des chaises, contre la coutume des anciens. II. Autre tombeau de Bresse. III. Genies qui éteignent leurs flambeaux.
- CH. II. I. Tombeau de Secundinus Veteran, qui est avec la toge. II. Ce que c'étoit que Veteran & Evocatus. III. Inscription au-dessous du couvercle d'une urne.
- CH. III. I. Tomboau de Vettius. 11. Les charges considérables qu'avoit possedé Vettius. 111. Il étoit Sevir & Edile. IV. Autre tombeau.
- CH. IV. I. Tombeau qui sert à deux couples, maris & femmes. Il. Explication de ces mots Caiæ libertus. III. Difficultés sur cette épitaphe.
- CH. V. I. Tombeau de Pedurea Juliana. II. Affection des maris pour leurs fammes, & des femmes pour leurs maris, exprimée dans les épitaphes. III. Tombeau de Julia Herculanilla. 1V. Tombeau d'Aurelia Semproniana.
- CAP. VI. I. Sepulcrum Calpurnii Ve- CH. VI. I. Tombeau de L. Calpurnius Vejentinus. II. Autre

- II. Autre d'Aurelius Saturninus. III. Trois theta inserés dans l'inscription.
- CH. VII. I. Tombeau de Cupitianus, II. Bustes représentés sur ce tombeau. III. Tombeau de Candidus. IV. Autre de Cantius.
- CH. VIII.1.Tombeau d'Adjectus. II. Autre d'Atressus. III. Autre de Tibere Claude. 1V. Ce que c'étoient que les affranchis des villes.
- CH. IX. I. Tombeau de Respectus. II. L'épitaphe d'Ursule. III. Ursa & Ursula, noms communs dans les inscriptions. IV. Tombeau de Caius Duronius. V. Autre d'Ason Justus. VI. Les cohortes Voluptaria & Voluntaria.
- CH. X. I. Tombeau de quatre perfonnes. Il. Epitaphe historique. III. Tombeau de Musius Nolanus. IV. Quictorium, reposoir, nom mis pour un sepulcre. V. Sepulcres appellés Maisons éternelles & Maisons perpétuelles.
- CH. XI. I. Tombeau d'Ælia Dorcas. II. Tombeau d'Agathocle valet de la garderobe de l'Empereur Tite. III. Differens valets de garderobe chez les Empereurs.IV. Tombeau d'Agathopus.
- CH. XII. I. Epithaphe d'Ælia Tryphofa. II. Olla magna & offrandes pour les morts. 111. Tombeau de Processanus officier considérable.
- CH. XIII. I. Sépulcre d'Atimete & de plusieurs foldats, II. Colomnes torses dans les tombeaux. III. Epitaphe de Cinnamus. IV. Epitaphe d'Ælia Daphnis.
- CH. XIV. I. Tombeau d'Eleuterus. II. Tombeau de Nocturnius Nocturnianus qui va en caleche. III. Tombeau de Julius Pudens. IV. Différence entre ville municipale & colonie. V. Epitaphe d'un autre Julius Pudens.
- CH. XV. I. Tombeau de Marc Aurele Severien préfet de la ville de Rome. II. Affranchis élevés pres qu'au ranz des maîtres. III. Description du tombeau. IV. La grande puissance du préfet de la ville de Rome.
- C. XVI. I. Urne faite par Salustius Hermes.

  11. Autre urne faite par le même. 11 I. Ce
  que c'etoit que Proseucha. 1 V. Monument de
  fule Mnester affranchi d'Auguste.

  Tome I.

- jentini. II. Aliud Aurelii Saturnini. III. Tria ⊖ intra inferiptionem inferta.
- CAP. VII. I. Sepulcrum Cupitiani. II. Protomæ in fepulcro repræfentatæ. III. Sepulcrum Candidi. IV. Aliud Cantii
- CAP. VIII. I. Sepulcrum Adjecti. II. Aliud Atreffi. III. Aliud sepulcrum Tiberii Claudii. IV. Qui essent liberti civitatum.
- CAP. IX. I. Sepulcrum Refpecti. II. Epitaphium Urfulæ. III. Urfa & Urfulæ, nomina vulgaria in inferiptionibus. I V. Sepulcrum Caii Duronii. V. Aliud Afonis Jufti. V I. Cohortes Voluptaria & Volontaria.
- CAP. X. I. Personarum quatuor sepulcrum. II. Epitaphium historicum. III. Sepulcrum Mutii Nolani. IV. Quietorium pro sepulcro in inscriptionibus. V. Sepulcra vocata domus æternæ, aut domus perpetuæ.
- CAP. X I. I. Sepulcrum Æliæ Dorcadis. II. Sepulcrum Agathoclis fervi à vefte Imperatoris Titi. III. Varii fervi à vefte apud Imperatores. I V. Sepulcrum Agathopodis.
- CAP. XII. I. Epitaphium Æliæ Tryphofæ. II. Olla magna, & oblationes pro defunctis. III. Sepulcrum Processai ex primoribus viri.
- Cap. XIII. I. Sepulcrum Atimeti & plurimorum militum. II. Columnæ tortiles in fepulcris. III. Epitaphium Cinnami, IV. Epitaphium Æliæ Daphnidis.
- CAP. XIV. I. Sepulcrum Eleuteri. II. Sepulcrum Nocturniani in caleca, ut vocant, euntis. III. Sepulcrum Julii Pudentis. IV. Quid intersit discriminis inter municipium & coloniam. V. Epitaphium alterius Julii Pudentis.
- CAP. XV. I. Marmor sepulcrale M. Aurelii Severiani urbis Romæ præfecti. II. Liberti pene ad dominorum dignitatem evecti. III. Descriptio sepulcri. IV. Quanta esser præfecti urbis Romæ auctoritas.
- CAP. XVI. I. Urna à Salustio Herma parata. II. Alia urna ab eodem faĉta III. Quid esser Proseucha. IV. Monumentum Julii Mnesteris Augusti liberti.

### LIBER III.

- Monumenta fingularia, five fepulcra, vel à clarissimo viro Fontanino missa, vel ex Raphaele Fabretto desumta.
- CAP. I. I. Inscriptio Macronis confectoris ferri Norici. II. Probatur has voces confeitor ferri, ad ferri eductorem, vel fabrum pertinere. III. Quanto in pretio haberetur Noricum ferrum.
- CAP. II. I. Monumentum Gracum ab Arabe nomine Zenobio paratum. 11. Ex qua Arabiæ parte effet hic Zenobius. III. Vestes non ordinariv.
- CAP. III. I. Inferiptio fepuleralis fingularis in urna. Opiniones variat circa invocationem deorum caleftium in mortuorum fepuleris. II. Probatur caleftes deos, ut fepulcrorum patronos habitos fuïife. III. Epitaphiorum varietas ingens.
- CAP. IV. I. Sepulcrum Aurelii, Lucii liberti. II. Ejufque uxoris I fille mationis. III. Sepulcrum Abafcanti, Augusti liberti & a cognitionhus. IV. Raphaelis Fibretti circa illod officii a cognitionhus opinio. V. An stare possit.
- CAP, V. I. Lapis fepulcralis Daphnes, II. Urm Titi Flavii Myrtili feribe collegii mrgni. III. Quodarm c.let illud collegium magnum, IV. Sil vanum tutelarem deum habebat.
- Cap. VI.I. Protome inferiptionem præ fe ferens. II. Duo phænices in uno fepulero. III. Monumentum corum qui aquam Claudiam curabant, quique vilici dicebantur.
- CAP. VII. I. Monumentum fingulare. II. Monumentum aliud. III. Vas funebre.

### LIBER IV.

### Monumenta & sepulcra veterum Metensia.

- CAP. I. I. Metæ inter præcipuas olim urbes numerabantur, ut ex monumentis probatur. II. Sepulcrum Afprenatis. III. Monumenta fevirorum, & qui effent feviri.
- CAP. II. I. Sepulcrum Marci Antonii Martialis pontificis quinquevirum Ercbi. II. Aliud præfecti alæ equitum. III. Aliud Præfecti le-

### LIVRE III.

- Monumens singuliers, ou Tombeaux envoyés par Monseigneur Fontanini, ou tirés de M. Fabretti.
- CH. I. 1. Infeription de Macron tireur de fer Norique. 11. Preuve que confector ferti est un forgeur ou tireur de fer. 111. Combien le fer Norique étoit estimé.
- CH. II. I. Monument Grec fait par un Arabe nommé Zenobius. II. De quelle partie d'Arabie étoit ce Zenobius. III. Habits extraordinaires.
- CH. III. I. Infeription fepulcrale singuliere sur une urne. Sentimens differens sur l'invocation des dieux du ciel dans les tombeaux des morts. II. On prouve que les dieux du ciel étoient regardés comme patrons des sepulcres. III. Varieté surprenante des épitaphes.
- CH. IV. I. Tombeau d'Aurelius affranchi de Lucius. II. Et de sa semme Philemation. III. Tombeau d'Abascantus affranchi d'Auguste & son commis. IV. Sentiment de M. Fabretti sur ce mot a cognitionibus. V. Ne paroit pas trop bien sondé.
- Ctt. V. I. Urne de Daphné. 11. Urne de Titus Flavous secretaire du grand college. 111. Ce que c'etoit que ce grand college. 11 : Il avoit Silvain pour son a en tutelaire.
- CH. VI. I. Buffe qui porte info-quion. II. Deux phenix oifeaux mis dans un tombesu. III. Monument de ceux qui avoient foin de l'Aqua Claudia fous le nom de Vilici.
- CH. VII. I. Monument extraordinaire. II. Autre monument III. Vaisseau funéraire.

### LIVREIV.

- Monumens & sepulcres de la ville de Metz.
- CH. I. I. Metz étoit anciennement une ville trèsconfidérable, comme fes monumens le prouvent. II. Tombeau d'Afprenas. III. Monumens de plusieurs sevirs, & ce que c'étoit que sevir.
- CH. II. I. Tombeau de Marcus Antonius Martialis , pontife des quinquevirs de l'Erebe. II. Autre d'un prefet d'une asle de çavalerie. III. Au-

tre d'un prefet de legion. 1 V. Autre singulier.

- CH. III. I. Epitaphe de Marcus Duronicus. 11. De Titus Varius Clemens. 111. Grands emplois que ce Clemens eut dans l'empire.
- CH. IV. I. Inferiptions des négocians de craie. 11. Sept lettres initiales lues. 111. Autre infcription. IV. Epitaphe de Verecundus Thermarius 3 ce que c'étoit que Thermarius.
- CH. V. I. Tombeau de Coberatius Coberillus. II. D'Atia Seca. III. De Gaius Hebvius. IV. D'Apronius Victorinus.
- CH. VI. I. Tombeau de Carus. 11. De Criffius Lyricus. III. Autres inferiptions & épitaphes. IV. Infeription sepulcrale Greeque.
- CH. VII. I. Autres inscriptions & épitaphes. 11. Convictrix mis pour l'épouse. 111. L'Ascia dans une inscription. IV. Autres inscriptions.
- CH. VIII. I. Autres inferiptions & épitaphes. II. Le fiftre, fymbole d'ifis fur les tombeaux, pourquoi ? 111. Tombeau d'Orefilla. IV. Autres tombeaux.

### LIVRE V.

- Cercueils de marbre ou sarcophages, pierres sepulcrales, portes de l'enfer.
- CH. I. I. Sarcophage ou cercueil d'un enfant, II. Jeux d'enfant repréfentés. III. Cercueil de marbre trouvé dans l'Armagnac. IV. Ornemens de cc tombeau.
- CH. II. I. Le cercueil de marbre ou farcophage de C. Lutatius Catulus. II. Sentimens d'un Anonyme fur ce tombeau. III. Il paroit fait long-temps après la mort de Lutatius Catulus. IV. Comparaison de l'inscription de Scipion Barbatus avec celle-ci.
- CH. III. I. Marbre fepultral d'Aétenilius. II. Il porte la bulle sur le front. III. Un homme & une femme ensemble appellés Nutrices. IV. Pierre fepultrale avec les deux mains ; pour Dis Manibus. V. Autre pierre fepultrale:
- CH. IV. I. Urne curieuse de picheurs. 11. Urne sous la sorme d'un poisson. 111. Urne lacrimatoire.
- CH. V. I. Urne de Benigne Nannée. II. Defcription de cette Urne par le Jacoboni.

gionis. IV. Aliud fingulare.

- CAP. III. I. Epitaphium Marci Duronici. II. Titi Varii Clementis. III. Quam ampla & confpicua munia hic Clemens in imperio obierit.
- CAP. IV. I. Inscriptio negotiatorum artis cretariz. II. Septem initiales litteræ leguntur. III. Alia inscripțio. IV. Epitaphium Verecundi Thermarii. Quid esset Thermarius.
- CAP. V. I. Sepulcrum Coberatii Coberilli. II. Atia Seca. III. Gaii Helvii. IV. Apronii Victorini.
- CAP. VI. I. Sepulcrum Cari. II. Crifpii Lyrici. III. Aliæ inferiptiones & epitaphia. IV. Inferiptio fepulcralis Græca.
- CAP. VII. I. Aliæ inscriptiones & epitaphia. II. convittrix pro uxore posita vox. III. Ascia in aliqua inscriptione. IV. Aliæ inscriptiones.
- CAP. VIII. I. Alia: inferiptiones & epitaphia. II. Siftrum fymbolum Ifidis in fepulcris, quare? III. Sepul crum Oreftilla. IV. Alia fepulcra.

### LIBER. V.

- Urnæ grandes marmoreæ sive sarcophagi. Lapides al.i sepulcrales. Portæ inseri.
- CAP. I. I. Sarcophagus pueruli. II. Infantis joci in farcophago exhibitis III. Sarcophagus marmoreus in Armeniaco Novempopuloniæ agro re pertus. IV. Ornamenta farcophagi
- hujufce.

  CAP. II. I. Sarcophagus marmoreus
  Cail Lutatii Catuli. II. Opinio Anonymi circa fepulcrum iftud. III.
  Diu poft mortem Cail Lutatii Catuli factum fuiffe hoc monumentum videtur. I V. Comparatio inficriptionis Scipionis Barbati cum hac
  infcriptione.
- CAP. III. I. Actenilii marmor fepulcrale. II. Is bullam in fronte gestat. III. Vir & mulier simul nurrices appellati. IV. Lapis sepulcralis cum duabus manibus pro Dis Manibus. V. Alius lapis sepulcralis.
- CAP. IV. I. Urna fingularis pifcatorum. II. Urna fub forma pifcis. III. Urna lacrymatoria.
- CAP. V. I. Urna Benigni Nannei. II. Descriptio istius urnæ ex Jacobono.

- CAP. VI. I. Urna Valerii Vernæ liberti II. Exempla ubi Vernæ liberti appellantur. III. Cur hæc duo nomina jungerentur. IV. Notæ in Ágathetychen. V. Portæ inferi.
- CAP. VII. I. Urna atque monimenta Antuerpiæ reperta anno 1610. II. Urna cum portis inferi. III. Monumenta alia cum urna reperta. IV. Inferiptio sepulcralis.
- CAP. VIII. I. Magnus farcophagus ex alabaftrite vel ex marmore, ut alii volunt, prope Romam repertus. II. Deferiptio farcophagi. III. Hiftoria in farcophago repræfentata. IV. Opinio viri doctifitmi Philippi Buonarotæ in hane imaginem. V. In hoe monumentum difquifitiones. VI. Dubium an juvenis viri fepulcrum fit, an puellæ VII. Circa minora duo urnæ latera difquifitio. VIII. Inferiptiones duæ codem in loco repertæ.
- CAP. IX. I. Sarcophagus Hortæ repertus. II. Bacchus in farcophago. III. Hiftoria Ariadnæ & Bacchi. IV. Deus Somnus & Somnium. V. Sacrificium.
- CAP. X. I. Alius farcophagus Hortæ repertus. II. Bacchantes. III. Quatuor anni tempora per puerulos expreffa. IV. Alius Bacchantium coctus.

### LIBER VI.

Sepulcra Hetrusca & Apotheoses.

- CAP. I. I. Urna five fepulcrum Hetrufcum Cardinalis Gualterii. II. Alterum Hetrufcum ex eodem mufeo.
- CAP. II. I. Historia singularisima in monumento Hetrusco. II. Aliud monumentum Hetruscum, ubi pugna: reprasentantur. III. Aliud ubi victima supra aram immolatur.
- CAP. III. I. Sepulcrum Hetruscum, ubi vir cum aratro contra tres viros gladio instructos pugnat. II. Aliud certamen singulare & insolitum.
- CAP. IV. I. Achates in quo tepræfentatur apotheofis Germanici. II. Hæc apotheofis publica non fuit. III. De figura Germanici in apotheofi.
- CAP. V. I. Apotheosis Titi Imperatoris. II. Apotheosis Faustinæ uxoris Marci Aurelii Philosophi.

- CH. VI. I. Urne de Valerius Verna affranchi.
  11. Exemples où les Verna, efclaves nés
  étoient qualifiés affranchis. III. Pourquoi y
  mettoit-on ces deux qualités. IV. Notes sur
  Agathetyché. V. Les portes de l'enfer.
- CH. VII. I. Urne & monumens trouvés à Anvers en 1610. II. L'urne avec les portes de l'enfer. III. Monumens trouvés avec l'urne. IV. Inscription sépulcrale.
- CH. VIII. 1. Grand cercueil d'albâtre, ou de marbre, felon d'autres, trouvé auprès de Rome. II. Description de ce sarcophage. 111. Histoire représentée sur ce cercueil. IV. Sentiment de M. Buonaroti sur ce tableau. V. Discussions sur ce monument. VI. Doutes le tombeau est d'un garçon ou d'une fille. VII. Sur les deux petits côtés de l'urne. VIII. Deux inscriptions trouvées au même endroit.
- CH. IX. 1. Cercueil ou farcophage trouvé à Horta. II. Bacchus dans ce cercueil. III. L'hiftoire d'Ariadne & de Bacchus. IV. Le dieu Somne & le Songe. V. Sacrifice.
- CH. X. I. Autre cercueil ou sarcophage trouvé à Horta, 11. Baccans. 111. Les quatre saisons de l'année peintes en petits garçons, 1V. Autre troupe de Baccans.

### LIVRE VI.

Tombeaux Hetrusques & Apothéoses.

- CH. I. I. Urne ou tombeau Hétrufque du Cardinal Gualtieri. II. Autre tombeau Hétrufque du même cabinet.
- CH. II. I. Histoire extraordinaire dans un tombeau Hétrusque. II. Autre monument avec des combats. 111. Autre où la vistime est immolée sur l'autel.
- CH. III. I. Sépulcre Hétrusque, où un homma avec le soc d'une charrue se bat contre trois hommes armés d'épées. II. Autre combat extraordinaire.
- CH. IV. I. Agathe qui représente l'apotheose de Germanicus , d'où tirée. Il. Cette apothéose ne fut pas publique. Ill. Figure de Germanicus dans son apothéose.
- CH. V. I. Apothéose de Tite Empereur. II. Apothéose de Faustine semme de Marc Aurele.

LIVRE

#### LIVRE VII.

### LIBER VII.

- Les tombeaux des Gaulois & des peuples Sepulera Gallorum populorumque Sep-Septentrionaux. Lampes. Monumens trouvés dans le pays des Calmucs.
- CH. I.I. Enumeration des figures de femmes afsises, trouvées dans des tombeaux Gaulois. 11. Nouvelle figure de ce genre trouvée depuis peu.
- CH. II. 1. Les peuples Septentrionaux faisoient pour sépulcres des gens de qualité, de grands monceaux de terre. Il. Tombeau d'Alyattés Roi de Lydie fait de même. III. On en faisoit faire de semblables au pays des Cimbres 👁 chez les Septentrionaux. IV. Sépulcre sur le bord du Volga de même maniere.
- CH. III. I. On faisoit des sépulcres avec des pierres brutes d'enorme grosseur, non-seulement dans les pays Septentrionaux, mais aussi dans les Gaules. Il. Tombeau de cette forme dans le Maine. III. Autre dans le même pays.
- CH. IV. I. Urne antique avec quelques pieces trouvées en Allemagne. II. Sépulcres faits de grosses pierres brutes.
- CH. V. Monument de Salisberi fait avec de grosses pierres, mais taillées 🔗 arrangées avec symmetrie.
- CH. VI. Lampes singulieres & de différente
- CH. VII. Monumens trouvés dans le pays des CAP. VII. Monumenta in Calmuco-Calmucs.

- tentrionalium. Lucernæ. Monumenta in regione Calmucorum reperta.
- CAP. I. I. Enumeratio fignorum mulierum fedentium quæ in Gallorum sepulcris reperiuntur. II. Novum schema istiusmodi non ita pridem repertum.
- CAP. II. I. Septentrionales gentes in fepulcra procerum magnos terræ tumulos erigebant. II. Sepulcrum Alyattis Lydiæ Regis eodem modo factum. III. Similia erigebantur apud Cimbros & Septentrionales gentes. IV. Sepulcrum istiusmodi ad Volgam sive Rham sluvium.
- CAP. III. I. Sepulcra apparabantur cum ingentibus impolitifque lapidibus, non modo in regionibus Septentrionalibus, sed etiam in Galliis. II. Sepulcrum hujuscemodi in Cenomanenfium tractu. III. Aliud eadem in Provincia.
- CAP. IV. I. Urna antiqua in Germania reperta cum minusculis quibusdam rebus. II. Sepulcra ex ingentibus impolitifque lapidibus parata.
- CAP. V. Monumentum Salisburiense magnis structum lapidibus, sed scalpro incisis & cum ordine normaque dispositis.
- CAP. VI. Lucernæ fingulares diversi generis.
- tum regione reperta.

Fin de la Table des Chapitres du V. Tome.

### 

### APPROBATION.

J'A I lû par ordre de Monseigneur le Chancelier, un Ouvrage intitulé: Supplément au Livre de l'Antiquité expliquée & représentée en figures; composé par le R. P. DE MONTFAUCON Religieux Benedictin de la Congregation de Saint Maur, dont on peut permettre l'impression. A Paris, le 15. Novembre 1722. CHERIER.

### PRIVILEGE DU ROY.

Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre : A nos amez & feaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paus, Baillifs, Sénéchaux, leurs Licutenans Civils, & autres nos Juficies qu'il appartiendra ; Salut. Notre bien amé Florentint Delauine, Imprimeur & Libraire à Paris, Syndic de la Communauté, nous a fait remontrer qu'il lui auroit été remis entre les mains un Manuferit intitulé : L'Antiquité expliquée & repréfentée en figure ; par Dom Bernande de Mantaucon, Religius Benedic- L'Antiquité expliquée & repréfentée en figure ; par Dom Bernande de la Congregation de Saint Maur, de la composition : & qu'il destroit sous notre bon plaisir le donner au Public : mais comme il ne le peut imprimer ou faire imprimer l'ans s'engager à de très-grands frais, il nous a très-humblement fait supplier de vouloir bien, pour l'en dédommager, lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce nécessaires. A ces causées, & voulant favorablement traiter ledit Delaulne, & en même-temps éxeiter par son exemple les autres Imprimeurs & Libraires à entrependre des éditions de livres auss un tente en luis au Public pour l'avancement des Sciences & des belles Lettres, qui ont toujours été florissants dans notre Royaume; ainsi qu'à soute per le lui l'entre de l'entre d'imprimer à l'entre d'im

J'ai fait part du présent Privilege aux Sieurs Faucault, Clousier, Nyon l'aîné, Ganeau, Gosselin & Gisfart, pour en jouir conjointement avec moi. A Paris le onze May mil sept cens dix-neuf. DELAULNE.

Registré le présent Privilege, ensemble la Cession ci-dessus, sur le Registre IV. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 479. N° 514. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrest du Conseil du 13. Aoust 1703. A Paris le 19. May 1719.

DELAULNE, Syndic.

SUPPLEMENT

# SUPPLEMENT

DE L'ANTIQUITÉ

EN FIGURES.

TOME PREMIER.

LES DIEUX DES GRECS ET DES ROMAINS.

# SUPPLEMENTUM

AD OPUS

DE ANTIQUITATE

EXPLANATIONE ET SCHEMATIBUS ILLUSTRATA.

TOMUS PRIMUS.

DII GRÆCORUM ET ROMANORUM.





## LIVRE, PREMIER.

Cybele, Saturne ou le Temps & ses parties personnissées.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### CHAPITRE PREMIER.

J. Cybele & Attis à l'entrée d'un temple avec des lions. II. Art d'apprivoiser les lions chez les Anciens. III. Autres images de Cybele. IV. Avis le plus souvent en babit court, pourquoi. V. Autres images. VI. Cybele appet ce plus ordinairement par les Grecs Dindymene. Pindare lui bâtit un Temple à Theles. VII. Sentimens extraordinaires sur l'origine es les avantures d'Attis. VIII. Les villes personnifiées prenoient la forme de Cyb.le; pourquoi.



L est peu de divinités dont les images soient plus fréquentes & plus variées que celles de Cybele. On la voit au commencement du premier livre de l'Antiquité, tantôt debout, tantôt assis sur un lion, & fort souvent sur une chaise; quelquesois allant par le monde sur un char tiré par des lions avec Attis son compagnon de voyage: la plus sin-

guliere maniere étoit de la mettre debout au frontispice d'un temple representé sur la poitrine d'un Archigalle. Ces voyages & ces scenes sondées sur la fable étoient réalisées par les Galles, & par les autres ministres de la déesse. Ils la menoient par le monde; & pour reveiller l'attention des specta-

### LIBER PRIMUS.

Cybele, Saturnus sive tempus cum ejus partibus humana forma expressis.

### CAPUT PRIMUM.

I. Cybele & Attis juxta templum cum leonibus. II. Quanta apud Vestres suerit leones cicures reddendi peritia. III. Alia Cybeles imagines. IV. Attis sape curta vesse, quare. V. Ioones alia. VI. Cybele srequentius Dindymene vocatur à Gracis, Pindarus ipsi templum Thebis excitat. VII. De origine & essessiones, àmpossimon quadam Graci narrabant.

Tom. I.

VIII. Urbes Cybeles formam affectabant, quare.

L Auca numina pluribus gaudent formis, quam Cybele. Conspicitur illa initio primi de Antiquirate libri, modo stans, modo leoni, vel fella insidens. Interdum junctis currui leonibus per orbem vehitur, viæ comite Attine. Non tam folito ipsoque singulari more in frontispicio templi ad pectus Archigalli delineato stans repræsentabatur. Ejus peregrinationes à Mythologis celebratas, à Gallis, exterssque Cybeles ministris expressas sape vidisses. Hi deam suam per regiones

teurs, ils lui faisoient souvent changer de voiture. Elle alloit quelquesois montée sur un âne, mais plus ordinairement sur un lion. Ces spectacles joints au son des instrumens & au carillon des cymbales, faisoient un merveilleux effet sur plasieurs ames dévotes. Les aumones venoient en abondance : or, argent, grains, denrées, tout étoit bon à offrir à la mere des dieux, & tout cela tournoit au profit des charlatans qui la conductoient.

II. L'art d'apprivonce les lions étoit arrivé alors à un point de perfection qu'on n'a pu ratrapper dans ces bas temps: on s'en servoit comme de voitures, & on les attelloit à des chars. Plusieurs auteurs font foi qu'on les employoit à ces utages, & faint Jean Chrysoltome dit en plusieurs endroits, parlant au peuple d'Antioche : vous voyez touvent mener dans le marché des lions

plas doux que des moutous, . x 17 ... Tom

III Voici Cyoele fai un medandon de Faultine mere, femme de l'Empereur Antonin Pic. Ashife à l'entrée d'un assez magnifique temple, la dee le entre deux hons tient un tyapanm à l'ordinaire. Attis en habit court paron her du temple à la gauche de Cybele : on le reconnoît à ses brayes & a la Tiere Physicine. Il temble cuëidir d'un arbriffeau des rameaux ou des feüilles, ce qui pourroit avoir quelque rapport à l'inscription, MATRI DEUM SALUFARI. A la nece des deux surare, ou qui prélide à la santé. At le semble marquer quelle procure la fraté, long i il prend des feiilles d'une plante : car c'est des plantes qu'on fait ses semedes pour la rétablir. C'est comme je viens de dite, un revers de Faustine, dont la tête se voit de l'autre coré voilée. Le voile mis fort en arrière, lause voir une couronne radiale, sur-haunce dun croissant de Lune tel qu'on le met ordinairement sur la tête de Diane. On voit souvent sur les medailles les Empereurs & Imperatrices peinte en dieux ou déeffes; mais nous n'avions pas encore vu de déclie qui possuit une couronne à pointes sur-haussée d'un croissant. Le croissant est contamement de Diane; mais elle n'a pas encore paru avec une couronne à pointes, telle que l'a ici l'Imperatrice. Il est pourtant vrai que selon Elien, une Diane d'Athenes portoit une couronne d'or. Une lame étant tombée de cette couronne, dit le même auteur, un petit garçon qui l'emporta fat condamné à most faus aucun égard pour son bas âge. L'hif-

tom sector, to vara petical platimos to decicite les paret azer me i re combiloranges to jets, de an ar agrossbus prebem demil. amt : mae to a utit, e git, fi gum, q a Men D in oblati, it enem etreta futum

la Que arte Vercies ibi it, marfuet is t. Cby park is redierent, we can be plants: vector of the entropy of the control nes ver « C avi fromas a coner a sas aa populum 1 mt att. Supe viditis per forum ance teones outhus mathemites , research 12- of the.

III. I . Casalen in nan . Sate I willing matris que cut A sonini Pii insperatoris uxor. Sedet illa mur d'os kones ad offium magnatet trup'is tongs am pro more tenens. Artis cutro vellitu extra templan, itat 'dextris Cybeles; ex braccis certe & ex tiara Phrygia Attis effe dignofettur.

& vication con bout: " " " " que i abillo, tiepius Ex frutice autem iamos & folia colligere videtui : id quod insemptionem impicere potest, ubi legischiert que salutem, santatem que pressa : quot sibin neure videtur Attis, dam tolice en tritice seu planta decerpit, ande i melit ad finiratem vel telltuoniam, vel firmai dim più antir. Nemmas e t Findting maters, ut any imposed very tree coput. Lautime vinter velatum, ied vero particus (a)-tum partes obregente, ita ut corone videator indus & acumimbus ornati, en la impenia, luna cre cens, qualem passim caram, Dave ce in impositam. In numino tapa Augusta & Augusta decrum dearumque symbolis dec acti occurrant: ied nullam hactenus deam vidimus ra nara corona , cui superpotita effet luna concert, decoratum : Danam nondum conipeximus color no m. Res-rente tamen Æbano in var. hm. v. 16. D., aa çı t dam Atheras corona aurea vecti de v. v. olda lamina quedam decedir, & a po. v. dablarılı t. pitalem pœnam fubiit. In alio ' nummo ....

toire est plus au long à la page 150, du premier tome de l'Antiquiré. Un autre medaillon du Roi represente le buste de Gordien Romain d'un côté, & de l'autre Cybele tenant le tympanon, assisée entre deux sions; elle semble commander quesque chose à Attis, qui est ici en habit court comme dans l'autre medaillon.

IV. Il est à remarquer que de cinq figures d'Attis avec toute sa taille, que nous avons données au I' livre de l'Antiquité, une seule le montre en habit long. Ce qui semble opposé à ce que dit Lucien dans son livre de la déesse Syrienne; qu'après que Rhéa ou Cybele eût fait Attis eunuque, il cessa de vivre en homme, & prit les manieres & l'habit de femme. Il alloit ainsi, p urfeit-il, par toute terre; celebroit des orgies; racontoit toutes ses avantures, & failoit l'eloge de la déesse Rhéa. Selon cet auteur, il semble qu'Attis devoit aller ordinairement en habit de femme, ce qui ne s'accorde pas avec les anciens monumens; puisque des sept images d'Attis qui se voyent, tant au commencent du premiet tome de l'Antiquité que dans la planche suivante, six le montrent en habit court portant des anaxyrides on des brayes, & un seul en habit long. L'habit court convenoit en effet bien mieux à ce jeune homme, qui étoit toûjours en voyage avec la Grande Mere, air si appelloit-on Cybele, & Lucien ne parle apparemment que selon quelque sentiment particulier. La fable varioit tellement selon les lieux & les temps, qu'il ne faut pas s'étonner si les auteurs ne s'accordent, ni entr'eux, ni avec les monumens qui nous restent.

Il n'est pas mal-aisé de deviner pourquoi il se trouve en habit long à la III. planche du premier livre de l'Antiquité. C'est qu'il est là pour faire le factifice des Tauroboles & des Crioboles, comme le marquent indubitablement le taureau & le belier, qu'on voit sur le même marbre. Or les sacrissces se faisoient en habit long, comme tout le monde sçait : il est pourtant

vrai que la regle avoit quelques exceptions.

V. Dans' le medaillon frappé à Magnesse, la déesse va sur un char tiré par deux lions & a le tympanon sous le coude; c'étoit sa voiture & son équipage favori; on à la voit de même sur un autre medaillon frappé à Magnesse. Dans un autre medaillon de Smyrne, Cybele ou Dindymene, est

majoris molis, in altera facie vifitur protome Gordiani Imperatoris; in altera Cybele tympanum tenens inter leones pro more duos, Attini eodem quo fupra cultu infructo aliquid imperare videtas.

quo fupra cattu intructo stiquid imperare viderin. IV. Ex quinque porto Attuns reombus initio primi tomi oblatti, in queis ftans ille repræfentatur, tina tautum talari vefte indutum juvenem exhibet: id quod certe minime confonat cum iis quæ de Attine in libro de Dea Syria Lucianus refert: Poftquam, inquit, Attis à Rhea feu Cybele castratus fuit, viri cultum morefque abdicavit, muliebremque cultum & veftem adhibati. Sic orbem, pergri ille, peraguabat, orgiaque celebrabat, ac quæ tibi accidifient cuncta narrans, laudibus Rheæ prædicandis erat addictus. Igitur fi Luciano fides, Attis faltem ut plurimum, muliebri tajarique veste indutus incedebat, secus quam in veterum monumentis deprehendimus: quandoquidem ex septem imaginibus, quas sive initio tomi primi-Antiquicatis explanatæ, sive in Tabula sequenti fock vero cæteræ anaxyrides seu braceas Attinis.

commonstrant, Hoc sane postremum vestis genus juveni cum magna matre, sic Cybel en voctudant, regiones peragratui omnino commodum expeditumque erat. Luctatus vero ex opinione quorumatam loqui videtat. Fabulose namque hujusmodi nartationes tantis erant vaiteatibus obnoxiæ, sive loca, sive tempora diversa respicias, un rihil mirum si feriptores nee cum alis feriptoribus, nee cum monumentis quæ supersunt, consonent.

Neque difficile est augurari cur Attis in tertia

Neque difficile est augurari cur Attis in terria Tabula primi Antiquitatis tomi, talari udutus veste compareat. Nimirum hie Taurobolii & Criobolii sacristicium peragendum exhibetur, ut procul dubio indicant taurus & aries hie depičti. Sacristicia porro cum veste talari sacerdores vulgo peragebant, ut nemini non notum est etsi aliquot occurrant coutraria exempla.

contraria exempla

V. In nummo Magnefiæ ' cufo', magna Mater biga leonum trahente in curu incedit, tympano infra cubitum polito, confueto nempe cultu iter agens: qualis etiam conspicitur in 'altero Magnefiæ percusso numismate. In alio Smyrnensi, numassisse sur une chaise tenant une main sur le tympanon, & presentant de l'autre une patere à Jupiter, qui tient un aigle. Jupiter est debout devant sa mere, qui n'a ici qu'un lion, au lieu qu'elle en a ordinairement deux,

un de chaque côté.

VI. Il paroit que les Grecs appelloient plus volontiers la mere des dieux Dindymene que Cybele. Pindare fit bâtir dans Thebes auprès de fa maifon un temple à la mere Dindymene. Ce temple fubfiftoit encore du temps de Paufanias; c'est-à-dire environ sept siecles après, on le voyoit sur pied auprès des mâsures de la maison de Pindare qui l'avoit fait bâtir. Ce poète faisoit sans doute plus d'honneur à Thebes que le temple de Dindymene, & sur ce pied-là, les Thebains ses concitoyens devoient avoir plus de soin de conserver sa maison que ce temple. Mais la religion va devant tout, lors même que l'objet en est damnable. On n'entroit dans ce temple qu'à un jour de l'année, & Pausanias s'y trouva par hazard un jour qu'on l'ouvrit. La déesse étoit assisse fur un trône; le tout de marbre Pentelique, de la main d'Arittomede & de Socrate sculpteurs Thebains. Il y avoit encore un temple de la mere Dindymene à Patras, Attis y étoit honoré avec la déesse; mais la statuë de la déesse étoit seule, Attis n'y étoit pas representé.

VII. A Dyme, dans l'Achaïe, on voyoit un autre temple de la mere Dindymene & d'Attis. Il est très-difficile, dit Pausanias, de decouvrir qui étoit cet Attis; Hermesianax, poursuit-il, qui a fait des poëmes en vers Elegiaques, dit qu'il étoit fils de Calaüs Phrigien; il étoit né impuissant, & lorsqu'il fut devenu grand il passa en Lydie, & là il initia les Lydiens aux orgies de Dindymene. Il fut en si grand honneur auprès de la mere des dieux, que Jupiter en devint jaloux, & envoya un grand sanglier dans les campagnes des Lydiens; ce furieux animal tua plusteurs Lydiens, & entreautres Attis. C'est pour cela que les Galates de Pessinote s'abstenoient de la chair de sanglier. Mais ces peuples racontoient fort differemment l'histoire d'Attis. Jupiter, disoient-ils, dormant cût un accident qui sit naître un Genie de forme humaine, mais de l'un & l'autre sex; ce Genie sut appellé

mo, Cybele feu Dindymene in fella fedens, tympanoque manum imponens, pateram Jovi stanti aquilamque tenenti offert. Hie porro leo unicus deprehenditur, cum alibi leones duo cum Cybele passim observentur, unus sedicet in quolibet latere.

VI. Gracci frequentius Matrem deûm Dindymenen, quam Cybelen appellabant. Pindarus Thebs proptet domum fuam marti Dindymenæ templum excitavit : quod adhue fupererat Paufania tempore, spfo tetle Paufania I. 9. cap. 25. feptem circiter elaptis poti Pindarum faculis, propeque rudeta ædhum Pindari, qui illad fuis fumtubus conftruxerat, confpiciebatur. Nec dubium eft, quin ædes Pindari plus honoris urbi conferrent, quam templum Dindymena , Thebanique certe Pindari ædibus fervandts plus curæ ac dilhgentiæ adhibete debuillent, quam confervando Dindymenæ templo: fed religioni omnia cedunt, etiam cum ea circa falfa numina verfatur. In hoc autem Dindymenæ templum una folum die per annum intrabatur: casu porro accidit ut qua die fores patebant, Paufanias Thebis ageret , vidit ille Dindymenen in folio fedentem. Solium & statua ex marmora

Pentelico erant, sculptoribus Agamede & Socrate Thebanis. In Parrenti quoque civitate templum matris Dindymenes visibatur. Illic etiam colebatur Atris, esti Dindymenæ tantum statua sine Attine compareret, referente Paulania l. 7. c. 20.

VII. Dymæ in Achaia templum Dindymenes Attinis erat. Quis ille fuerir Attis, inquit Paufanias I. 7. c. 17. admodum difficile eft deprehendere. Hermefianax, pergir ille, qui verfus elegiacos feripfit, Calai Phrygis filium fuifle prodidit, & ad fobolem procreandam plane inutilem editir mà matre. Cum jam adolevisfet, in Lydiam migrasfe, ibique magnæ Matris orgia apud Lydos celebrasfe, tantoque in honore apud illam fuisfe, ut id moleste & invidis oculis ferens Jupiter, immanem aprum in Lydos immitteret, à quo & alii è Lydis, & spie Attis interemit situair; in ret sidem Galaça Pelinuntis incolæ apri carnibus abstinent, nec ejus cadaver tangunt. Sed longe aliter ipsi de Attine opinantur, multumque diversa narrant. Jovem fabulantur per somnum semen in terram emissifite; indeque terram pauco post tempore genium protulisse, duplici instructum sexu, sui nempe & feminæ, qui Agdistis appellatus f..t.: deos

Agdistis. Les dieux craignant ce monstre, le multilerent des parties qui le rendoient homme, d'où naquit un amandier qui portoit un très-beau fruit. La fille du fleuve Sangarius cuëillit ces belles amandes, & les mit dans son sein; mais les amandes disparurent d'abord & la nymphe se trouva enceinte ; elle accoucha en son temps, & exposa l'enfant, qui fut nourri par une chevre. Il devint grand & d'une beauté sans égale; ensorte qu'Agdistis lui même en fut amoureux. Quand Attis eût atteint l'âge viril, on l'envoya à la cour du Roi de Pessinonte pour y épouser sa fille : on commençoit déja les cérémonies du mariage, & l'on chantoit l'hymenée, lors qu'Agdistis arriva, & il inspira sur le champ un mouvement de fureur dans l'ame d'Attis, qui se sit d'abord eunuque lui même; le Roi poussé de rage se fit aussi la même opération. Agdistis se repentit depuis de cette action, & pour réparer en quelque maniere le mal qu'il avoit fait à Attis, il obtint de Jupiter, qu'aucun des membres de ce jeune homme ne pourriroit, ni ne se slétriroit jamais : voilà des contes ridicules; mais ces profanes saisssoient impunement le merveilleux, quelque déraisonnable qu'il pût être.

VIII. Cybele va presque toûjours avec cette couronne, qui ressemble aux murs & aux tours d'une ville; c'est pour cela qu'on l'appelloit Turrita. On en cherche la raison; la plus vrai-semblable est celle-ci. Cybele est prise pour la terre, & on l'a voulu caractériser par ce qu'il y a dans le monde de plus noble, & ce qui en fait le principal ornement; ce sont les villes, la plus précieuse portion de la terre. Les villes elles-mêmes prenoient la forme de Cybele, leur symbole étoit une semme qui portoit des murs & des tours sur la rête. On les personnissont ainsi dans la Grece & dans l'Orient. Pour ce qui est de l'Occident, l'Italie, l'Espagne & les Gaules, on y voit fort rarement les villes representées de même; je n'ai encore vû que Rome, & Carteia en Espagne, marquées sur les médailles par une semme qui a des tours sur la tête. Un marquées sur les médailles par une semme qui a des tours sur la tête. Un marquées sur les médailles par une semme qui ont la couronne murale sur la tête, des murs & des tours bien marquées. Ce monument est des plus singuliers, mais sans inscription qui nous instruise sur une chose si extraordinaire: Nous n'en pouvons donc parler presque qu'en

autem Agdiftin metuentes, virilia ipfi amputaffe: ex iis amygdalum enatam, cujus pulchros fructus Sangarii fluvii filiam abituliife narrabam: cum illos porto in finum immififet, fructus quidem flatim evanuere; illa vero gravida effecta, puerum poftea peperit, quem explitum capta lactaris, capsa questra; cum adoleviflet puer formă humanam omnem pulctitudinem excedente, ejus amore captus est Agdiftis. Ad virilem ateam cum pervenifiet Attis, à propinquis Pesinuntem missus est regis filiam ducturus. Jam hymenaus sive nuptiale carmen canebatur, cum interveniens Agdiftis tantum Attini immissi furorem, ut fibi virilia pracideret: idipsumque faceret is qui filiam ducendam ipsi tradiderat. Agdiftin rei in Attinem gesta penituit; quare à Jove impetravit, ne qua in posterum corporis Attinis pars putresceret aut tabesceret. Aniles utique fabula; putidaque narrationes. At profani illi veteres quidquid miraculi speciem præ se ferebat, facillime adoptabant, nulla habita ratione decori, præterque omnem veri similirudinem.

VIII. Cybele coronam vulgo gestat murorum

Tome I.

atque turrium speciem præ se strentem, ideoque turrita vocatur. Talis ornatus causa ratioque exquiritur: hæc potro cæteris præssere præcellere que putatur. Cybele terra esse celle cum dicatur, per nobi-lissimam terræ partem distinguitur, perque illam quæ præsipuum orbi ornatum præstex. Que pars illa est? Urbes, præstantissima orbis portio. Ipsa quoque urbes formam Cybeles usurpabant. Urbis enim cujusque symbolum erat mulier muris turribusque coronata. Sie personæ more urbes pingebantur in Græcia, inque Oriente. In Occidente vero , in Italia nempe, in Hispania & in Gallis rartssime urbes illa forma repræsentabantur. Unam vidi Romam, secundamque Carteiam in Hispania, catterarum vero nullam. Anaglyphum somamurorem in via Appia repertum, quod jam extat in ædibus Burghesianis, tres mulieres exhibit murali corona instructas. Ibi menia & turres conspicua omnino sun. Monumentum sane singularissimum, sed sine ulla inscriptione, quæ tantt spectaculi causam historiamque nobis aperia: ita tin illo explicando marmore consceledaris tantura

Av

## \* 8 SUPPLÉMENT DE L'ANT. EXPLIQ. LIV. L.

devinant. Ce qui paroit certain est que ces trois semmes marquent trois villes, & apparemment trois villes Grecques; elles vont sacrifier: la premiere qui doit saire la sonction de prêtresse est voilée pour le sacrifice. Au-dessous de la couronne de murs, elles ont toutes une couronne de laurier; ce qui sait juger que le sacrifice qu'elles vont saire est pour quelque heureux succès, peut-être pour quelque grace obtenue de l'Empereur: ce qui est à remarquer est que la premiere qui a le voile sur la couronne de laurier, l'a sous la couronne murale; les trois pottent des pendans d'oreille, la seconde tient un rameau, & la troisséme un vase qui ressemble à un préséricule: je crois que c'est ce qu'on peut dire de moins hazardé sur ces trois semmes, dont l'habit paroit vénérable.

Ce marbre pourroit bien être un vœu fait par des villes Grecques, pour la fanté de l'Empereur régnant, ou pour l'heureux succès de quelque guerre, ou ensin en actions de graces de quelque bienfait obtenu. Il est certain que les villes de la Grece faisoient quelquesois ériger des monumens semblables à Rome & dans l'Italie. Nous avons vû au troisséme tome de l'Antiquité, pl. cxv111. un marbre mis à Poussol par douze villes Grecques de l'Asse, qui ayant été desolées d'un tremblement de terre, avoient été secouruës par l'Empereur Tibere.

uti possimus. Quod porro certum indubitatum que esse videtur, in hac imagine tres urbes exhibentur: atque ut verisimile est, ex Grecarum civitatum numero. Illæ autem ad sacrificium peragendum pergunt. Prima quæ sacerdotis munere functura est, velo caput obtexit; qui ritus in sacrificius ut plurimum servabatur. Sub corona murali singulæ coronam alteram lauream gestant, qua re fignissicatur facrificium por e quadam seliciter gesta persolvi, verbi causa, ob impetratam ab Imperatore gratiam: quodque observes velim; mujeti illa prima, que coronam lauream velo obtegit, velum tamen sub murali corona obduxit, qua re forte singulare aliquid subindicatur. Tres poromulieres illæ ibatares g stans, scuales runum

tenet, tertia vas quodpiam præfericulo fimile, Hæc verifimiliter dici pollunt circa tres hujufmodi mulieres, quarum cultus & vefts venerabilem quandam modeftiam præ fe ferunt.

quamdam modestiam præsse ferunt.

Est fortalse marmor illud votum Græciæ utbium pro salute se incolumitate Augusti tunc imperium tenentis, vel pro felici exitu belli cujuspiam, aut demum in gratiarum actionem pro accepto beneficio. Exploratum est urbes Grecas nonnumquam hujusmodi monumenta erigi Romæ & in Italia curavisse. In tertio Antiquitatis tomo Tab. cxvtit. marmor vidimus Puteolis erectum à duodecim civitatibus Asæ, quæ cum vehementissimo tertæmotu labefactatæ suissent, Tiberii Imperatoris liberalitatem & open expettæ suerant.



CHAPITRE





# 

### CHAPITRE II.

I. Saturne pris pour le temps. II. Saturne ou le Temps lié avec des liens de laine. III. La faulx de Saturne ou du Temps. IV. Saturne étoit censé delivré de ses liens aux Saturnales s les Grecs se disoient auteurs de cette sête. V. Image singuliere du temps. VI. Autre image extraordinaire. VII. Celle-ci pourroit être l'an personnissé.

ES philosophes trouvant la religion de leurs peres établie par une longue suite de siecles; cette religion où les dieux étoient comparables aux plus vitieux des mortels; ils eurent honte d'un culte si monstrueux, & jugerent que pour le rendre supportable, il falloit identifier cette foule de dieux avec la nature & ses parties, & rapporter leurs actions aux operations Physiques. Suivant ce principe, Saturne étoit pris pour le temps. Voici comment s'explique à son sujet Ciceron dans son second livre de la nature des dieux. , L'opinion des anciens Grecs est, que le Ciel sut fait eunuque par son fils Saturne, & que Saturne fut garroté par son fils Jupiter. Ces fables im 150 pies renferment une raison physique qui ne me déplait pas : ils n'ont" pas voulu que cette nature celeste la plus élevée de toutes, composée de" l'air le plus pur & du feu, & qui de soi engendroit toutes choses, fut " pourvuë de cette partie du corps, qui a besoin pour la génération de se" joindre à une autre. Ils prétendent que Saturne est celui qui contient le « cours & la conversion des espaces & du temps. Ce dieu s'appelle en Grec" Cronos, qui est le même que Chronos, mot qui signifie le temps. Il est ap-" pellé Saturne parce qu'il est rassasse d'années : & l'on feint qu'il a devoré ses propres fils, parce que l'âge devore les espaces du temps, & se remplit s'insariablement des années qui s'écoulent. Il a été lié par Jupiter, de peur se que sa course ne sut immoderée : voilà pourquoi Jupiter s'est servi des « éroiles comme de liens pour le garroter.

II. Macrobe, dit à peu près la même chose. Les monumens antiques re-

### CAPUT II.

I. Saturnus pro Tempore habitus. II. Saturnus five Tempus lancis vinculis ligatus. III. Falx Saturni five Temporis IV. Saturnationus vinculis folutus in Saturnalibus cenfebatur. Graci fe Saturnalium autiores dicebant. V. Temporis fingularis imago. VI. Alterum infolitum Temporis fimulacrum VII. Hac postrema imagine Annus forte reprasentatur, humana forma expessione.

I. Philosophi avitam relligionem longissima temporum serie ad se transmissam cernentes: relligionem, inquam, deos proponentem mortalium nequissimis comparandos: de tam portentos cultu stupesacki pudoreque assecti, mitiganda tam odiosa rei causa, ingentem illam deorum cateram in natura partes operationesque varias transmutarunt, numinumque suorum gesta ad rerum

Tome I.

naturalium vicissitudines retulerunt. Hac posita intelligendi ratione, Saturnum nihil aliud qui m Tempus esse di dixerunt. Ea de re sic loquitur Cicero in secundo de natura deorum libro: Veus hac opinio Graciamo poplovi, exsettum calum à filio Saturno, vinitum autem Saturumu issum à filio Saturno, vinitum autem Saturum autem à filio Jove. Physica ratio non intelgans inclusa est in impias fabulas: celestem enim, altissimam athereamque naturam id esse singueret, vacare voluerunt ea parte corporis, qua conjunitione alterius egrete al provenandum. Saturumu autem eum est especial provenant qui est de conversionem spatierum at temporum contineret: qui deus grace idissimu momen lui et experiment qui est idem xobore, temporis spatierum annis: ex se enim natur qui est idem xobore, temporis spatierum annis: ex se enim nature configir singuir solitus, qui a conjunit atas temporum spatia, a...mijue prates uis institurabiliter expletur. Princtus est autom is sove in matura un subserve annique protes un subserve annique subserve annique subserve annique subserve annique subserve annique protes un subserve annique subserve subse

H. Llipium fere narrat Macrobius Saturn, 1, c, 8, Tempus famibus colligatum in monamentis Vez

В

présentent souvent le Temps lié avec des cordes, on lui met aussi la faulx. Le premier ' que nous donnons ici est lié d'une maniere assez singuliere ; le lien qui descend entre les jambes, se divise en deux bandes, & chaque bande est attachée au-dessus de la cheville du pied. On ne voir pas où tient l'autre bout du lien, parce que l'image ne montre qu'un côté, & que ce lien est attaché derriere : je ne crois pas qu'il puisse tenir ailleurs qu'à la naissance des aîles. En effet si Jupiter a lié ses pieds pour arrêter sa course immoderée, il devoit aussi lier ses aîles dont le mouvement est encore plus rapide que celui des pieds. Ces liens étoient de laine, selon Apollodore cité par Macrobe, dont voici le passage : Saturne, dit Apollodore, est le posdant l'année de liens de laine s mais il est delivré de ses liens au jour de sa f. e., qui est au mois de Decembre. De-là vient le proverve qui dit que les dicun ont les pieds de laine. Ceci peut se rapporter à ce que dit un certain Ganymede dans le festin de Trimalchion: les dieux se sont cachés comme des rats. Il faut qu'ils ayent les pieds enveloppés de laine, & cela parceque nous manquons de piete & de religion; mais cela se prend un peu différemment dans ces deux passages. Le premier dit que les dieux ont des pieds de laine, parce qu'ils vont lentement dans la punition du crime, quoi qu'ils ne le laissent jamais impuni, & qu'ils compensent ce retardement par la rigueur du supplice; au lieu que Ganymede veut dire que les dieux se sont cachés; qu'on ne les voit plus, qu'on ne les entend pas plus ni aller ni venir au secours, que s'ils avoient les pieds enveloppés de laine; que quand on les invoque ils font la fourde oreille, à cause de l'impieté & de l'irreligion qui regnoit en ce temps-là : ceci s'entendoit des dieux en général. Pour ce qui regarde Saturne, qui est lié toute l'année de liens de laine, & qui n'est délié qu'au jour de sa fête qui venoit le dixiéme mois; cela marque, dit Apollodore, le fetus qui est dans le ventre de sa mere, & qui n'en fort qu'au dixiéme mois, restant cependant lié des doux liens de la nature jusqu'à ce qu'étant parvenu à une certaine grandeur, il sorte pour voir la lumière du jour. Tant il est vrai que ces allegories se tournent comme on veut.

III. La faulx qu'il tient se donne ordinairement à Saturne & au Temps. Cette faulx marque, dit-on, qu'il a châtré le Ciel son pere: cela veut dire,

terum haud raro conspiciebatur: cum falce quoque depingebatur. Imago illa, 'quam primam locamus, hominem singulari modo alligatum exhiber. Vinculum inter tibias delapsum in sascias duas dividitur, qua fasciae turinque super malleolos harent annexae. In posteriore autem patre quo loco vinculum annexum sit non vidimus: quoniam altera tantum simulacri facies conspicienda osservince qui daliud possit, quam nascentes alas, colligare. Certe si Jupiter pedes ejus vinxi ne immoderatum cursum haberer, multo magis debuit ciam alas vincire, qua velociorem quam pedes motum habent. Hac vincula lanca erant, auctore Apollodoro apud Macrobium Satur. 1. c. 8. cujus hac sum verba. Saturnum Apellodorus alligari ait per annum lanto vinculo, & solici ad diem sibi sossum, id est mensso pedes habere. Hac quidpiam affinitatis habere videntur cum hoc dicto Ganymedis cujussidam in cona Trimaschionis apud Petronium: Nunc dii tamquam mures. Itaque dii pedes lantos habem, quia nos religios non sumus, Sed in ambobus

locis hac vario modo accipienda sunt. Prior nempe dicit deos pedes lancos habere, quia lento gradu ad scelerum vindistam procedunt, est inu'ta nunquam crimina relinquant, sed tarditatem supolici gravitate compensent: Ganymedes veto 11 vale inguncate, deos sese abdidiste, reque alta site conspiciendos prabere, neque magis i cedentes audiri, quam si pedes lanuginosos haberent: serbo cani cum invocantur, eo quod tunc temp, us nolla pietas, relligio nulla estet. Verum hace de diis omnibus dista sunt. Quod autem ad Saturnum attonet, qui toto anni decursu lancis vinculis allagebatus, & qui in Saturnalibus, tantum accimo mante celebrari folitis, solvebatur: his signineari art Apollodorus, decimo mense semon in utero animatum in vitam grandesere; quod donce erampat in lucem, mollibus natura vinculis deinetur. Ea quippe est allegoriarum natura, ut quamcunque in partem convertas, perinde adaptetur.

III. Falk, quam tenet vir ille aliger, Saturno atque Tempori vulgo datur: illa veto fignificatur, aiunt, Saturni pattem à filio foiffe cafti rum ut vero aliis placet, illo indicatur Tempus omnia fe-

selon d'autres, que le Temps sauche & moissonne tour. Pourquoi cette saulx a-t'elle ici deux lames & deux tranchans? Il ne saut point douter que ce ne soit quelque allegorie; car on en faisoit sur toutes choses en ces temps-là. Mais il est difficile de pénétrer dans l'idée de celui qui a sait graver cette pierre. Il pourroit bien se sait que cette double saulx signifieroit les deux opérations qu'on attribue à Saturne; celle de châtrer le ciel son pere, dont parle Apollonius dans son quatriéme livre des Argonautes v. 985. & celle de couper les bleds & les autres moissons que décrit Macrobe dans ses Saturnales 1.7. p. 187. Janus, dit-il, ordonna qu'on honorât Saturne d'un culte de religion, comme l'auteur d'une meilleure vie; c'est ce que marque sa staur à laquelle il donna la faulx, symbole de la moisson. On ne finiroit point si l'on vouloit rapporter tout ce que les auteurs & les mythologues disent à l'occasion de cette saulx de Saturne ou du Temps.

Ce n'est peut-être pas sans mystère, que tout de même que le lien qui n'étoit d'abord qu'une bande, se divise ensuite en deux liens, un pour chaque jambe; la faulx aussi qui n'a qu'un manche, se divise en deux lames : ce rapport peut rensermer quelque allegorie; mais ce seroit trop hazarder

que de vouloir l'expliquer.

IV. Ce que dit ci-dessus Macrobe, que Saturne qui étoit lié toute l'année, étoit délié au dixiéme mois, a rapport à la grande fête des Saturnales, qui se célebroit au milieu de Decembre, où les esclaves & les serviteurs éroient comme déliés des liens de la servitude: les maîtres les faisoient affeoir à leurs tables, où ils les servoient eux-mêmes. Ils avoient la liberté ces jours-là de jouer, de se divertir, & d'agir comme les maîtres de la maison. Les Grecs qui prétendoient que les Romains avoient puisé chez eux leurs dieux, leur culte & leur religion, disoient que les Saturnales & d'autres fêtes semblables aux Saturnales avoient pris leur origine chez eux : voici ce qu'en rapporte Athenée. l. 14. p. 639. "On nous apporta les se-« condes tables, comme on fait souvent même hors du temps des Saturnales; " fêtes où les Romains font un festin à leurs esclaves & à leurs domesti-« ques, & les servent à table. Cette coûtume s'observe chez les Grecs. " On fait à peu près la même chose dans l'Isle de Crete aux fêtes de Mer- 🕏 cure, comme le raconte Carystius dans ses commentaires historiques : là « pendant que les domestiques font grande chere à table, les maîtres font «

care atque metere. Sed cur in falce Saturni duplex lamina duplexque aeies ? Illa utique in re quædam ineluditur allegoria : nam temporibus illis bene multa allegorice exprimebantur. At in mentem ejus qui gemmam infculpi juffit, qua arte ingrediaris ? Duplici forte illa falce fubindicantur bina illa operationes qua Saturno tribuuntur; altera nempe qua calum patrem caftrat, de qua Apollonius in quarto Argonauticorum libro v. 985. altera vero qua melles frugefque fecat, de qua Macrobius in Saturnalibus 1. 1. c. 7. Obfervari inter, inquit, sum juffit majesfate relligionit, quasi quitamelioris auliorem : simulacrum ejus indicio sil, cui falcem insigne messis adiccio. Nullum habetemus exturn, si illa comnia in medium afferremus que de falce Saturni Scriptores & Mythologi tradunt.

Fortalle aliquid arcani hac etiam in re later, quod quemadmodum vinculum illud duas in falcias dividirur, quæ cibias ambas utrinque devinciant; falk etiam uni annexa ligno binas emititi laminas & acies. Ea certe res nefeio quid allegoriz præ se

ferre videtur. Sed non sine periculo posse puto tam arcanæ rei explicationem tentari.

IV. Id quod Macrobius supra dicit, Săturnum toto anni curriculo alligatum, decimo mense solvi, magnam Saturnalium celebritarem significat, quæ medio Decembri agebatur. Tune servi quast servituis vinculo soluti erant. Heri accumbentibus ad mensam servis minstrabane: illisque diebus, summa servis licentia erat ludendi, & ad libitum omnia peragendi. Græci qui Romanos ab se omia relligionum jura mutuatos esse gloriabantur, Saturnalia, aliaque sesta Saturnalius sim: ha apud se originem duxisse narcabant: qua de re audientas Atheneus lib. 14, 9-639. Allata ssant sona contentam per Saturnales dies, quibus servos Romani contentam per Saturnales dies, quibus servos Romani contentam per Saturnales dies, quibus servos Romani contentam sensi servicia ministeria is si decuntes. Is antem mos est Gracii. In Creta quippe Mercurii fessi diebus idissum observatur, su servicis commentariis; dum epulanium servorum mensis ministrant ae samudantur heri. Idem si &

## SUPPLEMENT DE L'ANT. EXPLIQ. Liv. I.

3, l'office de serviteurs. De même à Trezene, selon le même auteur, au "mois appellé Gerestion on célébre une grande fête qui dure plusieurs "jours, en l'un desquels les bourgeois jouent avec leurs ferviteurs, & les straitent à leur table. Berose dans son premier livre des Babyloniques "dit, que le seiziéme du mois appellé Louis, on célébre à Babylone une "fête qu'on appelle Sacée, qui dure cinq jours, pendant lesquels les serviteurs "commandent à leurs maîtres, & où l'un d'entr'eux revêtu d'une robbe "royale, qu'on appelle Zogane, agit comme le maître de la maison. Ctesias , parle aussi de cette fête au second livre de ses Persiques. Ceux-là étoient "bien différens de ceux de l'Isle de Cos, qui dans le temps qu'ils sacrissent à "Junon, excluent tout serviteur de leurs festins. Baton rheteur de Sinope , dit clairement dans son livre de la Thessalie & de l'Hemonie, que la sêre "des Saturnales est proprement Grecque, qu'elle s'appelle chez les Thes-"faliens Peloria. Voici ses paroles: Dans le temps que les Pelasges faisoient s, un sacrifice public, un nommé Pelore vint annoncer à Pelasge, qu'un "grand tremblement de terre étant survenu dans l'Hemonie, les mon-"tagnes nommées Tempé s'étoient fenduës en deux, & que le grand lac 3, s'étant écoulé par la fente dans le fleuve de Penée, avoit laissé une grande "& belle campagne derlechée, ensorte qu'au lieu d'un grand lac on auroit , un beau pays agréable & fertile. Pelasge charmé de cette nouvelle sit ap-"prêter un grand repas pour Pelore; tous les autres aussi y apporterent ce "qu'ils avoient de meilleur, tant cette bonne nouvelle leur fit de plusser. "Pelasge les servit à table; chacun des autres même des plus respectables , par leur dignité, y voulut à l'envi faire l'office de serviteur. En me-"moire du fait, après qu'ils eurent cultivé cette campagne, ils instituerent "une fête à Jupiter Pelore, où ils préparent des tables magnifiquement "couvertes, & font un festin où ils invitent tous les étrangers; ils donnent , la liberté à ceux qui étoient aux liens ; font asseoir leurs valets, pour s , agir avec toute sorte de liberté : & leurs maîtres les servent à table. L "Thessaliens célébrent encore aujourd'hui cette grande sête, qu'ils appel-"lent Pelorie.

V. La faulx n'étoit pas toujours donnée au temps : les deux images sui-2 vantes n'en ont point, & paroissent fort mysterieuses. La premiere qui se

apud Travenios mense Gerasione, quo per multos dies conventus aguntur. Eorum certo due firei cum civib se publice calis tudum, o leri perso consivio excipinat, publice calis tudum, o leri perso consivio excipinat, at Carylius dem readis. Icrossis tibro premo Ribelomeo nan ait decimo serva de menosis. Loi, per quenque dies Babylone sestema televari Saceam apperarem, quiemdam adibus praese, voste industum regia, quan Zoganam vocam. Hunus sesti industum regia, quan secundo Persicorum. Contra vero sit apud Coos, qui, at reser Macarems libro terito Coacorum, dam Iunoni surificatis entre, servita probibent ad epular acceste. Bason Sinopensis roctor libro de Thesalia v Hamonia, aperti fine monsterat voca i a Thesalia v Hamonia, aperti fine monsterat voca i a Thesalia. The autom modo loquitur Cum Pelas grun cestus vidinats dis manostarett. Pelas qui vera cir morane Pelerus dis manostarett. Pelas qui vera cir morane Pelerus Tem en datos, digis la le perque trans quas palustres crupis, v i i recit alvenum circuste.

diapli anuis, peramplam amanamque regionem exlocere. His pero auditis Pelagus lastam opiparamie que mechan Peloro app feet diapae perbumanier que dende de la companie fee mon trum expiperur. Pelagus tem contrevant fee mon trum expibert, alique in crum de sure conficia chis minparado e" un accese conficia chis minparado en un contre corperum, al tomaquenobeen un or enem escere coprenne, al tomatoniam feit, qual tum elt pera lum, hotasi Javi Pelorio tramanat, funtuojo menlorum apparatu convicamiur, tants humanius or minfactudinis in contenus significatione, un peregrumo connes ad ultas epulas insuient, vicios featum, famulos accumbentes cum, maxima libertate cibum capoe subtant, dum ipsi here elis famulantur. Thessalis bodieque sessan hujulinadi celebram, quad Peloria vocam. V. In Veterum monumentis salx non semper

V. In Veterum monuments falx non femper com Suarro vel cum Tempore comparet. In binis manager fequentibus iconibus, que arcana quamcam frontes minabere victorir, nulla falx occisionel sera a quantile me moremo femo determine en Herme, a la figure d'un vieillard à longue barbe, couronné de laurier. Une grande étoile qui brille fur sa tête, marque le Soleil, comme en bien d'autres images. Le Temps a des aîles & tient de ses deux mains un grand globe. Ce globe est sans doute le monde, ou le globe de la terre, que le temps ou cet espace étherée qu'on appelloit Saturne renserme en soi, & conjointement avec le Soleil il regle la durée des heures & des jours.

VI. L'image ' suivante n'est pas moins extraordinaire; c'est un vieillard à 3 barbe longue de même que l'autre. Il porte une tunique arrêtée au milieu par une ceinture; cette tunique est toute parsemée d'yeux, qui ont la forme de l'œil humain. Il tient de la main droite une grande torche allumée ; cette torche est entortillée d'un serpent, marqué dans ses contours de plusieurs étoiles. Ce serpent a plusieurs tours, & ces étoiles marquent sans doute le Zodiaque & ses constellations. Cela n'est point hazardé; on en a des preuves certaines. Nous verrons dans ce Supplement une figure du Soleil sous la forme de Serapis entortillé d'un serpent, & dans les espaces qui sont entre les contours du serpent, les Signes du Zodiaque en la maniere qu'on les peint ordinairement : nous en avons déja donné une autre figure quoique mutilée au premier tome de l'Antiquité, au chapitre de Mithras. Le Zodiaque est la mesure du temps, & convient par-là à cette image du Temps, ou de Saturne. La tunique est toute parsemée d'yeux de forme humaine; ce qui pourroit bien marquer que ce qui se passe dans tous les siecles, & dans tout le cours des années, se fait sous les yeux du temps personnissé, & qu'il voit le passé, le présent & l'avenir. Il n'est pas aussi aisé de dire, que fignifie cet instrument qu'il tient de la gauche, & qui ressemble à ces plombs à talus dont les architectes & les maçons se servent pour voir si les murs & les autres pieces de maçonnerie & de sculpture sont perpendiculaires & bien à plomb. Je ne sçai ce que peut faire Saturne d'un pareil instrument; peut-être est-ce quelque corps d'architectes ou de maçons dévots à ce dieu, qui l'ont fait faire, & qui lui ont mis entre les mains un de leurs instrumens, pour montrer qu'il étoit leur patron; de même que les boulangers de Rome mirent une meule avec la statuë de Vesta, pour faire

finit, senem exhibet prolixa barba lauro coronatum. Imminet ejus capiti ingens astrum, quo solem indicari nullus dubito: id quod etiam in aliis imaginibus observatur. Tempus alis instructum est, ambabus que manibus magnum tenet globum: quo haud dubie mundus ipse significatur, seu orbis terra, quem tempus, seu spatium illud arthereum, quod & Saturnum & Tempus appellabant, continet asque complectitur, conjuctimque cum sole, horarum dierumque ejus spatia metitur.

VI. Neque minus suspiciendum est sequens' simulacrum. Senex est promissa barba, ut pracedens, qui tunicam zona pracincam pestar. One muica qui tunicam zona pracincam pestar.

VI. Neque minus fuspiciendum est fequens i fimulacrum. Senex est promissa barba, ut præcedens,
qui tunicam zona præcinctam gestar. Qua tunica
humanis oculis undique insignitur. Dextera senex
facem magnam tenet accensam, serpente circumdatam. Serpens autem ille gyris plurimis faci adhærens, stellis multis decoratur. Sane serpens ille
facem circumplicans, stellisque distinctus, Zodiacum & stellas ejus significat. Id vero non dubia
conjectura dicitur, imo rem exploratam puto. In
hoc quippe Supplemento solis imaginem videbimus acque Serapidis serpente circumplicati: interque spatia gyrorum Zodiaci signa, qua forma jam

16

voir que c'étoit leur déesse. Mais ce n'est qu'une conjecture.

VII. Saturne a ici des ailerons aux pieds comme Mercure, & n'a point de grandes ailes comme dans les autres images. Quelqu'un dira peut-être que c'est pour marquer que sa course a été modérée par Jupiter, comme disoit ci-devant Ciceron; mais ce ne seroit qu'une legére conjecture. Il me vient une pensée qui paroit avoir plus de fondement. Ces petites ailes aux pieds pourroient bien marquer que cette derniere figure ne fignifie pas le temps en général, mais seulement une de ses parties, comme l'année. Une autre preuve que ce pourroit bien être l'An personnifié; c'est que cet homme porte le serpent entortillé autour d'un flambeau, & que ce serpent est couvert d'étoiles; ce qui paroit marquer indubitablement le Zodiaque, comme nous venons de dire plus haut: les étoiles seront là mises pour les signes; cela joint aux petites aîles peut fonder une opinion assez probable. Car quoique le Zodiaque marque souvent le temps en général, il est aussi mis quelquefois pour l'année, comme nous verrons plus bas sur les saisons. Les monumens qu'on deterrera dans la suite, nous éclairciront peut-être là-dessus.

runt. Id vero conjecturæ tantum loco dicimus. VII. Saturnus in hac imagine alas exiguas pedibus affixas haber, quales paffim videmus in Mercurio. Neque magnas illas habet alas ab humeris crumpentes, quales in exteris ejus iconibus cernimus. Dicet fortaffe quifpiam hic Saturnum modicas illas tantum alas habere, ut fignificetur curfum ejus immoderatum ab Jove, ut fupra aiebat Cicero, mitigatum fuiffe. Sed hæc quafi divinando dicerentur. Aliud mente concipio quod plus probabilitaris videatur habere. Alæ illæ exigua pedibus affixæ forre innuant hanc imaginem not empus generatim fumtum innuere, fed aliquam

tantum ejus partem veluti annum. Alia item ratione probari posse videtur senem illum significare annum humana forma expressum; ex serpente mirum facem circumplicante, quo sine dubio Zodiacus exprimitur, ut supra diximus: stella autem ponentur pro signis Zodiaci. Ex stellis igitur & ex serpente circumplicato sat probabilis opinio fundatur. Etsi enim Zodiacus sepe Tempus generatim sumtum indicet, aliquando etiam pro anno indicando adhibetur, ut infra videbimus cum de anni tempestatibus agetur. Aliquid fortasse ucum cex monumentis quæ in dies cruuntur in posterum circa illam rem mutuabimur.







## 

### CHAPITRE III.

1. Les parties du temps. Si les anciens ont jamais personnisse avoir avoir , et les Eons, et rand la génération. 11. Penteteris, ou le lustre personnissé par les Grecs, sa forme. III. L'An personnissé par les Grecs étoit un homme de quatre coudées de haut. IV. Ce que c'étoit que la coudée.

I. V Oilà plusieurs figures du temps que l'Antiquité nous a transmises. Les anciens ne se contentoient point de représenter ainsi le Temps, & de lui donner plusieurs formes qui le peignoient de différens côtés ; ils personnificient de même un très-grand nombre de ses parties, & en plusieurs manieres. Ces parties du tems sont aidr ou avum, venà, la generation, saculum, ou le siécle. Ailur se prend chez les Grecs en differens sens. S. Jerome en son Commentaire sur Ezechiel c. 26. dit, que l'Eon, ou le siécle est l'espace de 70. ans; ce qui fait à peu près la vie d'un homme. On le prend en effet assez souvent pour toute la vie; quelquesois pour un long tems indeterminé; & d'autrefois aussi pour l'Eternité. L'Eon, ou plûtôt les Eons furent personnissés par les Gnostiques, & par les Basilidiens, heretiques des premiers tems de l'Eglise, comme on peut voir dans tout le livre du second tome de l'Antiquité, où nous avons mis un grand nombre de figures, avec des noms barbares que ces heretiques leur donnoient. Il y a tout lieu de croire qu'ils avoient pris cet usage de personnifier les Eons de ces anciens profanes, qui mettoient tout en figures; car ils avoient puisé leur doctrine chez eux; Leurs maîtres avoient été les Pythagoriciens & les Platoniciens dit S. Irenée l. 1. c. 1. &. l. 2. c. 14. Il y a de plus chez les Grecs 2414 ou la génération, & le fiecle saculum chez les Latins. On a fort disputé sur l'étenduë de l'un & de l'autre; quelques-uns avoient prétendu que per ou la génération, & saculum le fiecle, étoit compté pour l'espace de trente années. Mais l'usage prévalut enfin de compter le siecle pour cent ans : & l'opinion la plus commune étoit que persa étoit prise pour trente années.

### CAPUT III.

- I. Temporis partes. An allow, avum, yavia generatio & faculum à Veteribus humana forma depicta fuerint. II. avortrass five luftrum qua forma expression. III. Itemque annus qui vir erat statura quatuor cubitorum. IV. Quid esset cubitus.
- I. D Lutimas Temporis generatim fumti formas expressimus, quales à Veteribus transmissamois funt. Neque satis illi habuere, quod Tempori multas formas attribuissami, iplumque secundum varias rationes depingerent, plurimis enim ejus partibus humanas diversasque adscriptere formas, Sunt autem illa Temporis pattes etièn, xvum, yana, generatio & saculum, siam apud Graccos variis accipirur modis. Hieronymus in Ezechielem cap. 26. ait, slava sive saculum, esse septime xtatern explet. Supe utique pro tota humana vita usurpatur; sliquando etiam pro longo nec definito spatio; nonnumquam pro xtermicate. Aim,

Je ne sçai si les Grecs se sont jamais avisés de personnisser leur 2012 Genea; mais comme ils personnissoient en ces temps-là toutes choses, il y a grande apparence que cette Genea aura été peinte, comme toutes les autres parties du temps. Il est incroyable combien ces anciens aimoient à peindre tout, même ce qui paroissoit le moins susceptible de peinture. Cette maniere de compter par genées étoit fort ancienne: Herodote s'en sert en plusieurs endroits de son histoire. Je ne sçai si les Romains auront jamais peint leur seculum. On n'en a

point vû de figure, ou s'il y en a, elle n'a point encore été reconnuë.

Après ces plus grandes parties viennent le lustre appellé Penteteris chez les Grees, parce qu'il contient l'espace de cinq années, l'année, les heures, c'est-àdire, les saisons, les mois, les semaines, le jour, chaque jour de la semaine, le crépuscule du matin, l'aurore, le midi, le soir, le crépuscule du soir, la nuit. Ces parties du temps avoient chacune leur figure particuliere. Il y en avoit même peu qui ne sussent especiales en différentes manieres. Cela faisoit une grande partie de la mythologie; partie très-interressante, & cependant peu observée jusqu'à aujourd'hui. J'ai passé fort legerement sur ces parties du temps, semées en différens endroits de l'Antiquité; mais la réstéxion m'a fait acquerir bien des connoissances sur ce sujet, dont je vais faire part au public. Je dois aussi ces découvertes aux monumens ou nouvellement déterrés ou remarqués depuis mon premier ouvrage : j'ai tiré de-là bien des éclaircissemens, qui avoient échappé à mes premieres recherches.

II. La Penteteris, ou le lustre qui fait l'espace de cinq années, étoit representée en semme par les Grecs, parce que Petenteris étoit un nom seminin. Ils se regloient toûjours par le genre du nom, pour faire les choses qu'ils personnissiont, homme ou semme. Pentateris parut à la pompe de Prolemée Philadelphe; c'étoit une belle semme de grande taille, de quatre coudées de haut, habillée superbement & toute brillante d'or. Elle portoit d'une main une couronne de seiilles de l'arbre nommé Persea, & de l'autre une palme : cela avoit peut-être quelque rapport avec cet espace de

Nescio utrum Graci 31120 feu generationem humana forma depinxerint unquam : at quia priscis illis in more erat, ut omnua pene schemaribus & siguris deputris exprimerentui ; vis dabitaverim 21120, aliquando depictam sulle, ut & aliu Temporis partes siguris expressa fuere. Vix credas quantum veteres illi gauderent imaginibus rerum omnium; quam studerent vel ea siguris exprimere, qua à sigura quacumque videbantur magis aliena. Mos autem annos numerandi per 31240 siena. Mos autem annos numerandi per 31240 siena. An vero Romani seculum depinverint intertum est. Nullum hactenus hujatsemodi schema vissum situ. An vero Romani seculum depinverint intertum situ. Multa certe siguris expressa di situ nulli nota possuma internoscere.

Poit majores illas temporum partes, hæ minores numerantur, luftum rázirate, k á Guecis vocatum, quia rære irāw quinque annotum numerum complectitut, Annas, Hola, five Fempora, tempeftacique anni, Menfes, Ilbadomale, Dies, quibbe Hebdomadæ dies, fecundum illam rationem as eprus, qua ad hebdomalen perimet, Crepufeulum matutuum, Aurora, Meralies, Veiper, Crepufculum vesperinum, Nox. Hæ omnes Tem-

poris pattes humana forma fibi propria depingebantur. Imo plutianas carum varus modis Vetteres repracentabant. Hac magnam mychologia partem confitutebant; partem tamen, quamquam alicujus momenti, hactenus parum os ervartam & coguitam. De hife temporis partibus tat perfunctorie egi in Opere de Antiquitate explanata; idque variis in locis & tomis, protu occasio tese oberebat. Sed rebus majore accuratione perpeniis, multa edidici, quæ jam in publicum utsm. mattantu oportet. Hafee mihi notitias pepererum monumera tum recens eruta, tum attentias confiderata, unde plutima hauf & clate perceni, qua me primo fugerant hac agitantem.

11. Penteteris five luftrum quod est annorum

II. Penteteris two luttram quod et annotum quinque spatium, mulicobi forma à Gracis eshibebatur, quoniam muririque generis est feminini. Nam à genere semper nominum humanam rebus adienhebant tormam ; ita ur quest mateulinum nomen haberet, vir, quod semininum multer representaretare. Penteteris in Ptolemari Plula selphi pompa emme unit, formossilima multer procesa: quattor cabitorum statura, vestitu splendidissimo, ausoque sulgens. Altera manu coronam tenebat ex soliis arboris cui Persea nomen, altera vero palmam. Utrum hæc symbola cum illo quinque

uinq années, mais il n'est pas aisé de deviner en quoi ces seuilles & cette palme convenoient avec le lustre. Voilà tout ce que nous en sçavons; le

temps nous en apprendra peut-être davantage.

111. L'An étoit représenté en homme, parce que interté qui veut dire l'année, est du genre masculin. Dans la même pompe l'An interté marchoit devant Penseteris ou le lustre. C'étoit un homme de même taille que Penseteris, & qui avoit quatre coudées de haut; cela fait six pieds; c'est en esset une grande taille si les pieds étoient de même mesure que les nôtres; mais six de nos pieds ne semblent pas suffire pour une taille extraordinaire: quoiqu'il

n'y ait eu guéres de si grands pieds que nos pieds de Roi.

IV. Ces comparailons de mesures ne sont pas encore bien éclaircies. On met ordinairement la coudée pour un pied & demi : les anciens lui donnoient aussi cette mesure, mais ils ne convenoient pas sur la longueur du pied. Le pied de Roi qu'on appelle aussi Phileterius, dit Heron, a seize doigts de long, & le pied Italien en a treize & un tiers. On croit que le pied Romain d'aujourd'hui est le même que l'ancien pied Romain dont la mesure se trouve au Capitole. Le pied Romain a un douziéme moins que notre pied de Roi : l'ancien pied Romain ou Italien avoir, selon Heron, deux seiziémes & deux tiers moins que le pied de Roi ancien, qu'on appelloit aussi Philetarius. Si le pied Romain d'aujourd'hui est le même que l'ancien, il s'ensuit de-là, que l'ancien pied de Roi dont parle Heron, étoit considérablement plus grand que le nôtre, puisqu'il avoit deux-seiziémes & demi plus que le pied Italien, & que le nôtre n'a qu'un douziéme au-dessus. Le même Heron, quand il vient sur la coudée, ne la mesure que par rapport au grand pied de Roi de ces temps: elle a, dit-il, vingt-quatre doigts; & le pied en a seize: il ne met point d'autre coudée que celle là. Il y a toute l'apparence possible qu'il faut prendre ici sur ce pied la taille de quatre coudées de l'an & du lustre. C'étoit une taille énorme de six pieds de Roi bien plus grands que les nôtres. Je crois aussi qu'il faut entendre ainsi saint Jean Chrysostome, lorsqu'il dit en plusieurs endroits que la taille ordinaire

annorum spatio affinitatis quidpiam haberent ignoramus, nec satis capimus in quo palma & persea cum lustro consonent: Hae cantum de Penteteride scimus; aliæ fortassis in decursu temporis accedent notitiæ.

III. Annus humana forma expressus erat ut vir, quia birarris annus grace generis est masculini. In eadem Ptolemai pompa Annus ante Penterterin sive lustrum incedebat. Vir erat eadem qua Penteraris statura, quatuor nempe cubitorum, sex videlicet pedum. Est sane procera valde statura sex pedum, si pedes illi regios nostros pedes aquarent. At sex regii pedes nostratium solitam staturam non satis excedere videntae, ut aliquid spectaculo dignum pariant, esti pauci admodum pedes ad mensuram adhibiti pedes nostros exaquent.

des ad mensuram adhibiti pedes nottros exequent. IV. Fatendum certe mensuras, estrumque mutuam comparationem, mondum satis perspectas haberi. Ex vulgari opinione cubitus pedem cum dimidio explet. displant de cubito dicebant Veteres, nimirum unius & dimidii pedis esse. Verum de pedum longitudine non consenticbant. Pes regius, inquit Hero Analect. grace. p. 3-13. quem etiam Philetarium vocant, sexdecim habet digitos; pes autem Iralicus, pergicille, tredecim digitos & dimidium digitum. Pes Rosanus hodiernus sur pes

Italicus idem ipse creditur esse qui pes veterum Romanorum, cujus mensura in Capitolio exstat Pes veto Romanus nostro pede regio duodecima parte brevior est. Pes veterum Romanorum, sive pes Italicus, teste Herone, duas decimas sextas partes cum dimidia minus habebat, quam pes ille regius vetus, quem vecabant Philetærium. Si pes Romanus hodiernus idem sit qui vetus Romanus atque Italicus; certe pes regius vetus, sive Philetærius, quem memorat Hero, longe major erat pede nostro regio hodierno, quandoquidem duas fextas decimas partes & dimidiam habebat plus quam pes Italicus, & pes noster Italicum duodecima tantum parte excedit. Idem autem Hero ubi de cubito agut, cum regio illo vetrer pede, seu Philetærio ipsum comparat tantum. Cubitus, inquit, habet viginti quatuot digitos; pes vero sexdecim. Nullum alium, quam istum, cubitum assis, seu decim. Nullum alium, quam istum, cubitum assis, seu pertereridos, nempe quatuot cubitorum, secundum illum Heronis cubitum intelligendam esse. Erat ergo illa admodum procera statura, sexempe Philetæriorum pedum, nostris longe menorum. Sicque etiam arbitror intelligendum esse superiorum. Sicque etiam arbitror intelligendum esse superiorum. Sicque etiam arbitror intelligendum esse superiorum. Sicque etiam arbitror intelligendum esse superiorum partem cherysostromum, cum dicit Expositione

Tome I.

## SUPPLEMENT DE L'ANT. EXPLIQ. LIV. I.

de l'homme est de trois coudées; c'est-à-dire, de quatre pieds & demi de Roi phileteriens; car si ce n'étoit que de nos pieds, ce ne seroit que la taille d'un très-petit homme. C'est encore ainsi qu'il faut expliquer le Geographe de Nubie, quand il dit que le Phare d'Alexandrie a trois cent coudées, ou cent tailles d'homme; ce qui fait voir que cette maniere de compter trois coudées pour la taille ordinaire de l'homme, a été assez en vogue dans

l'antiquité.

Cet homme qui marquoit l'An, avoit un masque & un habit pour la tragedie, & il portoit une corne d'abondance d'or: là où nous traduisons, il avoit un masque & un habit pour la tragedie; le Grec a in Tourseign Sundions kal ngorban ce qui veut dire à la lettre, qu'il avoit l'air & l'ajustement d'un acteur tragique, & un masque, & avec cela une corne d'abondance. Mais quel rapport peut avoir l'habit tragique & le masque avec l'année ? Cela veut apparemment dire que l'année est toûjours marquée par des malheurs, des renversemens de fortune & des faits tragiques; ou peut être y avoir-il là quelque raison cachée, qu'il est difficile de deviner dans des temps si éloignés. Pour ce qui est de la corne d'abondance, il est aisé de voir qu'elle convient à l'année prise physiquement pour les quatre saisons, qui produisent l'abondance de toutes les choses nécessaires à la vie. Les anciens n'étoient point toûjours uniformes dans les images des choses qu'il leur plaisoit ainsi de personnifier. Nous trouvons les saisons representées fort diversement en divers monumens. Cette diversité se trouve necessairement dans tout ce qui dépend du seul caprice.

Il semble que l'ordre de la pompe de Ptolemée n'étoit pas naturel. L'An internation marchoit devant le lustre, ou Penteteris le suivoit, & après Penteteris venoient les quatre heures ou les quatre faisons. La raison vouloit ce semble, que Penteteris marchât la premiere, si la plus grande devoit préceder les autres, ou la derniere, si la bande devoit commencer par les plus petites parties du temps. Cependant on n'observe ici ni l'une ni l'autre de ces gradations; Penteteris se trouve au milieu entre l'année & les saisons. Il faut donc dire, ou qu'on n'y gardoit point l'ordre, ou qu'on avoit placé l'An

esse trium cubitorum, id est quatuor & dimidii pedum regiorum Philetæriorum. Nam si de nostris pedibus intelligas, esse iila pussili komnus statura. Sie etiam intelligendus Geographus Nubients, cum ait in Climate tertio, Pharum Alexandrunan esse trecentorum cubitorum sive centum hominis staturarum altitudine. Hine potro colligas illum per cubitos meriendi & computandi modum antiquitus in usu frequenti fusse.

gere nulla arte possumus. Quod autem ad cornu copiæ attinet, facile perspicitur illam esse idoneam figuram anni phyine considerati secundum quatuor illas tempestares, queis omnia ad victum necessaria parantur & promuntur. Carerum Veteres illi non sempet issum inaginibus eadem exprimebant. Tempestares quippe anni variis modis expressas deprehensimus in monumentis, ut fere sin rebus diversorum hominum arbitrio inventis.

Pompæ illius Ptolemaïcæ ordo non videbatur fecundum accuratam rationem conflitutus. Annus serar, agmenque ducebar. Annum fequebatur Penteteris five luftrum; post luftrum incedebant quatuor Horæ, seu quatuor anni tempestates. Secundum naturalem retum ordinem Penteteris prior incedere debuister, siquidem major anni pars præcedere debuist y vel postrema, si à minoribus temporis partibus agunen duci oportuit. Et tamen neuter hic ordo servatur: Penteteris enim media incedit inter Annum & quatuor anni tempestates. Dicamus ergo oportet aut nullum servatum ordinem suisse, aut Annum ideo agmen

le premier, parce que, selon Apollodore l. 3. il étoit anciennement compté pour huit années, auquel cas il devoit passer devant Penteteris qui n'en avoit que cinq.

duvisse, quia secundum Apollodorum lib. 3. p. 137. habere censebatur, qua ratione ante Penteterida priscis temporibus annus octo annorum spatium incedere debuit, quæ annos tantum quinque habet.

## 

- I. Les saisons de l'année déifiées & personnissées par les Grecs, leur origine & leur nombre. II. Les anciens Grecs n'en admettoient que trois. III. Dans la suite on en comptoit quatre. IV. Les heures ou les saisons reconnuës pour déesses. V. Peinture des quatre saisons et des signes du Zodiaque. VI. Autre belle image des quatre saisons.
- Es saisons s'appellent en Grec Geat, les heures. Hesiode dans sa Théogonie, Apollodore, & l'auteur que nous avons sous le nom d'Orphée, les disent filles de Jupiter & de Themis; leurs noms sont Eunomie, Dicé, & Irene; c'est-à-dire, le bon ordre, la justice & la paix. Pausanias nous donne d'autres noms des Heures, qui semblent mieux convenir aux faisons; il y a quelque obscurité dans son passage, le voici. Les Beocins disent que c'est Eteocle qui a le premier sacrisse aux Graces. On sçait qu'il a établi le culte de trois Graces, mais on ignore quels noms il leur donna. Les Lacedemoniens racontent, que Lacedemon, fils de Taygete, n'a établi que deux Graces, qu'il a nommées Clita es Phaenna: ces noms leur conviennent, aussi-bien que ceux que les Atheniens leur donnents car ils honorent les Graces; ce culte est ancien parmi eux, & ils les appellent Auxo & Hegemone. Pour ce qui est de Carpo, c'est le nom, non pas d'une Grace, mais d'une Heure. Les Atheniens rendent à l'autre Heure, qu'ils appellent Thallote, le même culte qu'à Pandrof. Il semble que selon Pausanias, les Atheniens ne reconnoissoient que deux Heures, de même que les Lacedemoniens ne comptoient en tout que deux Graces: mais quand il dit, que celle qui étoit nommée Thallote,

#### CAPUT IV.

- I. Anni, Hore sive Tempora a Grecis inter deos relata, er humano corpore expressa; envum origo atque numerus. II. Grati veteres tres tantum Horas, sive Tempestates admittebant. III. Verum possea quatuor Horas admiserunt. IV. Hore seu Tempestates olim pro deabus habita atque culta. V. Hore quatuor depista, itemque duodecim signa Zodiaci siguris expressa. VI. Egregium aliud schema quatuor anni Tempostatum.

Acquitas, Justitia & Pax. Pausanias 8. 35. alia o'sett Horarum nomina, quæ earum sunctiones aptius exprimere videntur: aliquid obscuritatis, imo viti, subesse videntur: aliquid obscuritatis, imo viti, subesse videntur in ejus loco quem hic proferima. Eteodem Baosi primum omnium Gratiis facrificia obtuisse utilisse menarant: au tres quiadem illum constituis fortuiatis ignovat nemo; quae nomina ipsis indideru, nemo tradidit. Lacedemonii quippe dana esse Gratias dicunt, quas Lacedemonim Taygete ssilium erexis que cum, ipsisque nomina dedisse Citian & Phaemann, Consentanea sentiam quae Athenienses usur pratias venerantur, Auxo & Hegemonen: siguidem Carpis nomen, nom Graties fortuiatis temporibus gratias venerantur, Auxo & Hegemonen: siguidem Carpis nomen, nom Graties fortunden Pausaniam duas tantum agnovisse Horatias numerabant. Videntura Athenienses secundom Pausaniam duas tantum agnovisse Horatias numerabant. Sed cum ait cam que Thallote vocabatur, codem

Ci

étoit honorée du même culte que Pandrose, on diroit qu'il veut mettre cette Pandrose pour la troisséme Heure; & en effet, le nom Grec convient à une Heure, & à une sasson de l'année où la rosée domine, comme Thallote, selon la force du mot Grec, marque celle qui pousse des seuilles, & Carpo celle qui porte des fruits. Je croirois volontiers qu'il y a ici quelque erreur dans le texte de Paulanias. Hygin c. 183. met neuf heures filles de Jupiter & de Themis, ou selon d'autres jusqu'à dix. Ces varietés se trouvent

par tout dans la mythologie.

II. Ce qui est certain, est que le commun des Grecs n'admettoit anciennement que trois Heures, ou trois Saisons, selon les témoignages d'Hesiode, d'Apollodore, & de l'auteur que nous avons sous le nom d'Orphée. Phidias ne représenta que trois Heures avec les trois Graces sur le trône de Jupiter Olympien. Diodore de Sicile n'en compte aussi que trois, lorsqu'il dit que Minerve est appellée mersoner parce qu'elle change trois fois de nature, au Printems, en Eté & en Hyver. Il dit encore de Mercure, qu'il inventa la lyre, & qu'il y mit trois cordes, par rapport aux trois sons, l'aigu, le grave & le moyen; l'aigu répond, dit-il, à l'Eté, le grave à l'Hyver, & le moyen au Printems. Ii dit aussi qu'Osiris & Isis, qu'on prend pour le Soleil & la Lune, gouvernent tout le monde, qu'ils le pourrissent & lui donnent l'accroissement, faisant seur circuit par un certain mouvement invisible, divisé en trois Saisons, le Printems, l'Eté & l'Hyver.

III. Il est donc certain que du moins la plûpart des anciens Grecs, n'admertoient que trois faisons, le Printems, l'Eté & l'Hyver, & donnoient quatre mois à chacune. Cela n'a pas toûjours été général; dans la pompe de Ptolemée, Penteteris qui fignifie le lustre, étoit suivie des quatre Heures, ou des quatre saisons, qui portoient chacune les symboles qui les distinguoient. Aucun des monumens qui font venus jusqu'à nous, ne représente les Saisons au nombre de trois, quoiqu'il soit certain qu'anciennement les Grecs n'en avoient pas davantage. Les fonctions des Heures ou des Saisons, sont décrites par Homere en son livre cinquieme de l'Iliade : ce sont-elles, dit-il, qui gardent les portes du Ciel, & à qui on a donné la charge de gou-

funte cultu exornatam quo Pintria, t'a e liceies eum Pandroium il. in, at tertian Hoan habere, & veren men i, and ibid , as a a a en-I wat confonat, in qui i son annatur, ce emara operit; Thallote vero fica num ety and Cacce Mens que fructus profes. L'honer code n'in parle a ferie hic aliquid erratt adminiment fu ile. leggras cap. 183, novem Ha s elle a et levis & Thematis filias, vel tecanom ales deem. Apul fabulatores enim illos nullus varietatum

II. Certum utique est proscos Gracos tres tantim Horas, ieu anni Tempettates admitife, tefti-ficantibus, ut dixi, Heindo, Appollodor, & illo alio qui Orphei nomne encunierar. Phidias, nacrante Pui ania I. 5, c. 11, tres Horas, tresque Gratia, in folio Jovis Olympii scuipit. Diodorus tem Siculus tres & ipse Horas numerat, cum air 1. 1. v. 12. Mir e. vam ideo Terrogener vocari, quod er in anno natut in mu t, ver, el in & h.en. M sea aun item alt lyram invenisse, in qua tres clarilas poseciti ai tres tonos edendos, acutum, gr. em & medium, acutus, inquet, ad zstatem

refertur, gravis ad hiemem, medius ad vernum tempus. Nurrat quoque l. 1. p. 11. Ohndem & Hidem qui pro fole & luna habentur, mandum toton core, alere, ipfique incrementam ente, mo-tu quomam invinibili encartam fuum apronientes, qui motas in tres dividitur tempestates, in ver, zitatem & hiemem.

III. Explora um ergo est Gracorum maximam pattem pinkis il'is tempor, des tres tantum anni Tempefictes admitife, ver, æflatem, linemem. Neque temen omnes omv. o Græci ita femper computa unt. In pompa namque Ptolemai Plu a-delphi ex Athenzo I. 5. c. 99. Pentetendem, five luftrum (equebantur Horz quatur, quarum fingulæ ad tempellatem fuam pertinentia fymbola gestabant. In nullo mon.meetorum, que ad nof-tram usque extatem tratam. la tast, Ho.as, seu anni tempestates tres numero dep.eh.mimus, anni tempetates tes initiate qui fit, olim Gracos, quantum fattem ad maximam partem, non plures nu cetavale. Hotarani, feu enni Tempelatum of-

ficia do Homero defendantar Port schibere. 

verner cette vaste étenduë du Ciel & de l'Olympe, de rassembler les nuës & de les dissiper; il entend par le Ciel cette grande région de l'espace étherée, que les saisons personnifiées gouvernent. Elles ouvrent le Ciel quand elles diffipent les nuages, & elles le ferment lorsque les exhalaisons de la terre fe condenfent en nuées, & nous cachent la vûë du Ciel, du Soleil & des astres: les autres Mythologues, Théocrite, Ovide, donnent aux Heures les mêmes fonctions.

IV. Les Heures ou les Saisons, étoient reconnuës pour déesses. Les Atheniens dans les sacrifices qu'ils leur offroient, dit Philocore dans Athenée, faisoient bouillir les viandes, & jamais rôtir. Ils prioient ces déesses de leur donner une chaleur moderée, afin qu'avec le secours des pluyes, les fruits de la terre vinssent plus doucement à maturité. Elles avoient aussi un temple à Athenes, Amphicayon Roi d'Athenes, ayant appris de Bacchus à tremper le vin, ceux qui prirent cette leçon marcherent droit depuis ce temps-là, eux qui marchoient auparavant tout courbés, quand ils buvoient le vin pur. En reconnoissance, il érigea un Autel à Bacchus qui va droit, dans le Temple des Heures qui nourrissent le fruit de la vigne: près de celui-là, il en fit un autre aux Nymphes décffes des eaux; c'étoit comme une leçon aux buveurs qu'il falloit tremper le vin. Ce temple étoit sans doute dedié aux trois Heures, ou aux trois saisons; car dans ces anciens temps, comme nous avons déja dit, on n'en comptoit que trois, que nous n'avons pas encore vûes en ce nombre dans les anciens monumens: tous ceux qui nous restent en ont quatre. Les Grecs représentoient les Heures ou les saisons en femmes, parce que a, l'heure, est du genre feminin; il y a apparence qu'ils ont toujours retenu cet usage. Les Romains personnissoient de même les choses, selon le genre de leurs noms; c'étoit au moins leur usage le plus ordinaire; & comme les saisons qu'ils appelloient anni tempora, étoient du genre neutre, ils les exprimoient souvent par des jeunes garçons qui avoient des ailes, ou par de fort petits enfans sans aîles, qui pouvoient être rangés sous le genre neutre. Le beau monument de M. Foucault, aujourd'hui de Mr. de Boze,

Hi per drandicas tonnor régas à d' étroficas.

Sponte autem porta crepuerunt coeli, quas cu-fodichant Hora,

Quibus commissum est magnum calum Olym-

pusque, Us & aperiant densam nebulam, & claudant, Cum cælum dicit Homerus , magnam illam re-

Cum cætum dien Homerus , magnam ittam regionem sehteri ipati intelligit , quam Tempeltates regum humana forma efhétæ. Cælum autem
aperium , quando nubes expellum , diffipantque ;
claudum cum tettæ exhalationes in nubes addenfantar , & afpectu folis , lunæ , ftellarum nos intercludum. Eadem Horarum officia deferibunt Mythologic experi. Thoracium & Ordinia.

thologi cæteri, Theocritus & Ovidius.

IV. Horæ, seu Tempestates anni ut deæ colebantur. Athenienses in sacrificiis, quæ Horis offe-rebantur, inquit Philocorus apud Athenæum l. 14. p. 656. carnes elixabant, non assabant, deas precantes, ut astus nimios accerent, qua vero prodeunt è terra, moderato calore & tempestivis imbribus ad commodam maturitatem deducerent. Erat Arhenis Horarum templum, ut narrat Philocorus apud Athenæum lib. 2, p. 38, Amphilition, inquit, rex Atheniensium cum a Baccho didicisser

vioi temperandi rationem, primus diluit : & ::.circo qui tie mixtum biberunt homines, recti ambalatunt, cum antea curvi ob meri potum meede-rent. Ob tantum beneficium aram Recto Baccho in Horarum templo erexit, quoniam Hora vitts fructum educant, & proxime illam aram, Nym-phis alteram struxit, documentum bibituris, vinum temperandum esse. Hoc haud dubie templum tribus tantum Horis, tribusve Tempestatibus dicatu n Bus tantum trons, tributive 1 empetations dicator terat, Illis quippe temporibus, su if jam dixtimus, tres tantum Horæ cenfebantur, licet illo numero Horas nondum viderimus in Veterum monumentis; in omnibus enim quæ fuperfunt quatuor exhibentur. Græci, ut diximus, Horas ut mulieres seu Nymphas exhibebant, quia âpe generis est feminii, quem morem semper retinuis videntur. Romani vero perinde rebus formam adferibebant humanam secundum genus nominis quo quaque appellabatur; id sane ex usu frequentiore constat: perisaaury in and ex an inclusional comma-ke quomian Horæ, Tempora penes iplos appel a-bantur, quæ vox neutrius eft generis, aut alaris pueris illas exprimebant, aut puerulis infantibus, qui viderentur ad neutrum genus pertinere. Egre-gium illud monumentum D. Foucault τε μακκείτα quod jam ad virum cl. de Boze pertinet, à nobis

que nous avons donné sur Cerès, au premier tome de l'Antiquite pl. xLV. met pour les quatre saisons quatre semmes assisses, qui ont chacune un petit garçon auprès. Ce monument venu de Grece fut fait du temps des Empereurs, quoiqu'on ne puisse pas dire précisément en quel siécle on y en a mis quatre, parce qu'après ces plus anciens temps les Grecs en comptoient autant, comme on peut voir à la pompe de Ptolemée.

V. Les quatre Saifons se voyent dans l'Arc de Severe telles qu'on les apics donne ici: ce sont des jeunes hommes qui ont des ailes. L'Hyver est bien la II. vêtu & bien chausse; il a la tête voilée, & porte sur sa poitrine quelques fruits, de l'autre main il tient deux oiseaux aquatiques. Ceux qui ont imprimé l'arc de Severe disent que ce sont des oyes. Le Printems qui est plus qu'à demi nud, est couronné de fleurs; il en tient aussi sur une main, l'autre bras est cassé. L'Eté couronné d'épis de bled, porte des épis d'une main, & je ne sçai quoi de l'autre. L'Automne a dans ses mains un vase plein de

fruits, & une grappe.

Les deux médailles qu'on ajoûte, l'une d'Antonin Caracalla, l'autre de Constantin, représentent aussi les quatre saisons de l'année; les jeunes garçons n'ont point d'ailes; l'Hyver qui est b'en vêtu, bien chausse, tient un grand oiseau d'une main, & de l'autre il sourient un fardeau qu'il porte sur l'épaule au bout d'un bâton: les trois autres garçons sont tout nuds. Le Printems tient d'une main des fleurs & de l'autre un cabri; l'Eté une faucille, l'Automne un panier plein de fruits sur la tête. Ces quatre saisons se voyent bien plus distinctement dans un médaillon du Roi, de l'Empereur Commode, où les enfans sont représentés de la même maniere: les inscriptions sont, Felicia tempora, Felicitas temporum, ce qui peut s'entendre, ou de la félicité du temps en général, ou de la Félicité des faisons de l'année où la médaille a été frappée; cat tempus & tempora se prend aussi dans les bons auteurs pour

Un autre médaillon du Roi, de l'Empereur Alexandre Severe, représente les douze signes du Zodiaque qui dans les anciens monumens ont ordinairement rapport au temps: le médaillon est frappé à Perinthe. Au milieu du

e al a Amquestos tomo pamo inter se circia torus, Torus in which the elementar of the tree of the ingalis a fact on it is finger. The in experim Conte la licetum August den, utvellen, gen-rore testum fur, et megetamus quo faculo cla-boreum famit depichentere. Hic quatuor Hams

bot, am ta ut deptelentere. He quattor Holis cologomus, quonam pult priora ida anno minaque tempora, tortem Graze Holias numeralant, ut videre est in pompa Profena. Philaselphi. V. Quitta ni anti tempora sufunta in arca Septini Sovert Roma, qualla his esindentia. Quattor funt juven, a altres, Hems javene espinitari, veibbas undique operco, este atrique pedibus. tat, veribas undiq ie operco, calcatrique pedibus. I pett sit almota petit poma, altera veto mina tenet avez diucasaj indec. Osi arcim Severi feulptum emifeunt ri priblicum, anferes ede dicunc. Vet, tenunulus altus piet, floribus coronatur, flore citam mita tieneta arcia minis everibi cum brachio. A l'is timilter pier eft ipeis coronatus, accompany company i controlle altura veto. qui alcera etiam manu fricas tenet, alteram vero Presidit. Autumnus manibus vas tenet & uvam. Duo sequentia numismata, quorum alterum An-

tonini Caracalle, alterum Constantini est, quittor annt teropellar e tabent. Ipfi vero pueruli a'is instructi non sunt. Hiems puello exhibetur, saitinfleucti non funt. Hiems puello exhibetur, i Allabus, calecifque plane belle inflructo, qui altera mann avem grand in tenet, ilera farcinam quam humero gestat baculo annexam. Tres alu persul mudi font, Ver altera manu stores, altera cupreolim g alat. Aslas falcim, Autusanus camirtum fractions plenum capite gestat. Illa vero quotuor anni Tempestaves clarius repi mentantur in nunmo masima forma regio Imperatoris Commoditudi paratti tori more delineati codem sunt cultu ubi paerult pro more delineati codem sunt cultu depicti. Inscriptiones sunt, aut Felicia Tempora, aut Feneral Temporur. 11 quod aut de telecitate rempons generatum accepti poted intellogi, aut de felicitate quataor Temponum illus anni, quo minus culus fuit. Tempus enim & Tempora apud accuenteris latinianis feriptores pio anni tempolitibas i'gnitemias non izio ufurpateris.

A as marinas forma Regias numicos Al'ixandii Severi lingeritoris, duodecim Zo liaci tigni exclusit qui i V ti uni monumentis, al rempas & anni tempolitates ut plutimum referentur. Numicat Fenenas Temporure. 11 quod aut de relicitate tem-

anni tempestates ut plurimum referuntur. Num-





revers on voit Jupiter assis tenant une pique de la main gauche & ayant un aigle à ses pieds. Au-dessous de Jupiter sont deux fleuves exprimés par la figure de deux hommes couchés, qui tiennent chacun une corne d'abondance. Au haut du revers on voit deux biges ou deux chars à deux chevaux

qui courent. Tout cela marque la felicité du Temps.

VI. Les Romains ont toûjours peint les quatre saisons en jeunes hommes, ayant chacun leur symbole; ces jeunes hommes ont souvent des aîles; on les voit tels au monument Bacchique que nous avons donné à la planche CLIII. du premier tome de l'Antiquité. Le monument que nous mettons ici est à Rome au Palais Barberin. Quoiqu'il n'y ait point d'inscription, il paroît certain qu'il est fait pour quelque Sénateur constitué en dignité. Il est ici représenté avec sa femme sur une médaille, revêtu de la trabea, marquée par cette large bande mise en bandoliere; il tient un rouleau, la femme porte un voile sur la tête: la médaille a tout autour un large bord sur lequel sont réprésentés les douze signes du Zodiaque, & à droit & à gauche les quatre saisons. On a donc voulu marquer sur ce monument l'année qui comprend les quatre Saisons pendant lesquelles le Soleil parcourt tous les signes du Zodiaque. Il y a apparence que c'est un Consul, & qu'on a voulu signifier l'année de son consulat : ce qui rend la conjecture plus vrai-semblable, c'est que toute l'image marque une année, & que le Sénateur est renfermé dans le Zodiaque qui fait le cours solaire d'un an. Les quatre jeunes hommes qui sont les Saisons ont des aîles : les aîles conviennent non seulement au temps, mais aussi à toutes ses parties. On pourroit dire en un sens qu'elles conviendroient mieux à ses parties qu'au Temps même; ces parties passent successivement, au lieu que le Temps généralement parlant passe & dure toûjours. Ils sont couronnés disséremment, & portent un manteau qui pend derriere, & ne cache point leur nudité. Le premier qui est l'Hyver est chaussé: sa chaussure monte jusqu'au haut des cuisses; elle est boutonnée sur le devant comme les brayes d'Attis, que nous avons vûës au commencement du premier tome de l'Antiquité. L'Hyver a les deux bras cassés, il est couronné de branches sans feuilles: on a représenté au-

mus vero Perinthi cufus fuit. In medio poftica partis vifitur Jupiter fedens, finifira haftam tenens, ad cujus pedes adeft aquila. Sub Jove duo flumina funt, quæ videlicer repræfentant duo viri decumbentes & cornu copiæ tenentes, in fuprema numni parte biga duo obfervantur. Hæc porro omnia temporis felicitatem indicant.

VI. Romani, ut diximus, quatuor anni Tempora exhibebant per quatuor pueros, idoneis fibi fymbolis inftructos. Hi vero juvenes alati fape funt. Tales certe fuspeximus in monumento Bacchico in Antiquitate explanata emisso tomo I. Tabula c. 111. Monumentum vero quod hie proferimus, exstat Romai in adibus Barberinis. Ets in alla adsti inscriptio, Senaroris cujuspiam dignitate confipicui esse sequencia viva est quod ambigamus. Eminet ipse cum uxore in quodam numissate quod in medio anaglyphi sculptor expressiti. Trabea indutus est, id quod ex transversa fascia deprehenditur. Volumen manu tenet, uxorque ejus velo obunbitur. Includitur porro numissan la tsissima ora rotunda, in qua sculpta sur duodecim Zodiaci signa, & in reliquo anaglypho hinc & indequatuor anni tempora. Liquidum sane est, hic amquator anni tempora. Liquidum sane est, hic amquator anni tempora. Liquidum sane est, hic amquator anni tempora. Liquidum sane est, hic am

num fignificari, qui quatuot tempora complectitur, in cujus decursu duodecim Zodiaci signa sol percurrit. Omnino verisimile est hic consulem exhiberi, ejusque consulatus annum his repræsentari: probabilitatem certe inde majorem mutuamur, quod imago tota annum unum significet, quodque Senator ille annuo Zodiaci circulo circumscribatur. Quatuor illi juvenes, quatuor anni Tempora significantes, alis instructi sunt. Alz vero non modo tempori generatim sunto, sed ejus etiam partibus tribuuntur. Imo vero partibuaptius competere dicantur, quam tempori generatim sunto. Parres quippe successione prætereum &e avolant; at Tempus sic generatim acceptum semper præterit &e existit. Juvenes porro illi, coronarum varietate distinguuntur, pallisi instructi; quæ à tergo rejecta nuditatem non regant. Primus Hiemem repræsentans calceis braccisque instructus est. Bracce quæ vix supremum semur attingunt, globulis annechuntur, ut bracce Actinis quas primo Antiquiratis tomo vidimus, Tabula quinta. Hiems brachia jam olim amnific. Coronatur autem armis, quorum folia dilassa sunt, quales ramos solet hiems exhibere. Hiemali juveni canis adest

près de lui un chien qui le regarde; ce chien a fans doute rapport à la Saison, de même que les autres petites figures que Pon voit aux saisons suivantes se rapportent à l'image principale. Le Printems qui vient après l'Hyver est couronné de sleurs; il a un bras cassé, dont il ténoit apparemment quelques marques de la faison. De l'autre main il soûtient la médaille du Sénateur. Auprès de lui un jeune garçon auquel l'injure du temps a fait perdre la tête, trait une brebis; un des symboles du mois de Mars, qui commençoit le Printems, étoit un vaisseau plein de lait, comme nous verrons plus bas sur les mois. Cela est donc propre à la saison, aussi bien qu'un arbrisseau qui pousse des feuilles & des rameaux.

Dans l'espace qui est sous la médaille, six petits enfans nuds cueillent des fruits & des grappes; ils en ont déja rempli plusieurs corbeilles: cela marque la félicité de l'année: il n'est pas nouveau de voir de petits ensans jouant avec une inscription, felicia tempora, des temps heureux, des saisons abondantes; ces animaux couchés que nous voyons avec les enfans signifient la même chose. Si c'étoit un consul, cela pourroit bien se rapporter à l'année de son consulat. Le premier jeune homme aîlé de l'autre côté est l'Eté; il est couronné d'épis de bled. Son bras gauche est cassé, dont il tenoit apparemment des épis ou des fruits; du bras droit il soûtient de son côté la médaille du Sénateur; à côté de l'Eté est un jeune enfant qui n'a plus de tête, & qui tient des épis qu'il a ramassés. L'Automne termine la bande de ce côté-là; c'est un jeune homme couronné de pampres & de grappes, fruits de la saison: il a perdu les deux bras. Auprès de lui étoit un animal qui n'a plus de têre, & tient ses deux pattes sur une espece de vase couvert, plein de la liqueur de l'Automne; c'est peut-être une panthere qui garde le vin. C'est l'animal de Bacchus qu'on a vû en la planche CLXVII. du premier tome, sur un grand vase couvert, gardant la liqueur savorite de son maître.

ad ipsum conversus. Canis ille ad hiemalem tempestatem quodammodo refertur, quemadmodum & alia minuscula symbola, quæ Tempestatibus singulis addtant, ad przecipusm imaginem seferuntur. Polt Hiemem Ver floribus coronatur: brachium amilit, manuque haud dubie vernai quædam amistr, manuque haud dubie vernai quædam tenebat symbola: altera verto manu, numistima illud magnum in marmore expressim sustenares fingitur. Adest huic puerulus, cui dituternius ævum caput abstulit. Is ovem mulget. Videbis infra inter symbola mensis Martii, quo Ver incipiebat, vas lacte plenum: hæc quippe ad vernam tempestatem pertinent, quemadmodum & frutex pullulans, ramos & folia emittens.

Sub numismate illo marmoreo sex pueruli nudi poma uvasque decerpunt: jam iis referra canistra multa comparent. Hujusmodi symbola subindicant anni felicitatem. Neque nova res est puellos cernere ludentes, cum hac inscriptione, Fulica

Tempora, scilicet tempestates anni fecunde atque prosperæ. Cætera quæ his visuntur decumbentia animalia, ad anni feliciratem subindicandam & ipsa quoque depicta funt. Si vero Conful fit, quod fane fimile veri est, id ad ejus consultatus annum apte referatur. Ab altero latere qui prior juvenis ales visttur, Æstatem adumbrat. Is spicis coronatus sinistrum brachium perdidit, quo aut spicas aut alia astaris symbola tenuisse putatur: Dextro brachio marmoreum Senatoris numisma sustinet : Ad latus illius puellus adest amisso capite, qui ad se collectas spicas manibus tenet. Agmen claudit Autumnus, imberbis juvenis, cujus corona pampinis & uvis, autumnalibus fructibus, constat. Is ambobus amissis brachiis stat mutilus. Propter ipsum fera quædam amillo capite, anteriores pedes in vas quodpiam opertum immittit, Autumnali plenum liquore. Est fortalle Panthera vinum custodiens, Bacchicum animal, cui fimile vidimus in Anti-quitate tom. 1. Tab. CLK VII. ingenti impositum vali, ut quolvis arceat à preciole ille heri sui ci-





LES QUATRE SA

III Planche du Tom I

SONS DE L'ANNÉE

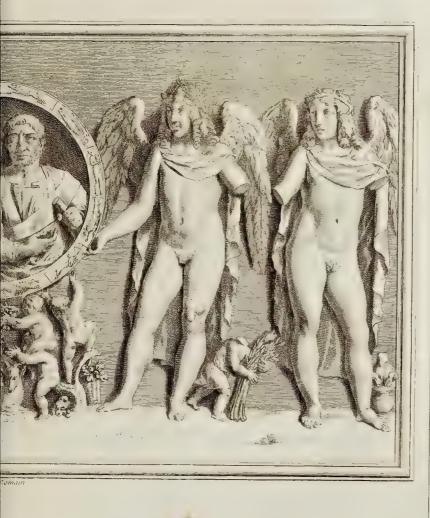

Tom I



## 先来来来,我们就是我们的一个,我们就是我们的一个,我们就是我们的一个,我们就是我们的一个,我们就是我们的一个,我们就是我们的一个,我们就是我们的一个,我们就是我们

### CHAPITRE V.

1. Les douze mois personnissés par les anciens. 11. Frontispice des images des douze mois.

I. Ous ne sçavons pas si les Grecs ont jamais personnissé leurs mois, ni s'ils les ont peints sous une sigure humaine; mais comme les Romains dont ils étoient les maîtres en tout ce qui regarde la religion, les arts & les usages, les ont représentés comme hommes; il y a apparence que les Grecs l'auront fait de même: eux qui peignoient le lustre, l'année, les saisons, le crépuscule du matin, l'aurore, le jour, le midi, le soir, le crépuscule du soir, ils n'auront pas manqué de personnisser aussi les mois. Quoique ces Mois que nous donnons ici ayent été peints du temps de l'Empereur Constance, Chrétien; on y trouve des marques du paganisme, & de plus fréquentes encore dans le Calendrier qui y est joint, & qui fut fait au même temps. Car outre qu'il y avoit en ces temps-là beaucoup de payens, les Chrétiens conservoient encore, & même dans des temps plus bas, des usages du paganssme, qui n'interessoient point la religion. Ausone parle souvent comme les Gentils parloient; il s'exprime en plusieurs endroits de maniere qu'on croiroit qu'il est plongé dans les ténébres du paganisme, comme plusieurs l'ont effectivement crû; mais on a d'ailleurs des preuves, qu'il étoit Chrétien. On trouve des manuscrits Grecs, du dixiéme & du onziéme fiecle, faits indubitablement par des Chrétiens, où la nuit & le crépuscule sont peints à la maniere que les profanes les peignoient, & d'autres de même âge où l'on voit les Sirenes peintes en oiseaux à visage de semme, comme on les voit représentées à la planche CCXXII. du premier tome de l'Antiquité. Ces Mois étoient donc peints de même par les Gentils. Il ne faut pourtant pas douter que les Gentils même ne variassent dans la maniere de les peindre, comme nous voyons qu'ils varioient dans les figures du temps & des saisons. Ces mois ont été tirés d'un ancien manuscrit de la Bi-

### CAPUT V

 Duodecim anni menses humana forma depiĉit à Vescribus, II. Frontispicium ad duodecim mensium picturam.

1. U Trum Graci Mensibus humanam formam Adrentiferin from plane seimus. Sed cum Romani, quorum illi doctores erant & ludimagistri in iis omnibus, quæ ad religiones, artes & consucudines spectabant, hominum forma Menses expresseriatin; probabile omnino est Gracos etiam idipsim fecisle. Quandoquidem illi Penteterida sive lustrum, Amnum, Tempestares anni, Crepusculum matutinum, Autoram, Diem, Meridiem, Vesperum & Crepusculum vespertinum humana forma depingebant, à Mensibus quoque pari modo delineandis cur abstinuerint: Etiamsi vero quos hie proferimus Menses, il tempore Confanti Imperatoris Christiani depicti fueturt, profane tamen gentilitarque relligionis nota omnes hie comparent; imo etiam frequentiores in Calendario quod figuris Mensium subjungitur, quodque Tome 1.

eodem tempore concinnatum fair. Presenquian enim quod illis temporibus p'anna adulta caraprofanis illis religionibus adulta, Charaga quoque multa fervabant fequentibus caron taesuns, es ris que profani illi Veteres naccarris, illefa tamen Chaftana religione. Au ionus certe a ullime ritu profanorum loquitur; ita ut etiam plerumque fammatas illis religianes per firsti vilentur; timo non Pauci fant qui mrer Gaudes mium connumeraverint: fed valodifianis chunde fartus argumentis, Chrift unus faule probstut. In Concibus manuferipus Gazeis decirii utaleumqui carque Cieputcalu nillo molo depoch eccatunit, quo à Veteribus illis profanis dep geonatus; in altifque patis avitis Suenes iltes vitus famine delineatur, qual si confinemas primo Antiquatatis tomo, Tabula e civiti. Hi traque Menica Gentilibus pari modo ping bantur. Neque timos, credendum illos cadem fi per forma menfes delineaviffe, quandoquidem videmus cofdem & Tempus Sa anti Temp thus variis depinviffe modi. Menfes alli, ut lue proferentur, ex nomutenzio

bliotheque de l'Empereur, & imprimés par Lambec, d'après lequel nous les donnons. Il y a joint le Calendrier antique qui fe trouve dans ce manufcrit. Nous passons ce Calendrier qui a déja été imprimé en plusieurs endroits, avec beaucoup d'autres Calendriers antiques, sur lesquels plusieurs habiles gens, & entr'autres le Pere Bucherius, Jesuite, ont travaillé: ils ont laissé encore beaucoup à faire à ceux qui entreprendront de traiter la même matiere. Le sujer est beau & demande de grandes recherches; mais cela n'est pas de notre dessein.

La premiere planche fait comme un frontispice des Images de mois. On y voit un grand voile tendu sur un portail; au haut du voile on lit d'abord cette inscription, Valentine floreas in Deo, ce qui veut dire, Valentin fleurifsez en Dieu: il y a là même un monogramme sur lequel nous allons tout à l'heure nous éxercer. Au-dessous du monogramme est une espece de cartouche, foûtenu par deux genies qui portent chacun un collier; au côté de celui qui tient la gauche est attachée une bulle qu'on mettoit anciennement au cou des enfans ; cette bulle qui est dans l'original a été omise par notre graveur. Ils ont tous deux des ceintures qui semblent faites exprès pour cacher leur nudité; leurs bras sont liés & leurs jambes aussi liées à la cheville. Dans le cartouche qu'ils tiennent il y a trois inscriptions; ce sont trois souhaits faits à Valentin. Celle du milieu a, Valentine, lege seliciter, Valentin, lisez heureusement. Les deux autres écrites sur les côtes, ont l'une, Valentine, vivas, floreas, Valentin, vivez, fleurissez; l'autre, Valentine, vivas, gaudeas, Valentin, vivez, rejouissez-vous: ces inscriptions étoient fort usitées chez les Chrétiens, qui mettent souvent au lieu de vivas, zezes, mot Grec qui fignifie la même chose. Il se trouve dans une inscription au chapitre des Graces, & en cent autres endroits. De ce cartouche sortent deux especes de queuës d'aronde, sur lesquelles est cette inscription, Furius Dionystus Filocalus titulavit, Furius Dionystus Filocalus, pour Philocalus, a peint les titres. Titulare, se prend là pour peindre de quelque couleur les titres des livres: on le faisoit anciennement, comme dit Ovide,

Nec titulus minio, nec cedro charta notetur. On les peignoit ordinairement de rouge, quelquefois de bleu, plus rare-

veteri Bibliotheca Carlarea Lambecius publicavit. Mistibas Calendarium fubjunxit antiquum, quale in codem codice habebatur. Calendarium porro idad pretermittendum duximus, quia jam farpe culum fuit cum aliis etiam Calendariis & notis dozitifimorum hominum, nominatimque P. Buchen Jefuita. Il tamen multa intacta reliquerunt qua poffint ingenia exercere. Egregium urique argumentum, in quo tractando multa perquifitione eft opus. Sed rem aliis mittimus, utpote qua noftri

non sit propositi.

Prima Tabula quasi frontispicium est ad imagines Mensium. Magnum primo velum portam obtegit. In suprema veli parte legitur hac inscriptio, Valentine, soreas in Deo. Ibidem monogramma conspiciture, de quo pluribus agetur infra. Sub morgrammate quaedam ceu tabella vistur, quam tenent & ostendunt duo genii, quorum uterque torquem habet : is qui sinsistam tener, bullam gestat à collo pendentem, qualem à collo puerorum pendentem vidimus; sed in nostro exemplari bulla

hujusmodi à sculptore omissa fuir. Ambo genii perizomate cinguntur quo nuda obtegant. Horum brachia & crura supra malleolos circumligara sunt sascinis. In ea quam tenent tabella tres sunt infecipiones, vota nempe tria pro Valentino emissa, in medio scilicet. Valentine, lego stilicier. Ab uno latere, Valentine, vivas, storeas; ab altero, Valentine, suivas, saudeas, Hujusmodi inscriptiones apud Christianos in usu frequenti erant, qui vocem illam vivas cam voce graca commutabant; 22278, spessi dispiam significante: ut videre est ubu Gratis agiur tomo primo Antiquitatis, Tabula ex. & abbi frequenter. I cam tabella uninque linunduris canda terimuntatis, inqua scriptum leg tar, Farrias Dismssus Filecalus undazu. Libocalus he se optian ser po servici est estato compigere, ut tale ab in tacte stat, quema smodum ait Oxia a.

Nec titulus no to, nec codo els esta novetus. Minio supe depis y lament trans, aliquando estas ment de jaune, & peut-être de quelque autre couleur. Ce mot titulaire se

trouve en ce sens dans les auteurs Ecclésiastiques.

Quant au monogramme ; Lambec l'a expliqué d'une maniere qui ne se peut soutenir: il me semble, dit-il, que cette note signific Imperium Romanum in Oriente. Cela s'appelle deviner, & deviner, contre toutes les apparences ; car sans parler du grand nombre de lettres qu'il saut ajoûtet au monogramme, pour y trouver cette longue inscription, est-il croyable que l'M, qui se trouve quatre fois dans l'explication, ne fut pas une seule fois dans le monogramme; d'ailleurs que ferons-nous de l'F, qui y est clairement marquée, & qui ne se voit point dans l'explication; cette derniere remarque sussit pour la rejetter absolument. Pour y trouver une explication qui puisse satisfaire, il faut voir quelles lettres contient le monogramme. C'est d'abord un grand O, qui renferme tout; cet O est coupé d'un côté d'un grand I, qui fait la jambe perpendiculaire d'une R, cette R fait de sa jambe de traverse une N, en se joignant à la jambe perpendiculaire du T; de ce T sort un E bien formé, & la jambe d'en bas de l'E, qui s'étend au delà les autres, fait une L; le trait d'en haut fait manifestement quatre lettres, A, V, F, N. Toutes les lettres du monogramme sont donc OIRNTEL AVFN; je lis fans ajoûter ni changer aucune lettre, VALENTINO FRATER, ou FRATRI, ce qui reviendroit au même; ensorte que ce fera le frere de Valentin qui aura fait faire ces images des mois & ce Calendrier pour son frere nommé Valentin; il est vrai que pour lire ainsi, il faut repeter deux fois quatre lettres qui ne s'y trouvent qu'une fois, A, R, T, E, ou I, si on lit FRATRI; mais cela se voit ailleurs de même dans ces monogrammes.

Si que qu'un vouloit à force éter la répétition des lettres qui n'y font qu'une fois, on pourroit lire VALENTINOFR, ce qui comprend toutes les lettres du monogramme, fans en ajoûter aucune, & ce fera VALENTINOFRATER, ou FRATRI. Ce qui voudroit dire que ce préfent a été fait à Valentin par fon frere. On a tant de fois répété le nom de Va-

ceruleo colore, nonnunquam flavo & fortassis alio. Verbum hoc titulare apud Scriptores Eccle-fiasticos in usu est.

Quod ad monogramma autem pertinet, illud ita Lambecius explicavit: Videtur mihi, inquit, hac nota fignificari; Imperiam Romanum in Oriente. Hoc divinare eft, & contra ommem verifimilitudinem divinare. Nam præterquam quod multæ funt litteræ monogrammati addendæ, ut tam longa inferiptio legatur; an eredi poteft litteram M quæ quater in explicatione occurrit, ne femel quidem in monogrammate legi? Alioquin vero quid agatur de littera F tam clare expressa in monogrammate, quæ in explicatione non occurrit. Hæc fante postrema observatio vel sola susficiat, ut Lambecit explicatio prorsus rejiciatur. Ut slia vero explicandi ratio ineatur quæ magis ad rei veritatem accedat, explorandæ litteræ inn quæ in monogrammate continentur. Statim permagna littera O, reliquas omnes litteras omplecticur. Ab altera parte littera O per litteram 1, à summa ad imam oram scinditur. Est autem I perpendicularis linea quaeum essemmatur. Et autem I perpendicularis linea quaeum essemmatur.

Tome I.

obliqua ad lineam perpendicularer: li . 7 ] nota litteram N efficit. Ex littera T efficit. Littera E bene formata, cujus linea infinit da cere, ad, ut L efficiar. Supernus autem ca' ac data el littera supernus autem ca' ac data el littera supernus autem ca' ac data el littera la compania de littera la littera lego, VALENTINO FRATLR vel FRATRI, id quod eodem recidat. Ita ut Valentini frater Menfium imagunes & Cole dartum concinnari curaverit Valentino fratti efficiendem. Ut fic legatur tamen, quatuor littera qua feasal tantum in monogrammate occurrunt, bis legata funt, nempe A, R, T, E, vel I, fi legatar FRATRI. Sed hoc in aliis etiam monogrammatibus observari existimo.

Si quis tamen omnino velit nullam effe i repetendam litteram, fed eas tantum effe lege, la ; ja ibidem clauc comparent, legemus VALENTI. NO FR. nulla vel demta, vel addita li tura, & his fignificabitur, Valentino fratte, vel quod idipfum fignit cabit, Valentino fratte, valentino nempe hoc donum dederit fiarti fuo. In hoc autem D ij

lentin dans le frontispice, qu'on croira volontiers qu'on l'a encore répété ici : je m'en rapporte sur tout cela au jugement du lecteur habile.

On demande qui est ce Valentin, pour lequel on a fait les images de tous les mois. Lambee croit que c'est celui qui vivoit sous Constance, & qui sur premierement Primicier, ensuite tribun des Protecteurs, qui ayant été mis à la question, comme complice d'un crime dont il étoit innocent, & son innocence ayant été reconnuë, sur sait Commandant d'armée dans l'illyrie, Dux in Illyrico; l'histoire est au long dans Ammian Marcellin, l. 18. le nom & le temps conviennent. Mais ce nom Valentinus étoit trop commun en ces temps-là, pour qu'on puisse dire que c'est indubitablement celui-ci.

fcontificio toties Valentini nomen repetitum fuit, ut nihil mirum fi in monogrammate adhuc repetatur. Hæc porro omnia fagacis lectoris arbitrio permittimus.

Quaritur quis sit ille Valentinus, cui imagines Mensium depicke & Calendarium paratum est. Pur tar Lambecius eum esse Valentinum qui sub Constanto, vixit, quique Primicerius suit primum,

posteaque Tribunus Protectorum, & cum ceu confeius cujuspiam criminis cum aliis tortus suiste, innocensque deprehensus, ad injurie & perienti compensationem, inquit Ammianus Marcellinus lib, 18. Ducis in Illyrico meruit potestatem. Et nomen & tempus apprime consentiunt. At nomen illud Valentinus tunc temporis vulgarissimum, ne certo dicamus hunc cumdem ipsum este, prohibet.



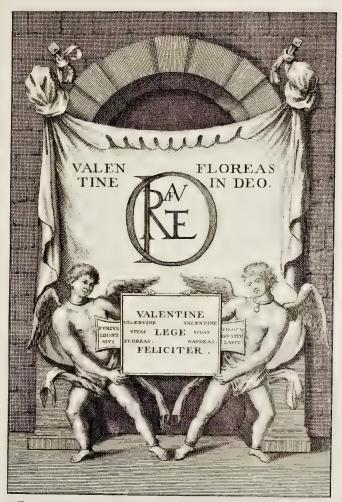

CALENDARIVM ROMANVM ETHNICÆ VETVSTATIS, SVB IMP. CONSTANTIO, IMP. CONSTANTINI MAGNI FILIO CIRCA ANNVM CHRISTI CCCLIV COMPOSITVM ET VALENTINO CVIDAM DEDICATVM.

Lambecus

Tome I



# 

#### CHAPITRE VI.

Les images des douze mois.

V Enons présentement aux mois qui commencent par Janvier. Ce mois étoit autrefois le onziéme, & Fevrier le douziéme, ce qui paroît clairement en ce que les mois précédens étoient Quinétilis, Sextilis, September, October, November, December, & que Décembre n'étoit ainsi que le dixiéme mois, comme le nom porte. Mais cela fut changé dans la suite : Janvier devint le premier mois, Février le second, & Décembre qui s'appelloit dixiéme se trouva le douziéme sans changer de nom; ce qui arrivaaussi aux mois précédens: Novembre se trouva le onziéme, Octobre le dixiéme, Septembre le neuvième. On prétend même qu'anciennement les

Romains ne comptoient que dix mois dans l'année.

Le mois de Janvier est ici représenté en Consul avec l'habit consulaire, tel qu'il étoit du temps de l'Empereur Constance. Habit d'autant plus remarquable, que je ne sçai si on le trouve ailleurs, tel qu'il étoit en ce siecle là. Ce consul porte une tunique qui lui descend jusqu'à mi-jambe, & dont le bras a un large bord, orné ce femble de pierres précieuses; les manches de la tunique vont jusqu'au poignet contre la coûtume des anciens Romains, qui les portoient bien plus courtes. On voit sur son épaule droite cette large bande ornée, à ce qu'il semble, de pierreries, qui descendoir en bandouliere, & qui étoit tissuë dans l'habit même. On croit que c'est de cette bande qui alloit ainsi de travers, que la trabea, espece de manteau Romain, a pris ce nom; cette bande n'est point ici sur la trabea, elle est fur la tunique; mais il y a eu fur les habits bien des changemens dont les auteurs ne nous ont pas instruits. Le manteau donc que le Consul porte sur sa tunique doit être apparemment la trabea, selon ce que nous avons dit au tome 3. de l'Antiquité, p. 24. Il paroît que cette espece de manteau a succedé à la toge, qui étoit extrêmement incommode par sa grandeur énorme;

#### CAPUT VI

Duodecim Menfium anni imagines.

J Am ad Menses procedendum, qui ab Januario incipiunt. Hic mensis undecimus olim erat & Februarius duodecimus. Id inde palam esse videtur, quod ii qui Januarium pracedant menfes, hi effent Quinctilis, Sextilis, September, October, November, December, & quod December deci-mus tantum menfis effer, ut ipfo indicatur nomi-ne. Sed hæc infequentibus temporibus mutata fue-te: Januarius primus menfis fuir, Februarius fe-cundus; & December, qui decipus grat doub re: Januarius primus mensis suit, Februarius secundus; & December qui decimus erat, duode ciama fuit, nec nomen mutavit; id quod etiam in mensibus præcedentibus accidit, November undecimus suit, October decimus, September nonus. Aiunt etiam primis Roma tem-oribus decem tantum ibi menses numeratos fuisse.

Januarius Mensis hic depingitur per imaginem Consultis vestitu ornati Consulari, qualis erat tempore Constantii Imperatoris. Vestimentum autem observatu dignissimum est, nescio enim utrum ali-

bi occurrat vestis consularis, qualis erat illo avo. Consul itaque ille induitur primo tunica ad me-diam usque tibiam dessuente, cujus ora infima ipdiam ufque tibiam defluente, cujus ora intima ipfaque latifima, genmis, ut videtur, decorata eth. Tunica manicata eft ad ufque fre manum, contra morem veterum Romanorum, qui manicis utebantur longe brevioribus. Ad humerum dextrum observatur latus ille ceu balteus gemmis, ut videtur, ornatus; qui transversus agebatur defendebatque in latus alterum, in ipsa veste contextus. Putaturque ex illo transverso balteo, trabeæ nomen inditum fuisse amichui illi Romano, mi longe brevior erat quam togaz. At balteus ille qui longe brevior erat quam toga: At balteus ille, si sic vocare liceat; hic non trabez, sed tunicz annexus videtur. Sed res vestiaria Veterum, multis annexus videtur. Sed res vettuaria Veterum, multis fuit in decurfu temporum & faculotum obnoxia mutationibus, quarum scriptores nusquam meminerunt. Pallium vero quod supra tunicam hic Conful gestar, trabea esse poterit, de qua diximus Antiquitatis explanata tomo 3, p. 24. Hoc genus pallit toga loco istis temporibus adhibitum fuisse videtur. Toga quippe ob ingentem amplitudinem plurimum incommodi pariebat. Quapropter fimile

il y a apparence qu'on l'avoit diminuée insensiblement, & peu à peu. Il est même surprenant qu'on l'ait portée si long-temps malgré l'embarras qu'elle causoit; embarras dont il est aisé de s'appercevoir sur les images que nous avons données au commencement du troisséme tome de l'Antiquité, & sur celles que nous donnerons encore au troisiéme tome de ce Supplément. La toge étoit donc fort raccourcie en ce siecle; on l'appelloit pourtant encore toge, selon Ausone, en son Idylle 8. faite à l'occasion de son consulat:

Et toga purpurei ratilans pratexta Senati. Le Conful tient de la main gauche une fleur qui semble un tréfle : cela peut signifier quelque chose que je n'entens pas. Il jette sur le foyer d'un Autel des grains d'encens en l'honneur de Janus & des Lares, comme dit le Tetrastique d'Ausone. Cet autel, ainsi est-il appellé dans les vers, a la forme d'un gueridon; nous en avons vû quantité qui n'étoient que des trepieds, dont quelques uns approchoient de celui-ci. Auprès de l'autel est un coq, qui marque apparemment, que le sacrifice s'est fait le matin du premier jour de Janvier. A l'autre côté de l'image est un autel de forme ordinaire, sur lequel est un grand vase, qui contient peut-être des liqueurs pour les libations. Les Testrastiques d'Ausone, mis dans l'édition de Lambec, au bas de chaque mois, ne se trouvent point dans les éditions d'Ausone: dans celles au moins qui sont tombées entre mes mains. Ces vers ont assés l'air & le stile de ce poëte.

Le sens de ces vers, est sur le mois de Janvier. Ce mois est consacré à Janus; voyez comme l'encens brûle sur les autels, pour honorer les dieux Lares. C'est le commencement de l'année, & des siecles : en ce mois ces hommes que la pourpre distingue, sont écrits dans les fastes. Il parle là des Consuls, qui entroient en

magistrature au commencement de Janvier.

Il est à remarquer que ce Consul porte une espece de chaussure, dont l'empeigne est échancrée, ensorte qu'elle ne couvre que la moitié du pied avec les orteils. Il s'en voit encore une autre à peu près semblable au mois de Decembre. Entre les figures de nos Rois de la premiere race, qu'on voit au portail de l'Eglise de notre Abbaye, une a les souliers échancrés de même.

vero est illam sensim decurratam diminutamque susse. Imo vero mirum prorsus est illam tot seculorum spatiis in usu suisse, tam importuusan vadelicet vestem; quam importunitatem facile percipimus in imaginibus illis togatorum quas magno numero dedimus initio tertii Antiquitatis tomi, & in hoc Supplemento etiam dabimus tomo tertio. Toga igitur admodum decurtata fuerat hoc, de quo agitut, feculo: toga tamen hactenus vocabatut, nam Aufonius Idili. 8. Confulatus fui occasione

Et toga purpurei rutilans pratexta Senati. Sinistra Consul tenet florem trifolio timilem : qua re fortalle aliquid ignotum nobis fignificatui. Thura in focum aræ injicit in honorem Jani atque Larium, ut in Tetrasticho Ausonii legitur. Ara autem illa, sie nempe vocatur ab Ausonio, for-ma singularis est, quasi columella quadam in adime iniguiaris et s quali columella questam in adi-bus nostratium frequens, quam vocant gueridon. Multas vidimus auas tripodum forma, & nonnul-las huic non dissimiles, Proxime aram gallus est, quo indicari videtur facrificium horis maturinis primi Januarii dici peractum fuiste. In alio tabel-

læ depictæ latere ara visitur alia consuetæ formæ cui impotitame cit vas magrum, in quo fortalle roi libatic ne liqui lum quidpiam continetur ad li-bardum. Automi Terrafticha, quæ in edito Lam-becti ad imam cujufque mentis tabellam exaran-tur, in editionibus Autonii, qua quidem in manus inciderunt, non comparent. Aufonii certe 84 ætatem & stylum referunt. Ad mensem porro Januarium fic legimus.

#### AUSONII TETRASTICHON.

Hic Jani Mensis sacer est : en aspice ut aris Tura micent : fumant ut pia toura Lures . Annorum factique caput , natalis honorum , Purpureos fassis qui numerat proceres.

Observandum est hunc Consulem calceos habere, quotum pais superna excità non totum te-git peatem, sea dimidiam tantum cum pedum armensem Decembiem. Inter schemata Regam Francorum prima stirpis que visantur ad estrum majus Ecclesia Comobii nostri fancti Germeni à Pratis, unum calceos item habet extremam solum pedis



### MENSIS IANVARIVS.



#### AVSONIL TETRASTICHON:

Hie Iani mensie Sacer est : en aspice , ut arie Thura micent; Sumant ut pia thura Lares Annorum seclique caput, natalis honorum, Purpureos fastis qui numerat Proceres .



Il semble que c'étoit l'opinion commune du temps de saint Loüis, que de ces Rois dont on voit les statuës au portail, celui qui avoit les souliers échancrés, étoit le Roi Childebert: il n'y en a qu'un qui les ait ainsi. Une preuve que celui-là passoit alors pour Childebert, se tire de ce que la statue du même Roi, sondateur de cette Abbaye, saite environ 1236. pour être mise à la porte du résectoire, a aussi lessouliers échancrés de même. Ce résectoire sut bâti par l'Abbé Simon, qui sut élu en l'an 1235, & mourut en 1244. l'Architecte sut le sameux Pierre de Montereau, qui bâtit aussi la Chapelle de la Vierge de cette Abbaye, où il est enterré. C'est lui aussi qui bâtit la sainte Chapelle, & qui se rendit célébre par d'autres grands ouvrages.

Le seul mois de Fevrier est peint, je ne sçai pourquoi, en semme, dont la coëssure est assez extraordinaire, elle est revêtuë d'une tunique relevée par une ceinture. La cane qu'elle tient entre les mains marque que c'est un mois pluvieux: c'est ce que signifie aussi cette urne représentée en l'air, qui verse de l'eau en abondance. Aux pieds de la semme, est d'un côré un Heron, oiseau qui aime les eaux & les marais, comme la cane, & de l'autre un posisson; tout cela revient au même: c'est le mois des caux & des pluyes, sur tout à Rome, où l'hyver est plus court qu'en nos climats. Le sens des quatre vers d'Ausone est tel: C'est ce mois vétu de bleu, dont l'habit est relevé par une ceinture, où l'on prend ces oiseaux qui aiment les lacs & les lieux marécageux, où la pluye tombe en abondance, & où l'on fait les expiations, qu'on appelloit Februa.

C'est de-là que le mois prenoit le nom Februarius, Fevrier. C'étoit encore en ce mois qu'on celebroit des Feralia, où l'on faisoit des sacrifices

pour les morts.

Le mois de Mars est représenté portant une peau de louve, arrêtée par une ceinture; la louve étoit consacrée au dieu Mars, parce qu'une louve avoit allaité Remus & Romulus, ses deux sils, comme nous avons dit au premier tome de l'Antiquité, p. 294. C'est ce que dit aussi le Tetrastique d'Ausone: Il est aisé de reconnoître ce mois par la peau de louve dont il est ceint. Il s'appelle Mars, & c'est Mars qui lui a donné sa déposible. Le bouc pétulant,

partem regentes. Opinio autem illa erat regnante S. Ludovico, eum qui calceos haberet hujulmodi elle Childebertum Regem, Inter Reges porro illos unicus elt hujulcemodi calceis influrdus, Hinc vero probatur ipfum tunc temporis pro Childeberto Rege habitum fuiffe, quod flatua illa Childeberto Regeis, qua anno circiter 1336, feulpar fuir, ut is, ceu fundator hujus Cœnobia do offium Refectorii locarectur, calceos item hujulcemodi habeat. Refectorium vero conftructum fuit à Simone qui in Abbatem electus fuit anno 1235, & anno 1244, obiit. Architectus fuit calebris ille Petrus de Montereau, qui capellam quoque B. Mariæ Virginis in Iboc Cœnobio ædificavir, in qua etiam fepultus elt quique fanctam, ut vocamus, capellam exfiruxir, a lilique ædificiis clarus fuit.

Februarius mensis solus, nescio quare, mulichri forma depictus sit. Ornatus capitis non vulgaris est. Tunicata mulier zona preceincha anatem manibus tenet, quod signum est mensiem este pluviis imbribusque obnoxium. Idipsumque signistatur ex urna inversa, in aère suspensa & aquam emittente

copiolissimam. Ad latera mulieris hine ardea, aquatilis avis atque palustris, inde piscis; omnia dipfum significant, mensem videlicet imbribus & aquis madidum, qualis hic mensis, maxime vero in Italia, ubi hiems remissior breviorque est, quam in his regionibus, id quod in Ausonii tetrasticho subindicatur:

At quem caruleus nodo constringit amistus, Quique paludicolam prendere gaudet avem, Dadala quem jastu pluvio circumvenis Iris, Romuleo ritu Februa mensis habet.

Hoc scilicet mense, Februa seu expiationes sieri solebant : inde nomen Februario. Hoc item mense feralia celebrabantur, sive sacrificia pro defunctis.

Mattium mensem exhibet vir lupæ pelle obtectus zonaque pracinclus. Lupa Marti sacra erat, q quæ Remum Romulumque ejus filios lactaverat, ut diximus primo Antiquitatis tomo p. 294. id quod etiam subindicatur in tetrasticho Ausonii.

Cinčlum pelle lupa promptum est cognoscere Mensem. Mars illi nomeu , Mars dedit exuvias. l'hirondelle qui gazouille, le vaisseau plein de lait, l'herbe verdoyante, tout cela marque le Printems, qui commençoit au mois de Mars. Tous ces symboles se voyent dans l'image: ce jeune bouc pétulant est retenu par l'homme revêtu, dit Ausone, de la peau de la louve; l'hirondelle qui gazouille se voit ici; l'homme le montre au doigt: le vaisseau plein de lait s'y voit aussi;

il y en a un à chaque côté.

Avril est tout singulier dans son habit, dans sa figure & dans ses gestes: VIII. revêtu d'une tunique courte, boutonnée par devant, il est dans la posture d'un homme qui danse, & tient en ses deux mains des instrumens que je crois être des crotales. Un de ses pieds est posé sur six tuyaux rangés & joints ensemble, qui ressemblent à une slute de Pan, qu'on appelloit syringe. C'est sans doute un instrument qu'on josioit avec le pied, & ce qui est à remarquer est, que les tuyaux sont percés près des deux extrémités, pour rendre quelque son, & peut-être même quelque sorte d'harmonie. On voit au premier tome de l'Antiquité, pl. CLXXVI. des Tityres qui joiient en même temps des mains & des pieds. Ces instrumens qu'on touchoit des pieds s'appelloient Scabilla ou Crupezia, mais ceux qu'on voit là sont très dissérents de ceux-ci pour la forme. On en voit encore à la pl. cxc1. du troisséme tome de l'Antiquité. Avril danse ici devant la statuë de Venus, qui est sur une base marquée de lignes, qui fait une espece de sigure géometrique; elle est sous deux grands festons composés de rameaux de myrte; les festons qui sont comme plantés au pied de l'autel, montent, se rejoignent par le haut, & font une espece de portail: c'est ce que marque le premier des quatre vers d'Ausone, sur le mois d'Avril:

Contestam myrto. Venerem veneratur Aprilis. Je ne sçai si le premier mot qu'on trouve au Calendrier joint à ces figures des mois, n'a pas quelque rapport à cette image; on y lit tout au commencement de Fevrier sur les Calendes, veneralia, ludi Senatus legitimus. Ces veneralia pouvoient être une fête en l'honneur de Venus, où l'on donnoit des jeux publies : cela conviendroit parfaitement à ce tableau du mois d'Avril, aussi bien qu'aux vers d'Ausone. Devant Venus est un Candelabre avec un cierge allumé, sur la flamme duquel on brûloit des grains d'encens:

Tempus ver, hædus petulans & garrula hirundo tr dicat, & finus lactis, & herba virens. In mend: Martio initium veris erat. Symbola omin de Acconio incinonata in tabella exhibentur, li c.a., petulius, quem coercet & retinet vir ille e lle lupa amietus, garrula hirundo, quam digito 1. or it. at, finus lactis, duo hujufmodi vafa lactis

A cus fingularissimus est, si vestem, si gestus, tegatan ipicetveris. Tonica annetus praeturetai-que vir , fuperne globulis annexa, faltantis tri-pudiantifque speciem præ se fert : manibus instru-menta traclar , quæ fortasse crotala dixeris. Pede vir six titulas conjanctus, quæ Punos Sysinga cetturi, inframentumque videtur elle, quod pe-leas peliabetur. Oblervandum porro videtur ti-ari, que peli aris elle ab extrems nempe pactivo, ut f um auquem iliquamve fortaffis in am califerent. Pilmo A triquitatis expla-tion p. 172. Tityri confidentiar qui mani-less fiscal de pelibas utantar a l varia pulfanda intrementa. Infrumenta porto illa que pe libus pul-ribuar, Scabiila aut Crupezia vocabiritin. Verum

hæc & illa formæ funt admodum diversæ. Hibentur quoque ejustlem generis instrumenta in to-mo terrio Antiquitatis explanata, Tabula (NO). Aprilis viri forma exhibitus, ante Veneris statumi hie tripudiat; cujus statuæ basis lineis geometricam figuram præ se ferentibus instructa est. Sub quadam myrtea magna strue stat Venus; myrti vero ex ara exoriri videntur, atque in suprema parte reducti & juncti, portæ majoris speciem præ te ferunt. Idiplum in primo vertu indicat Autonius: Contectam Myrio Venerem veneratur Aprilis.

Nescio utrum prima verba quæ in Calendario occurrunt mensium imaginibus subjuncto, ad hanc Veneris imaginem sint referenda, Initio enim Fe-bruarii ad Calendas legitur. Veneralia, ludi Senatus legitimus. Veneralia illa, feriæ forte fuerint in Venerals hororem, id quod Automias figuricate videtur, cum ait, Venerem veneratur Aprilis, ia quibus feriis ludi publici er ini. Il cum tabilit Aprilis depicta apprin e con'muet, perindeque cum Aufo in vertibus. Ante Ven rem candelabrim est cum cereo accenso, in cujus flammam thata conjiciebantur.

VOIc1





#### AVSONIL TETRASTICHON:

At quem caruleus nodo constrinait amictus, Quique patudicolam prendere caudet avem, Dadala quem iactu pluvio circumvent Tris, Romulco ritu Februa mensis habet.

Tome 1.



VII . Planche du Tom

# MENSIS MARTIVS.



### AVSONII TETRASTICHON

Cinctum pelle Lupæ promptum est cognoscere mensem, Mars ulli nomen Mars dedit exuvias. Tempus ver hædus petulans, et garrula hirundo Indicat, et sinus lactis, et herba virens.



voici le sens des quatre vers. Avril rend ses honneurs à Venus couverte de myrte. En ce mois on voit la lumiere mêlée avec l'encens, pour faire sête à la biensaisante Cerés. Le cierge mis à la droite d'Avril jette des slammes mêlées d'odeurs suaves. Les parsums qui vont toujours avec la déesse Paphienne, ne

manquent pas ici.

Il y avoit anciennement à Rome, dit Pline, un autel de Venus qu'on appelloit Myrtea, & qu'on nomma depuis Murtia : elle étoit appellée Myrtée à cause du myrte, qui lui étoit consacré. C'étoit en l'honneur de Venus que ceux qu'on honoroit de l'ovation portoient des couronnes de myrte. Voici l'origine de cette coûtume. Postumius Tubertus, Consul, triompha des Sabins, mais il n'eut que l'honneur de l'ovation, parce qu'il avoit mis fin à cette guerre sans essusion de sang; honneur qui fut alors accordé pour la premiere fois : Il marcha dans l'ovation couronné du myrte de Venus victorieuse. Cette couronne sut donnée depuis à ceux qui obtenoient l'ovation; il en faut excepter Marcus Crassus, qui après sa victoire sur les esclaves fugitifs, & sur Spartacus, marcha dans son ovation couronné de l'aurier. Selon Massurius, ceux même qui triomphoient dans des chars usoient autrefois de couronnes de laurier. Lucius Pison disoit aussi que Papirius Masson, qui triompha le premier des Corfes vaincus au mont Alban, assistoit couronné de Myrte aux spectacles du Cirque ; & Marcus Valerius se servoit de deux couronnes, l'une de laurier & l'autre de myrte, à quoi il s'étoit obligé par

Ce qui regarde Cerès dans ces vers, s'explique par ces vers d'Ovide, du quatriéme livre des fastes, où il est dit que Cerès joüit des doux fruits de la paix; que cette paix & ceux qui la procurent sont toûjours désirables aux gens de campagne; qu'il faut offrir des gâteaux à la déesse, & jetter dans le seu des grains d'encens; ou, si l'encens manque, allumer des torches. La bonne Cerès, dit-il, se contente des plus petites offrandes, pourvû qu'elle soient pures.

Mai est habillé d'une robe fort large, & qui a les plus larges manches qu'on ait encore vûës. Il porte une corbeille pleine de fleurs, & tient de l'autre main une fleur qu'il porte à son nez : je ne sçai si ceci auroit du rapport aux jeux Floraux qui se celebroient le troisiéme de Mai. Le Paon qui est à ses pieds, montre par sa queuë une image du mois de Mai, sant elle

En Aufonii tetrastichon,

Conteilam Myto Venerem veneratur Aprilis. Lumen thuris habet, qua nitet alma Ceres. Cercus à dextra flammas diffundis odoras: Balfama nec defunt, queis redolet Paphie. Roma: olim ara vetus fuit, inquit Plinius 15, 29.

Roma olim ara vetus fut , iuquit Plinius 15, 29. Veneri Myrte, quam nunc Martiam vocamt. Myrtea porro vocabatur, quia myrtus ipfi facra erat. In honorem porro Veneris ii qui ob rem bene gestam ovabant, myrto coronabantur, Pottumius Tubertus Conful Sabinos debellavis, sed ovans ingressus in quam conful, myrto Veneris Victricis urbem est, qui primus est hunc honorem adeptus; hic, inquam, Conful, myrto Veneris Victricis coronatus incessit. Hac postea, pergit Plinius, ovenium suit corona, excepto Marco Crasso, qui de fugitivis te Spartaco, laurea coronatus incessit. Mafiguitaris te sur la corona qua sur la primu in monte Albano triumphavit de Corsis, Tome I,

myrto coronatum ludos circenfes speciare solitum. Marcus Valerius duabus coronis utebatur, myrtea & laurea, qui & hoc voverat.

Quod vero de Cerere in tetrasticho Ausonii sertur, hiseo Ovidii, in quarto Fastorum, versibus explicatur, ubi de Cerealibus quæ in Aprili mense celebrabantur, agitur.

Pace Ceres lata est, & vos orate Coloni
Perpetuam pacem, pacificumque ducem.
Farra dea, micaque lices salientes bomorem
Detis, & in veteres thurea grana focos.
Essi thura aberum, unitas accondere tadas,
Parvus bona Ceres; sin modo cassa, places

Parva bone Cerei; , fint modo casta, placent.
Maios admodum lata tunica induiture que ontnium latisfimis ornata est manicis. Corbem gestat
profundam, pomis fructibusque plenam; se altera
manu florem naribus admovet. Id veto fortalis
ad Florales ludos referatur, qui terria hujus menfis die celebrabantur. Pavo ad pedes Maii positus;
cauda sua alteram mensis Maii quasi umaginem

#### SUPPLEMENT DE L'ANT. EXPLIQ. Liv. I.

est chargée de sleurs, que la nature y a peintes. Le sens des quatre vers est: C'est le mois de Mai qui produit le lin dans nos campagnes ; c'est lui qui nous fournit toutes les délices du Printems, qui orne les vergers de fleurs, & qui en remplit nos corbeilles : il est appellé Mai de Maïa , fille d'Atlas. C'est ce mois

qu'Uranie aime sur tout autre.

Juin, tout nud, montre au doigt une horloge solaire, pour signifier, dit Ausone, que le Soleil commence en ce mois à descendre : il porte une torche ardente & flamboyante, pour marquer les chaleurs de la faison, qui donnent la maturité aux fruits de la terre. Derriere lui est une faucille ; cela veut dire, qu'on commence en ce mois à se disposer aux moissons; on y voit aussi une corbeille pleine des fruits du Printems, qui viennent dans les pays chauds. Les vers n'expliquent qu'une partie de ces symboles : en voici le sens. Juin va tout nud, & nous montre le Cadran solaire, pour signifier que c'est de son temps que le Soleil commence à baisser. Il marque que les épis de Ceres parviennent à leur maturité : c'est alors aussi que les lys venant à tomber de leur tige, nous indiquent la chûte des fruits. Le Cadran Solaire est d'autant plus remarquable, que je ne sçai si on en trouve quelque autre dans les monumens des anciens temps qui nous restent.

Juillet, tout nud, dit Ausone, montre ses membres hales par le Soleil; il a PL.XI. les cheveux roux lies de tiges & d'épis ; il tient , dans un panier , des meures , fruit qui vient sous le signe du Cancer. Il ne met qu'une partie des choses que l'image représente. Juillet tient de la main droite une grande bourse, & audessous de la bourse dans une espece d'antre, on voit un gros monceau de monnoies. Est-ce pour marquer des payemens qu'on faisoit en ce mois-là? On voit aussi là deux grands paniers & leurs couvercles de figure presque

conique avec un petit globe au sommet.

Août, presse de la chaleur, dit Ausone, plonge sa bouche dans une grande tasse PL. XII. de verre, pour boire de l'eau de fontaine. Ce mois, où est née Hecaté fille de Latone, porte le nom éternel des Empereurs, c'est-à-dire, le nom Augustus, Août. Par Hecaté, fille de Latone, née dans ce mois, il entend Diane, fille de Latone, & sœur d'Apollon. En effet, dans le Calendrier joint à

oftentat, usque adeo distincta varris sloribus est, matte depingente natura. Ausonii tetrastichon est

Cunîtas veris opes & pitta rofaria gemmis Liniger in calathis , afpice , Maius habet. Mensis Atlantigena dictus cognamine Maia ,

Quem merito multum diligit Uranie. Junius nudus solare horologium digito monstrat, at synincet, inquit Ausonius, illo mense solem ner suum slettere. Facem ardentem & stammas emittentem gestat, qua re indicantur æstatis ardores, queis maturitas fructibus terræ inditur. A tergo ejus falcula visitur, utimnuatur jam omnia ad mel-tem apparari. Corbis etiam plena fructibus vernis, qui in æstuosis regionibus citius maturescunt. In versibus Ausonii pars tantum symbolorum ejus-modi explicatur, cetera tacentur. Sic autem habent. Nudus membra, debino solares respicit boras

Munis menora, atomi junies repris om .

Junius, ae Phabum stellere monstrat iter.
Idem muturas Cereris despona aristas:
Floralesque sugai ilia susa docent.
Solare horologium observandum utique est. Nes-

eio enim an uspiam alibi simile quidpiam reperia- nam intelligit Latore filiam Apel'i . setorem

tur in monumentis quæ supersunt. De Julio hæc haber Aufonius in tetrasticho.

> Ecce coloratos oftentat Julius artus, Crines cui rutilos spicea serta ligant. Morus sanguineos prabet gravidata racemos, Qua medio cancri sidere lata virei.

Partem tantum rerum in imagine comparentium hi versus exprimunt. Julius dextra marsupium magnum tenet. Sub marsupio autem in quodam veluti antro effulam monetarum congeriem An ut significetur hoc mense stipendia plurima solvi solitum suisse: Ibidem conspiciuntur duo canistra magna cum operculo pene in conum desi-nente, in quorum operculo globi imminent.

Augustum hisce versibus describit Ausonins; Fontanos latices & lucida pocula vitro Cerne, ut demerfo torridus ore bibat. Eterno regni signutus nomine mensis, Latona genitam quo perhibent Hecaten.

Nomen geternum regni Augustus oft. Hieratem Latonæ siliam hie mende natim eine deit, Dia-



VIII . Planche du Tom . I



## AVSONII TETRASTICHON:

Contectam myrto Venerem veneratur Aprilis, Lumen thuris habet, quo nitet alma Ceres. Cereus à dextrà flammas diffundit odoras; Balsama nec desunt, qu'eis redolet Paplne.







### AVSONH TETRASTICHON:

Cunotas veris opes et pieta rocaria aemmica Langer in calathie, aspice, Maine habet. Meners Atlantinena dictus comomine, Maire, Quem merito multum dilique Vranie







## AVSONII TETRASTICHON:

Nudus membra, define solares respicit horas Iunus; ac Phæbum flectere monstrat iter Idem maturas Cereris designat aristas; Floralesque fugas lília fusa docent,





### MENSIS IVLIVS.



#### AVSONII TETRASTICHON:

Ecce coloratos ostentat Iulius artua, Crines cui ruilos spicea serta ligant Morus sanguneos præbet gravidata racemos, Quæ medio Cancri sidere læta viret.

om I



ces images, la naissance de Diane est marquée aux ides d'Août.

Le mois de Septembre est représenté nud, ayant seulement sur l'épaule une p<sub>L</sub>. Chlamyde, espece de manteau qui flotte au gré des vents. Il tient de la main XIII. gauche un lezard attaché par une jambe à une fiscelle; ce lezard suspendu en l'air, se débat autant qu'il peut : on se plaisoit en ces temps-là à ce petit spectacle, comme les vers le marquent. Aux pieds de l'homme sont deux cuves, ou vases preparés pour la vendange, comme le marquent les quatre vers, dont le sens est tel : Septembre cuëille les grappes s c'est en ce mois que les fruits tombent. Il se divertit à tenir en l'air un lezard attaché par le pied,

qui se démene d'une maniere agréable.

Octobre est encore nud, le manteau sur l'épaule; il tient de la main droite P L. un lievre, & appuie la gauche sur une espece de panier d'osser fort long, & XIV. de forme particuliere, qu'il tient entre les jambes, & dont le couvercle attaché à une corde, est à terre. Au-dessus de la tête de l'homme est un faisceau couvert d'un drap, sur lequel se tient un oiseau. Aux pieds de l'homme, on voit un vase plein de fruit; les images ne s'accordent gueres ici, comme dans d'autres mois, aux quatre vers d'Ausone, dont voici le sens. Octobre

September mensis viro nudo exprimitur, qui humeto palliolum gestat vi ventorum volitans. Læva
tenet lacertam à crure funiculo ligatam atque
suspensam, quæ uti sese expediat, motu atque
agitatione frequenti conatur. Quo etsi levissimo
speciaculo illia temporibus delectabantur, ut in
versibus Ausoni dicitur. Ad pedes viri stantis duo
dolia visuntur ad vindemiam parata. Id quod in
Ausonii tetrasticho memoratur hoc packo.

Surgentes acinos varios & prescat uvas September sub quo missa poma jacent. Capiwam filo gaudens religasse lacertam, Qua suspensa manu nobile ludit opus.

October quoque nudus est, pallio retro vositante. Dextera manu lepus tenet, & lævam ismitti in cansistrum magnum & oblogum vimme textum, formæque singularis, inter crura positum, cujus operculum, sune ligatum humi jacet. Supra viri caput est fasciculus panno opertus, cui insidet avis. Ad pedes viri vas fructibus plenum conspicitur. Quæ postterme imagines, secus quam in aliis testrastichis Ausonii, in versibus non memorantur.

& vere in Calendario annexo ad mensem Augustum Natalis Diana Idibus noratur. Mensem Augustum vir exhibet nudus passis crinibus, qui sub mento tenet amplum craterem aqua plenum, mox labra immissurus, largeque hausturus. Coram illo quadam est ceu seopa ex pavonis cauda, ut videcur, confecta. Flabellum esse facile credetem ad actum mitigandum. Humi strait ceruntrus pepones tres aquatiles. Ad aliud vero latus vas est magnum utrinque ansatum, in cujus superficie descriptae ceruntur ka dua literaz gracae 20 qua significant δξεαδο. Oxobathon, ut videre est ad calcem Glossario Graci Caroli Cangii, & in Paleographia nostra Graca p. 369. Oxobathon, alii vocant εξεαδο. Oxobathon con minima liquidi mensurus, ochava erat sextarii para. Attamen vas ilstine secundum viri staturam æstimatum, capax este debuit duodecim aut quindecim sextariorum Pasissensium. Fortalse significare voluit is qui tam anastum oxobathum delineavit, in tanto mensis At gustu setu. per quam minima vasa in majora ette mutanda.

Tome I.

E ij

XV.

fournit les lieures, c'est le mois où on les prends c'est lui qui donne la liqueur de la vigne, & les oiseaux gras. Nos cuves écument, le moût bout avec violence,

& les vaisseaux sont pleins de vin nouveau.

Novembre est vêtu. C'est un homme chauve, qui tient une large tablette ronde; sur cette tablette est un serpent à plusieurs contours, qui hausse sa tête. La tablette a plusieurs trous, & deux feiiilles d'arbre : je ne sçai si cela signisse quelque chose. L'homme tient de l'autre main un sistre, instrument qui servoit aux Isiaques, ou aux sêtes d'Isis, qui dans le Calendrier de ce même manuscrit, sont marquées aux Calendes de Novembre. L'habit de cet homme est de toile dit Ausone, dans le premier vers; les prêtres Egyptiens étoient habillés aussi de toile, comme nous avons dit au tome second de l'Antiquité, p. 286. L'homme qui représente Novembre est un prêtre d'Isis, appuyé à un autel, sur lequel on voit la tête d'un chevreiiil, animal qu'on sacrifioit à la déesse. Il est à remarquer que les prêtres Egyptiens avoient la tête rase comme celui-ci qui paroît chauve, & ne l'est peutêtre que parce que le rasoir y a passé. Il faut ajoûter que le serpent sur la tablette pourroit bien marquer Serapis : ce qui est assez ordinaire, comme nous ferons voir au second tome en parlant de l'autel d'Isis, déterré depuis peu à Rome. De l'autre côté aux pieds du prêtre, est un oye, qui le regarde : c'est un oiseau avide, dit Ausone, que le prêtre a bien de la peine d'appailer avec son sistre: je n'entens pas trop bien ce que cela veut dire, & encore moins ce que signifie le dernier vers; Devotusque satis ubera fert humeris.

Decembre est presque vêtu comme un pelerin de saint Jacques. Il porte XVI. une espece de camail avec quelques ornemens, & tient une grande torche ardente : sa tunique est fort courte & relevée par une ceinture ; ses souliers font échancrés par-dessus : nous en avons déja vû de semblables sur le premier mois; devant lui est une table ronde avec des dez. Toutes ces choses ont du rapport avec les quatre vers, où il est dit, que l'hyver nourrit les femences dans la terre; que les pluyes tombent abondamment, & que Decembre, rappelle le fiecle d'or, en ce que l'esclave né dans la maison, joue

> Dat prensum leborem, cumque ipso palmite fetus October pingues dat tihi ruris aves. Jam bromios spumare lacus, & musta sonare

Apparet, vino vas çalet ecce novo. November amictus vestibus, est calvus vir, qui magnam tabellam tenet rotundam. Tabellæ infiftit serpens gyris multis convolutus. In tabella multa foramina sunt duoque folia; hæc arcanum quidpiam foste subindicant. Altera manu vir ill trum tenet, instrumentum in Itiacis sacris adhiberi solitum, quæ sacra in Calendario imaginibus mensium adjuncto ad primam Novembris diem notantur hac voce Isa. Hujus viri vestis carbasea est, ut ait Ausonius in primo versu. Sacerdotes Ægyptii ex tela vestiebantur, ut diximus in secundo Antiquitatis explanatæ tomo p. 286. Vir qui hic Novembrem exhibet, Sacerdos est Isacus, nixus ara, cui impositum est capreoli caput. Hoc ani-mal Isidi immolabatur. Notandum porro est Sacerdotes Ægyptios abralo fuille capite, ut hie etiam qui calvus elle villetar, nec alia forte ratione cal-vus, quam quod capitt novacida abradi curaverit. Neque prætereundum est terpentem illum qui tib llæ intistit, Serapin forte significare, quod sane frequenter usu veniebat, ut pluribus dicetur in

fecundo tomo hujus Supplementi, ubi de ara Isidis nuper Romæ etfosta. In altero latere conspicitur anier saccedotem respiciens, avidus anser, in-quit Ausonius, quem vix Sacerdos potest siste, compescere. Quid autem sibi velit vix intelligo; fed obscurior est postremus versus : en totam te-

Carbaseo surgens post hunc indutus amil'u

Cavajeo surgens post bune industus annilla
Mensis, ab antiquis stare decumpa cont;
A quo vix avidus sisteo compessitur assier,
Deventusjue statis ubera fort humens.
December perinde fere amiclus & vettitas, atque peregrini illi qui voti & religions ergo ad
sanctum Jacobum peragrant. Hamena e quodiam gellar, quibussam monaments decoratum,
ingentem sacem stammas emittentem manu trater. Tunica infus admodum bersis grant altre. tat. Tunica ipfius admodum brevis zoná alte tuc-cincta est, ne ulterius estluat. Ca'cci eju, nonnti partem pedis superne obtegunt : id quod jam sadimus supra in primo mense. Ante illum mensa etè rotunda, in qua tesseræ comparent. Hac omnia ad quatuor versus Ausonii esseruntur, obi diente Hiemem semina sub terra fovere, imbres manare, Decembiem aurea festa icvocue, quir fervus cum hero suo ludit. Forte vero vir ille D.





#### AVSONIL TETRASTICHON:

Fontanos latices et lucida pocula vitro, Cerne, ut demerso torridus ore bibat Eterno regni signatus nomine mensis, Latona genutum quo perhibent Hecuten





# MENSIS SEPTEMBER.



### AVSONH TETRASTICHON:

Surgentes acmos varios, et præsecat uvas September, sub que nutia poma iacent : Captwam filo gaudens religasse lacertam, Quæ Suspensa mann nobile ludit opus .





# MENSIS OCTOBER.



## AVSONII TETRASTICHON:

Dat prensum lepsrem cumque ipso palmite fætus October; pinques dat tibi ruris aves. Iam bromios spumare lacus et musta sonare Apparet; vino vas culet ecce novo.

Tom.I. 14





AN Fl du Tem I

MENSIS NOVEMBER.



#### WSONH TETRASTICHON:

Carbaseo surgens post hune induius amen Mensio, ab antiquas saera Deamque colit, A quo vix avidus sistro compescitur ansei Devotusque sutus ubera, fort humeris . avec son maître : il pourroit bien se faire que l'homme qui représente Decembre seroit un esclave. Les Saturnales marquées dans le Calendrier, le dix-sept de Decembre, se célébroient en ce mois-ci; les esclaves joüoient avec leurs maîtres, qui les servoient à table; cela tappelloit ces temps heureux du regne de Saturne, si vantés par les anciens. On voit encore dans ce tableau, des oiseaux liés par les pieds; on en prend beaucoup en ce mois. Aux pieds de l'homme sont deux fruits qui ont la forme du cœur humain, & que je ne connois point.

cembrem repræsentans servus quispiam fuerit. Saturnalia ad decimam septimam Decembris diem in subjecto Calendario memorata, hoc mense celebrabantur. Servi, cum heris ludebant, heri ministrabant sedentibus ad mensam, qua re saustaurni tempora veteribus memorata in mentem revocabantur: Hic etiam visuntur aves aliquot à

pedibus suspensa, multæ hoc mense capi solent. Humi jacent poma duo cor humanum referencia, hujusmodi nusquam vidi. Ausonii versus sunt. Anrea sulcata conjesta & sema terra

Passis hiems, pluvio de Jove cunsta madent.
Aurea nunc revocat Saturni sesta December,
Nunc tibi cum domino ludere verna licet.

# 

#### CHAPITRE VII.

 La Semaine, les sept jours de la Semaine exprimés dans une barque. II. Le jour exprimé anciennement par une semme. 111. & aussi le crépuscule du matin. IV. L'Aurore. V. Le Mids. VI. Le soir. VII. Le crépuscule du soir, & la Nuit.

I. Es Romains, de même que les autres nations, prirent des Egyptiens la maniere de compter les jours par semaines, dit Dion CastavVII. flus. Il paroît qu'ils commençoient par Saturne qui est le Samedi, que les Juis appelloient le jour du Sabbath. Le pere des dieux devoit tenir le premier rang, & aller devant ses fils & ses descendants. Un bronze antique de M. Bon, premier président de la chambre des Comptes de Montpellier, est l'unique jusqu'à présent, où nous voyons la Semaine représentée en figure. Les dieux qui président aux jours de la semaine paroissent là comme dans une barque; Saturne y est le premier : ce qui revient à ce que dit Macrobe dans le songe de Scipion, que la premiere des sept spheres est celle de Saturne. Dans la figure tirée des manuscrits de M. de Peiresc déja imprimée, & que nous redonnerons plus bas, Saturne est aussi mis pour le premier jour de la semaine. Il a l'air vieux, & il est comme rassasse, dit Ciceron. Après lui vient le Soleil, qui dans les bas temps passoit pour

#### CAPUT VII.

I. Hebdomada: feptem dies Hebdomada in navicula expressi. II. Dies olim per mulierem reprasentabatur. III. Grepusculum matutivum. IV. Aurora. V. Meridies. VI. Vesper. VII. Grepusculum notitis & Nov.

I. R Omani quemadmodum & aliæ gentes rationem dies computandi per hebdomadas ab Ægypriis mutuati funt, inquit Dio Caffius p. 37. Atque ut videtur à Saturno Hebdomadam incipiebant, quem diem Sabbatum vocitabant Judæi. De

lios nepotesque præcedere. Æneum monumentum vetus in Musao illustrissimi D. Bon in Fisic Regii Curia Monspeliensi Senatus Principis Hebdomadam exhibet; cimelium nusquam simile vidimus hactenus, Dii seprem qui totidem diebus nomen indebant, in navicula suo ordine comparent. Saturnus primas tenet, id quod ad illud Macrobii referri potest, cum in Somnio Scipionis I. 1. cap. 19. ait, ex septem spharis primam elle Saturni. In imagine quadam ex mf. D. de Peiresc desiuma, quam jam protulimus, quamque proferrous adhue intra, Saturnus ad primam hebdomadæ diem iterum ponitur. Senis vultum præfert, estque satura annæum, ait Cicero lib. 2. de natura deorum. Post Saturnus Sol occurrit, qui infimis seculis

F iii

Apollon. Il porte une couronne radiale, telle qu'on la voit quelquefois dans ses images. C'étoit le jour du Soleil que nous avons depuis appellé Dominica, Dimanche, en l'honneur de la résurrection de Jesus-Christ, le vrai Soleil de Justice. Le Lundi est marqué par Diane Lune, qui porte le croissant sur la tête, ornement ordinaire de Diane, qui dans le sentiment des anciens passoit pour la Lune, comme Apollon passoit pour le Soleil, quoique cette opinion ne fut pas générale, & que dans le culte ordinaire on distinguât Apollon du Soleil, & Diane de la Lune.

Mars occupe le milieu de la troupe; on auroit peine à le reconnoître pour Mars, s'il se trouvoit ailleurs en cette forme; son casque est fait comme une calote, dont le sommet se termine en une pointe tortuë, mise là pour l'aigrette. Mercure se reconnoît aisément aux aîlerons de son petase.

Jupiter vient après, & Venus termine la bande.

Voilà donc la semaine représentée par une barque chargée des sept dieux, marquant les sept jours qui la composent; Saturne le samedi, le Soleil le dimanche, la Lune le lundi, Mars le mardi, Mercure le mercredi, Jupiter

le Jeudi, Venus le vendredi.

II. Outre ces images que les anciens avoient pour désigner les jours de la semaine, ils en avoient encore une pour marquer le jour pris en général, & sans aucun rapport, ni à la semaine, ni aux Calendes, Nones & Ides, qui faisoient d'autres divisions du mois, & qui apparemment avoient aussi leurs images particulieres; car ces profanes représentoient en figures tout ce qui en pouvoit être susceptible, en quelque maniere que ce pût être. Je fuis perfuadé qu'on découvrira dans la fuite bien des chofes fur le temps & ses divisions : partie fort considérable de l'Antiquité, & qui a été négligée jufqu'aujourd'hui.

Le jour donc pris en lui-même, & fans aucun rapport aux divisions de la femaine, avoit aussi son image particuliere. Elle étoit portée avec une parure magnifique dans la pompe d'Antiochus. Voici ce que j'en ai rapporté au tome 3. de l'Antiquité, d'après Athenée, qui l'avoit tiré d'un plus ancien auteur. "Il n'est pas possible de compter le nombre de statuës qu'il y avoit; , il suffit de dire qu'on y voyoit tous ceux que les hommes ont jamais re-

pro Apolline habebatur. Is coronam gestat radiis ornatum, qualem in imaginibus ipsus sie,e con-spontans. Dies Solis erat, quam Dominicam po-stea vocavimus in honorem Retutrectionts Domini nottri John-Christi, veri Justitia Solis. Luna dies per Dianam Lunam exhibetur, qua erescentem Luaim capite gestar, ornamentum videlicet Dianæ ichtum, quæ Lura effe apad Veteres, ut Apollo Sol, cieurbatur. Hæc tamen non omnium opinio crat , & in vulgari cultu Sol ab Apolline , Luna à Di ma diffinguebatur.

Mars in medio dicium confiftir, quem vix pro Matte ag socieremus it alib, cum tali cultu occa-rerer. Ejas galeam elle pillum diceres, cuips fum-mitas in convortum acumen definit, quod criftae & jube locum tenet. Mercurius ex petalo alis infineto flatam di moscitur. Sequitur Jupiter, & Venus agmen clau ....

En igitur Hebdomadam totam in scapha deos feptom vehente exhibitam, qui totidem dies figni-ficant, Saturnus diem Sabbati, Sol Dominicam, Diana Luna dien Lune, Mars Martis, Mercu-1103 Mercum, Jupiter Jovis, Venus Veneris diem.

II. Præter hasce imagines, queis Veteres Hebdomadis dies exprimebant, peculiarem etiam ico-nem habebant, qua diem per se generatim sum-tum, nec ad Hebdomadam, Calendas, Nonas, Idus referendum depingebant, que Calendas, No-næ & Idus alias Mensiam divisiones constituebant, ac fortassis & ipse tuis etiam iconibus exprime-bantur: nam profani illi veteres, quidquid nguram , picturamve qualicumque ratione admittere posset, id depingere & humana ut plurimum for-ma exhibere solebant : ac , ni mea me fallit opinio, multa in dies prodibunt hujusmodi circa tempus ejurque partes : quæ inter monumenta antiqua non spernendam obtinebunt portionem, haétenus neglectam.

Dies ergo per se sumtus, nullaque habita hebdomadæ ratione, iconem sibi propriam obtinebat, atque magnifico decoratus ornatu in Antiochi pompa deferebatur. En natrationem illam quam tertio tomo p. 301. retuli desumtam ex Athenzo qui eam ex antiquiore scriptore mutuatus erat. Nume-rus statuarum, qui ibi comparebat, recenseri nequit: dixisse sat erit, ibi visos suisse omnes quotquot ab ho-



#### MENSIS DECEMBER.



#### AVSONII TETRASTICHON:

Annua sulcatæ coniectà et semma terræ

Pascit hyems; pluvio de Iove cuncta madent.

Aurea nunc revocat Saturni feeta December,

Nunc ubi cum domino ludere verna licet.

Ton I



connus pour dieux, pour démons ou genies, & pour heroe; toutes ces se statuës étoient ou dorées, ou revêtuës d'habits brochés d'or : on voyoit là se en peinture ce qui regardoit l'histoire de ces divinités. On y remarquoît saussi les images de la Nuit & du Jour, de la Terre & du Ciel, de l'Aurore se du Midi. Nous ne sçavons pas quelle figure particuliere ils donnoient au jour : ce qui est certain, est que comme susse qui veut dire le jour étoit du genre seminin, le jour étoit peint en semme; le genre des noms servoit à distinguer les sexes de toutes les choses que les Grecs ont personnissées. Il est à remarquer que susse qui signifie le jour, se prend aussi quelques pour l'Aurore : je trouve trois sois ce mot en ce sens dans Pausanias, p. 8. où il dit que l'Aurore susse prient seprésentée enlevant Cephalus, & p. 2,56. où il repete la même chose, & p. 495. où il parle d'un bas relief, où Thetis & l'Aurore susse prient Jupiter pour leurs enfans. Mais dans le passage d'Athenée rapporté ci devant, susse se prend nécessairement pour le jour, puisque l'Aurore est répétée plus bas. Il est donc certain que les Grecs personnissient le jour pris en lui-même sans aucun rapport à tel & rel jour de la semaine.

III. Non seulement le jour, mais aussi se parties étoient personnissées suivant leur genre. Le crepuscule à appellé chez les Grecs (\$10-700 et oil peint en jeune garçon, qui tenoir une torche, & qui avoit un grand voile étendu sur la tête, mais reculé un peu en arriere; ce qui marque que ce petit garçon ou le crepuscule participoit à la lumière & aux tenebres, au jour & à la nuit, ce que signisse aussi la torche qu'il tient à la main. Au point du jour il fait un peu clair; mais si peu qu'on a quelquesois bésoin d'un slambeau qui éclaire. Dans l'image de l'Orient donnée au troisséeme tome, ce crepuscule a le pied sur un globe posé sur la main d'une semme, qui va sur un char à quatre chevaux, & que je crois être l'Aurore. Il n'est pas nécessaire de répéter ici l'image; on la peut voir là même à la planche cv. Cette sigure du Matin, comme plusieurs autres de la Gentélité, avoit passé aux Chrétiens, qui l'ont confervée long-temps. Un Manuscrit du Roi, du dixiéme siecle, représente le serpuscule de même auprès du prophéte ssaie.

minibus dii, vel damones, vel beroes habiti funt. Ha omnes flatue vel deaurate erant, vel indute velfibus aversis. Depletum sific videbatum, quidquid borgance numiuma bistoriam spectaret. Observabanten ibidem imagines Netlis & Diei, Tellwis & Cali, Aurora & Meridei. Ignoramus porto quam Dici figuram adserberent. Illud tamen certum est, cum sussignation dies seminin generis esse, et alm seminina forma fuille. Apud Graecos enim genera nominum ad sexus iconum islussmodi distinguendos usurpata fuerum. Notandum porto est hane vocem sussignatura qua vulgo diem significat, ad auroram etiam indicandam adhiberi. Ter hane vocem illo sensi apud Pausianiam reperio, verbi caus sp. 8. ubi diciti Auroram sussignatura sensi proposition sussignatura sus

quando depinxisse.

TH. Non Dies modo, sed etiam illius partes fecundum generum nomina, persona more depictas suisse certum ett. Crepusculum a apud Gracos segora dictum, pueruli forma repræsentabatur, sacem tenencis, cujusque caput adumbrabatur selection tenencis, cujusque caput adumbrabatur selection and selection selection selection selection selection, ut significaretur Crepusculum, puerulum nempe illum, se lucis se tenebrarum participem etle, diei nempe atque nochis, quod ipsa quoque fax quam manu tenet puer indicare videtur. Sub crepusculum quam memiritur, sed tam exigus ut persape facula sit opus. In Orientis imagine quam tomo errito dedimus, Crepusculum, sive puer, lle globo institir, quem manu tenet mulier in curru stans quaturo equis juncto, quam Auroran esse puto. Neque opus est eamdem imaginem huc referre, quam potest quisque in tabula illa conspicere. Hac Crepusculi imago, ut se alia bene multar, à Gentilibus ad Chissitianos dimanarat, apul quos diu servata usurpataque fuig. Codex quidam regius decini seculi, Crepusculum e e. l. on um, prope Ifaiam Prophetan, repræsentat. Tonet por-

tient un flambeau, & qui étend sa main droite; il n'a point de voile, mais ces images ne sont point toûjours & en tout uniformes. L'inscription sopre qui se voit dans le manuscrit fait voir que c'est le crepuscule du matin qu'on a voulu peindre.

IV. L'Aurore 4 se voit ensuite avec un grand voile, montée sur un char à deux chevaux, comme on voit ordinairement la Lune : le voile que l'Aurore a sur sa tête est fort reculé en arrière, marque que la clarté du jour est

déja assez grande, & que l'obscurité de la nuit se dissipe.

V. On représentoit aussi sous la figure humaine le Midi, comme on peut voir dans le passage que nous venons de rapporter, tiré de la pompe d'Antiochus; il n'y est rien dit sur sa forme. Ce qu'on peut tenir pour certain, c'est que comme 

Les qui veut dire le Midi, est du genre seminin, les

Grecs peignoient sans doute le Midi en semme.

VI. Le soir appellé ration en Grec, & vesser en Latin, étoit peint 5 en homme qui tenoit le voile sur sa tête, comme nous le voyons sur la figure donnée; mais le voile est un peu en arriere, parce que quoique le jour tombe alors, & que l'obscurité se répande insensiblement, il reste encore un peu de clarté pour se conduire. Une figure qui a un voile sur la tête, mais reculé en arriere, comme dans celle-ci, se voit à la planche LXIII du quatriéme tome de l'Antiquité, dans un combat de l'armée de Trajan contre les Daces. Comme c'est un homme barbu, quelqu'un l'a pris pour Jupiter, qui vient au secours des Romains: mais où a t'on vû Jupiter avec ce voile sur la tête? je croirois plûtôt qu'il représente Hesperus, ou le soir; & cela marque peutêtre que la victoire sur remportée sur le tard.

VII. Nous trouvons aussi dans la planche cv. du troisséme tome, le crepuscule du soir, représenté en petit garçon comme celui du matin. Il a le voile sur la tête, mais un peu en arriere, parce qu'il reste encore un peu de clarté. Il n'a point de slambeau, qui lui seroit inutile, parce qu'il va se précipiter dans les ténebres de la Nuit, ou dans l'Ocean, suivant l'opinion de quelques anciens. Il tient de ses deux petites mains les deux rênes d'un des chevaux du char de Diane Lune, ou de la Nuit qui se va aussi précipiter dans

les ondes.

ro puellus ille facem, & dexteram manum extendit. Hie nullum habet velum. Sed imagines hujulmodi non femper in omnibus fimiles funt. Inferiptio 11/2905 qux in manuferipto legitar, indicat

Creposculum maturinum hic exhiberi.

1V. Aurora ' postea conspicitur amplo velo adumbrata. Curru autem vehitur duobus equis juncto; totidem equi Lunæ currui jungi solent. Velum capiti imminens jam in posteriores capitis partes reductum ett, quo significetur jam lucem sais magnam adesse, noctisque tenebras paulatim

V. Meridies quoque humano more figurabatur, ut lupra in pompa Antiochi ab Athenao excepta, videre eft. De illius forma ibi nitil traditur. Id vero fine periculo potest dici, ut usanulesta meridies est generis feminini, ita Gracos Meridiem femipea fugura depinxisse.

nea figura depinxisse.

Vesper grace appellatur, depictusque crat viri forma gypanso velo caput adumbrantis, qualem videmus in schemate. Velum porto ad tergum declinat, quoniam etsi dies tunc cadat, &

obscuritas sensim omnia pervadat, tantum tamen lucia adhue superest quantum ad rectum iter explorandum sufficir. Aliud schema Vesperi velum similter ad tergum declinans obtendents occurrit in Tabula extit. quarti Antiquitatis explanatæ somi, ubi exhibetur prælium exercitus Trajani contra Dacos commissum. Vir est barbatus, ideoque quispiam Jovem esse putavit, qui Romanis open laturus accedat. At ubinam visus est Jupiter tam amplo velo obumbratus? Crederem portus hic Hesperum exhiberi, quo significetur consertum prælium horis vespercinis susse.

VI. In Tabula ev. tomi tertii vespertinum Crepusculum observamus puerili forma exhibitum infar Crepusculi matutini y velo & ipsum obnubitur,
sed ad tergum tantillum vergente, quia aliquid
adhuc lucis superest. Hie facem non gestar, utpore inutilem mox se praccipitaturo in tenebras nocltis vel in Oceanum, secundum Veterum opinionem. Ambabus manibus senet habenas equi unius
curtui Diana Luna cum altero juncti. Diana vero
Luna se etiam mox in undas pracipitatura est.

XVII Planche lu Tom (

# LES SEPT JOURS DE LA SEMAINE



### LE CREPUSCULE DU MATIN



L'AURORE





La Nuit se voit plusieurs sois dans la planche CCXIV. du premier tome, & dans plusieurs autres endroits de cet ouvrage. C'est une semme qui tient sur sa tête un grand voile parsemé d'étoiles. On la trouvera encore de même dans ce Supplémment.

VII. Nox non femel visitur in Tabula coxiv. obtendens stellis respersum. In hoc etiam Supprimi tomi Antiquitatis explanata, & in aliis illius operis locis. Mulier est peramplum velum capiti

plemento suo loco Nox comparebit.

## **深乳茶乳茶乳茶乳茶乳茶乳茶乳茶、乳茶乳茶:乳茶煮菜煮煮煮煮煮煮**

#### CHAPITRE VIII.

I. Belle pierre où Mercure, Jupiter & Venus représentent Mercredi, Jeudi & Vendredi. II. Pourquoi ces trois ensemble. III. Autre monument où les jours de la semaine sont mis alternativement. IV. Si les anciens ont personnific us heures du jour.

Oici l'image d'une pierre gravée qui nous va donner de l'exercice; PL. cette belle pierre est du cabinet de M. Bourdaloue. On y voit Mer-aprèssa cure, Jupiter & Venus; l'image est renfermée dans une large bande ronde XVII. & circulaire qui contient les douze signes du Zodiaque. Mercure que l'on reconnoit à son petase aîlé & à son caducée, est dans l'attitude d'un homme qui part actuellement ; il alloit effectivement jour & nuit. Jupiter assis tient ses pieds sur un arc soutenu par son aigle, qui l'accompagne ordinairement dans les monumens ; il tient sa foudre d'une main & une pique de l'autre. Venus de l'autre côté est avec son petit cupidon, qui prend la robe de sa mere : elle semble demander quelque chose à Jupiter ; mais ce qui est à remarquer, c'est que ses cheveux sont retroussés & ramenés sur la tête d'une maniere assez particuliere; ils ne paroissent pas être ainsi agencés pour l'ornement; il y a apparemment là quelqu'autre dessein. Ceux qui ont donné les premiers l'image de cette pierre ont cru que c'étoit l'histoire ramportée vers le milieu du premier livre de l'Eneïde, où Venus prie Jupiter de secourir son fils Enée tourmenté par les intrigues de Junon, & où Jupiter donne, des ordres à Mercure pour cet effet. Cela paroît d'abord affez vrai-semblable, & j'aurois volontiers suivi cette conjecture, si le Zodiaque avec ses signes, &

#### CAPUT VIII.

- I. Elegans gemma, ubi Mercurius, Jupiter & Venus, Mercurii, Jovis & Veneris dies fignificant. II, Cur hi tres fimul positi sint. III. Monumentum, ubi Hebdo-made dies alternatim ponuntur. IV. An profani veteres horis diei formam aliquam
- I. P. N imaginem, in qua explicanda infudan-E dum fuit : elegans ea est gemma V. Cl. D. Bourdalouë. Mercurius , Jupiter & Venus hic vifuntur in lato circulo inclusi, ubi repræsentantur duodecim Zodiaci figna. Mercurius ex petafo alis instructo, & ex caducco notus, virum refert jam proficiscentem alió: ejus utique officium erat die nocheque iter arripere. Jupiter sedens pedibus in-Tome I.

fisht arcui, quem sustentat Aquila, in monumentis Jovis frequentissime occurrens. Tenet Jupiter altera manu sulmen, altera hastam. In alio latete Venus conspicitur cum Cupidine matris vestem ac-ripiente. Videtur autem aliquid ab Jove pastulare. Sed quod est annotandum, ejus capilli reducti sunt, & fupra caput conglobatim politi, modo utique fingulari : neque ad ornatum ita funt co icinnati ; fed de industria aliquam ob caus in Le of positi fuisse videntur. Qui priores hoc schenz ediderunt, arbitrati funt hic exprimi historiam illam, qo'e in medio prima Ancidos à Virgilio actorionat, chi rogat Jovem Venus liberet Ancam dea Iunonis infidiis exagitatum ; Jupiterque ad id negotii Mez-

Hac ait, & Maia genitum dimitiit ob alto. Hæc explicatio certe fat probabilis via tui , i' lamque sequutus essem conjecturam, msi me also l'arrangement des trois divinités ne m'avoit fait venir une autre pensée. On voit ici Mercure, Jupiter & Venus en cet ordre, & cela marque à mon avis Mercredi, Jeudi & Vendredi. Les signes du Zodiaque indiquent que ces divinités se rapportent au temps & à ses parties. Nous avons vû ci-devant les signes du Zodiaque, qui nous marquent que les quatre genies représentés là même, sont les quatre faisons, quoiqu'on les reconnoisse asse à d'autres marques. Un fragment d'une pierre antique dessiné dans un manuscrit de M. de Peirese, donné d'après lui à la pl. ccxxiv du premier come de l'Antiquité, & répété encore ici, est marqué des signes du Zodiaque, & nous sommes certains à n'en pas douter, que les divinités représentées audessus signifient les jours de la semaine qui portoient leurs noms, comme nous dirons plus bas. Je suis donc persuadé que Mercure, Jupiter & Venus rangés ici dans le cercle du Zodiaque au même ordre qu'ils occupent dans la semaine, marquent le Mercredi, le Jeudi & le Vendredi.

II. Mais pourquoi mettre dans cette image trois dieux ensemble pour marquer trois jours de la semaine? A quel propos graver Mercure, Jupiter & Venus, pour marquer Mercredi, Jeudi & Vendredi. Il saut sans doute qu'il y ait quelque coûtume & quelque usage particulier exprimé là-dedans: voici à quoi je crois que cela peut avoir rapport. Ausone dans ses Eclogues met un vers qui couroit de son temps, précedé d'une question. En quels jours faut-il rogner & couper sur le corps humain? On rogne les ongles, dit le vers, au jour de Mercure; on coupe la barbe à celui de Jupiter, & les cheveux au jour de Venus. Ausone condamne cet usage par huit vers Elegiaques, qui renserment une plaisanterie. Mercure, dit-il, voleur de son metier, aime ses ongles & venus à qui les cheveux servent d'ornement, empécheront bien qu'on ne leur coupe ce qui leur est serveux servent d'ornement, empécheront bien qu'on ne leur coupe ce qui leur est serveux saime ceux qui sont sans barbe. El la Lune les chauves. On peut donc prendre leurs jours pour se saire la barbe en les cheveux. Le Soleil en Saturne n'empécheront point qu'on ne rogne les ongles. Otez donc ce vers puisque l'usage qu'il renserme ne plait point aux dieux.

Il y a apparence que c'est cette coûtume que le graveur a voulu repré-

abduxissent Zodiacus cum signis suis, imaginum trium ordo & aliæ quædam notæ. Hoc ordine positi dii sunt, prior Mercarius est, sceundus Jupiter, tertia Venus, quo utique ordine hic puto Mercurii, Jovis & Veneris dies repræsentari. Jam dupra vidimus Zodiaci signa, quæ sane signissant, quatuor genios alites illos in eadem ipsa Tabula exhibitos, esse quatuor anni tempestates, etiams illi aliis notis isidem ipsi esse deprehendantur. Fragmentum vetusti lapidis in schedis Peirescii delineatum, atque inde desumtum positumque in Tabula ecxxiv. primi tomi, atque hic denuo cusum, Zodiaci item signa habuit, certumque putamus, numina supra posita dies hebdomadæ corum nominibus insignitos repræsentare, ut instra dicetur. Exploratum ergo mihi est Mercuriium, Jovem & Venerem, intra circulum Zodiaci eo ordine positos, quo in hebdomada locantur, diem Mercurii, diem Jovis, diemque Veneris indicare.

II. At cur in hac imagine ponuntur ut totidem indicent dies: Quorsum Mercurius, Jupiter & Venus hic locantur, ut significent dies Mercurii, Jo-

vis & Veneris? Hac procul dubio ad aliquem usum moremque veterem pertineant oportet. Hie qua sit conjectura mea paucis expromam. Aussonius in Eclogis quastionem movet, cur ungues Mercurii die, barba Jovis, capilli Veneris diebus resecentur. Sic ibi legitur: Quid quoque die demi de corpore oporteas. Cui quastioni hoc monostichio respondetur.

Ungues Mercurio, barbam Jove, Cypride crines.
Ausonius porro octo versibus elegiacis hunc morem ludens improbat,

Mercurius furti probat ungues semper acutos , Articulisque aciem non sinit imminui. Barba Jovi, crines Veneri decor : ergo necesse est Us notint demi, quo sibi uterque placet. Mavors imberbes , & calvos Luna adamasti, Non prohibent comi tum caput atque genas, Sol & Saturnus nibil obstant unguibus. Ergo Non placisum divis tolle monossichium.

Istum fortasse morem in hac gemma expression cernimus, quem ludens sculptor exhibuerit,

senter ici, ou plûtôt cette plaisanterie qui feint que Mercure, Jupiter & Venus se plaignent de cet usage, comme s'ils y étoient eux-mêmes assujetis. Mercure part & tend un doigt : seroit-ce pour montrer son ongle qu'il ne veut pas qu'on rogne? Jupiter tient des deux côtés la foudre flamboyante, & sa pique, prêt à défendre sa barbe. Venus qui parle à Jupiter, à entortillé ses cheveux de maniere qu'elle paroît bien éloignée de les donner à couper. C'est elle qui donne plus d'apparence à cette conjecture, que je ne voudrois pourtant pas garentir. Ce que je crois certain est que s'on a voulu représenter ici ces dieux comme présidens au Mercredi, au Jeudi & au Vendredi, sans pouvoir dire sûrement la raison pourquoi ils sont mis

fur cette pierre.

III. Voilà déja plusieurs monumens de cette espece, qui n'avoient pas été remarqués; ceux-ci donneront peut-être lieu d'en découvrir d'autres qui éclairciront la matiere : en voici encore un que j'ai déja donné à la planche CCXXIV. du premier tome de l'Antiquité, tiré d'un manuscrit de M. de Peiresc, qui est à la Bibliotheque de saint Victor. Ce n'étoit qu'un fragment d'une pierre aux quatre angles de laquelle étoient gravés les quatre vents; il n'en reste qu'un à l'angle du fragment. Ce vent est représenté par une tête qui a des oreilles de Satyre, & des aîles au-dessus du front: elle enfle les joues, & souffle sur la tête de Venus. Dans cette Table quarrée étoit un grand cercle où l'on voyoit les douze signes du Zodiaque, dont il ne reste plus que les Jumeaux & la tête du Taureau; on ne sçauroit deviner ce que renfermoit ce grand cercle, dont les fignes du Zodiaque ne faisoient que le bord. C'est dommage que la Table ait éré cassée; elle nous auroit apparemment appris bien des choses sur le temps, sur sa division, sur ses différentes parties, & sur quelques usages des anciens par rapport à ces parties du temps. Au-dessus du convexe de ce cercle, on voit quatre bustes de quatre dieux qui marquent quatre jours de la semaine: ils ne sont pas ici mis de suite, mais alternativement; Saturne, la Lune, Mercure & Venus, le Samedi, le Lundi, le Mercredi & le Vendredi. Avant que je me fusse apperçû de ce rapport aux jours de la semaine, je soupçonnai d'abord que

dum fingit Mercurium, Jovem & Venerem de usu tali conqueri, quasi vero ipsi consuerum sequi morem cogerentur. Mercurius proficiscitur, digitumque mos strat : an ut unguem ostendat, quem neanule referent i inclus follow uniconst. non vult refecari? Jupiter folmen utrinque flam-mam emittens atque hastam tenet, ad barbam tuendam suam paratus. Venus Jovem alloquens comam toram ad summum verticem reduxit & convolvir, feque à tonfione alienam commonfirar; qua re utique huic conjecturæ probabilitatem af-fert. Neque tamen velim rem quafi exploratam defendere. Ut ut eft, puto tamen hic vere Mercu-rii, Jovis & Veneris dies fubindicari. Neque poffum, cur illo ordine tres illi hebdomadis dies con-tinenter ponantur, certo dicere.

III. Jam multa ejusdem generis monumenta damus, quæ secundum illam rationem observata non fuerant. Ex his ad similia deprehendenda forto via parabitur; ita ut hoc argumentum exploratius evadat in dies. En aliud his affine feltema, jam publicatum in primo tomo Antiquitatis explanata Tab. ccxxiv, ex manuferipto Viri ela-

erat infeulpti lapides in cujus quattor angulis quattuor venti exhibebantur. Ventus ta us tuperett in angulo fragmenti, cujus fehema eth hajudbodi. Caput humanum cum auribus Satyri alas habet fupra frontem, & in caput intra police Veneris tumentibus genis flatum immittit. In hac quadrata tabula magnus erat circulus, in quo duodecim Zodiaci figna continebantur. Ex iis porro fignis Zodiaci figna continebantur. Ex 115 porro lignis tantum supersunt gemini & caput tanti. Ne conjectari quidem potest, quid complecteretur magnus ille circulus, cujus ora duodecim Zodiaci signa repræsentabat. Dolendum sane tabulam ita fractam esse: multa quippe, ut credere est, docussifer de tempore, de ejus divisione, de variis ejusdem partibus: multa etiam fortasse apresentation circa vasios Verenum piss. secundum temporis estique entre suscentarios. Veterum usus, secundum temporis ejusque par-tium rationem. Supra circulum visuntur quattor protomæ totidem numinum, quæ quattor heb-domadæ dies exhibent. Hi dit non consequenti ordine ponuntur, sed alternatim. Saturnus, Luna, Jam publicatum in primo tomo Antiquitatis explanata: Tab. ocxxiv. ex manuferipto Viri ela-riffimi Peirefcii eductum: qui codex jam exflat in Bibliotheca S. Victoris Parifienis. Fragmentum tim ex conjectura puravi primum elle lovem. Sed.

Tome I.

le premier pouvoit être Jupiter; mais c'est assurement Saturne : un vieillard qui a la tête couverte d'un voile. Il sort de son front une flamme; ce qui revient à ce que dit Macrobe Saturn. 1.7. sur Saturne, que ses autels étoient honorés par les lumieres qui y brilloient, & par les présens de cierges qu'on envoyoit de tous côtés aux Saturnales qui se célébroient au milieu de Decembre. Il est d'ailleurs certain que c'est Saturne, en ce que les jours de la semaine sont ici mis alternativement, en passant toujours un jour entre deux. On faute du premier au troisiéme, du troisiéme au cinquiéme, & du cinquiéme au septiéme. Après Saturne donc vient la Lune, après la Lune Mercure, & après Mercure Venus. Toutes ces divinités ont le nimbus, ou le cercle lumineux qu'on mettoit quelquefois autour de la tête des Empereurs, & que nos Rois de France de la premiere race, qui se faisoient un honneur de prendre les ornemens des Empereurs Romains, firent mettre à leurs statues, & à leurs images: le nimbus ne fut depuis employé que pour Jesus-Christ, la sainte Vierge, & les autres Saints. La Lune est représentée ici comme Diane avec le croissant sur la tête ; Mercure a ses symboles ordinaires, le caducée & les aîlerons: Venus se reconnoît aisément à sa figure; elle porte un collier de perles. Au reste ces images tant pour la forme que pour le goût de la sculpture, sentent le bas Empire.

Il est très-difficile de deviner pourquoi on a mis ici ces quatre jours de la semaine pris alternativement. La table, si elle étoit entiere, nous instruiroit peut-être là-dessus; il pourra aussi se faire que des monumens qu'on déterrera dans la suite serviront à expliquer ceux-ci. Ces découvertes à longue suite ne se font pas ordinairement tout d'un coup; un monument éclaircit l'autre; & par cette gradation on parvient enfin à découyrir bien des

chofes.

IV. Voilà toutes les parties du temps dont la plûpart sont représentées en figures. Reste à sçavoir si les anciens personnissoient aussi les heures du jour & de la nuit : ces heures se comptoient différemment en divers pays ; les uns les commençoient à l'entrée de la nuit, & mettoient vingt-quatre heures égales jusqu'à pareille heure du lendemain. C'est l'usage encore aujourd'hui

off hand dubie Saturnus : fener velo opertas ex cujus fronte flamma crumpit. Id q od id ibb ! Microb rielp cere viferur Sauroil, bb. t. c. . . . Arts Suranius, non murando essos, fed accepti ne-minibus escolentes... inde mos per Saturadas negli-tandis cerei, capit. Hee in Saturadious, que medio Decembri celebribantata. Anoquin varo Sa-turato effe probitor , que man hebdorarle des ble attoration pointaire, uno comper institute dis-ble attoration pointaire, uno comper institute di relicko. A primo ad terrium fabratar, à certio ad quintam, à quinto al feptimam, Poit Saturnum etgo Luna pointur, post Lonam Metcurius, post Metcariam Venus. Have omnia numina nindum circam caput habent, seu luminosum illum c.t.ulum, quo Im per torum capita interdum ornabant, quemque adoptarunt Franciæ Reges primæ shirpis. Romanorum Luperatorum ornatum in multis afh Auttes. Demum nimbus Christo, B. Virgini, & Stod's tratum cessis. Luna hie Diana instar repracient cir cum cornabus crescentis Luna. Mercomus valegaria faa fy nbola exhiber, caduceum & alis illis e ignis. Venus ex forma facile dignofcitur, torque ornatur ex margaritis, ut videtur, concinnato. Caterum ha imagines, si lapsam ar-

tem Raipe at a pectaveris, infimis Gentilitatis færnate videbuntur.

Difheile a brie aum effet vel conjuctura affequi, cur hi quattor liebdoma le dres alternatim fumit fimal ponti facrint. Si tabula lapidea illa integra feniet, aliquam fortalle ea de re notitiam præbetet. Qui, vero seit an posthae casu eventurum sit, ut monumenta cruantur, que nova documenta ruppeditribunt, queis nivi posteri nostri, hæc accuratus explanare poterunt. Hæc quippe, ut plurimum, ex longs icrie monamentorum qua in dies ex terra produnt, non autem uno tempore, de-prehenduntur. Ex hoc monumento verbi giatia ad aliud declarandum via paratur; ficque demum gradatim multa aperiendi facultas datur.

IV. En omnes tibi recensuimus temporis partes, quarum ct.am maxima pars schematibus illustratur. Jam vero quœrendum restat, an Veteres profam horis etiam diurnis nocturnitque, five hu-manam, five aliam figuram attribuerint. Horæ autem variis în regionibus diverse computabantur: alii ineunte nocte horas numerare incipiebant, & vigenti quatuor horas hinc ad initium noctis diei insequentis computabant, qui mos Romæ & in

Apres la XVII Planche du Jone I

MERCURE, JUPITER, VENUS QUI MARQUENT,
MERCREDI, JEUDI, VENDREDI.





à Rome, & dans presque toute l'Italie; d'autres comptoient de douze en douze heures, de minuit à midi, & de midi à minuit, & ainsi succéssivement; cet usage est reçû en France & dans presque toute l'Europe. Il y en avoit aussi qui prenoient les heures du jour du matin au soir, & celles de la nuit du soir au main; ces heures étoient inégales selon les Saisons; en Hyver plus longues, en Eté plus courtes. Cela se pratiquoit ainsi en plusieurs endroits de l'Orient; j'en ai parlé plus au long dans ma préface au quatriéme tome de faint Jean Chrysostome. Il y a grande apparence que les heures, en quelque maniere qu'on les prenne, ont été personnissées par les anciens. Quoiqu'on n'en ait pas encore trouvé de trace dans ce qui nous reste de monumens antiques, les Basilidiens donnoient aux douze heures du jour, & peut-être aussi à celles de la nuit, des figures d'hommes & d'animaux, telles que nous les avons representées dans la Paleographie Greque, p. 181. & au second tome de l'Antiquité, planche CLXXVII. Ces figures se trouvent dans des tablettes de plomb, qui ont six seuilles; les deux pages de chaque seuillet de plomb sont pour deux heures; les quatre premieres pages ont des inscriptions en caracteres Grecs & Hetrusques, qu'on ne sçauroit lire. La premiere heure du jour est sous la figure d'un homme nud qui vient de selever, & qui tient une main sur sa hanche, & porte l'autre au visage. A la seconde heure du jour, un homme leve sa main vers le Ciel; c'étoit apparemment quelque acte de Religion journalier de ces hérétiques. A la troisiéme heure, un homme tient les deux mains jointes, autre acte de Religion des Basilidiens, qui indique les prieres qu'ils faisoient à la même heure. A la quatriéme page qui est pour la quatriéme heure, paroît un homme à tête de coq, symbole du Soleil chez les Basilidiens, qui marque que le Soleil a déja avancé sa course. A la cinquiéme heure, un homme à tête de coq, dont les jambes se terminent en tête d'oiseau, tient un fouet pour agiter ses chevaux; c'est le Soleil qui approche du plus haut de sa course à onze heures du matin, selon notre manière de compter. A midi qui est la sixième heure, un homme à tête d'oiseau jette des rayons de tous côtés; il brille en cette heure plus qu'en toute autre. La septiéme est marquée par un buste de Serapis qui à le boisseau sur

tota ferme Italia viget hodicque. Alii à media nocte ad meridiem, à meridieque ad mediam noctem horas duodecim confignabant, ut in Gallia ceterifque fere Europæ regionibus obfervatur. Etant qui horas diurnas à prima luce ad veſperam, & & à veſpera ad ſumnum mane computabant. Quæ horæ tempeſtatum habita ratione, inæquales erant, hieme breviores, æſtate longiores; hæc conſuetudo apud Orientales maxime vigebat. Ea vero de æ pluribus egi in præfatione ad quartum tomum operum Chryſoſtomi. Veriſmile ſane eth horas diutnas nocſurnaſque, quocumque tandem accipiantur modo, à Veteribus perſonarum more confictas faiſſſe: etiamſn ullum hactenus ea de re veſtugium in monumentis, quæ ad nos tranſmiſa ſunt, deprehenſum ſuerit. Baſlildiani horis diurnis etiamque forte nocſurnis formam indebant vel hominum, vel animalium quorumdam, quales exhibatumus in Palæographia græca p. 18 t. &c in ſecundo Antiquitatis explanatæ tomo, Tabula claxviti. Hæ ſiguræ in pugillaribus plumbeis obſervantur, qui ſex ſolis item plumbeis conſſant. Ambæ paginæ ſolii cujuſque duas exhibent horas.

Quatuor priores paginæ inscriptiones habent litteris seu Græcis seut Eletruscis, quae legt ommano nequeunt, Prima diet hota hominem extibet nondum, qui jam ex somno lectoque intreate, quique manu summan tangit coxeauteun, alteram vero manum ad vulum engue. Ad secundici horam vir manum versus cælum engu; religiosus scilicet ritus hæreticis illis samitaris. Terta diei hora vir ille mamibus junctis precatur, id quod in usu sustenti estilicapite, quod est symbolum Solis apud Bassidianos, qua re ngusicatur jam solem in destinato sustenti paur en gunicatur jam solem in destinato sustenti paur in caput avis desinunt, stagellum tener, quo equos illos solares ad consuetum cursum incitet. Sol utique est qui undicima diei hora, ex nestro computandi ritu, ad dimidii titineris signum properat. Ad mecidiem quæ sexta penes illos diei hora etat, vir volucris capite, radios undique emittit, plusque luminis esfandit, quam cæteris horis. Septinam diei horam Serapidis protome significat, qui Sexapis pro move

la tête; c'est une heure après midi où l'on prend son repas, que nous appellons le diner : les Grecs le nomment Ariston. Serapis étoir aussi appellé communement le dieu à sept lettres, parce qu'il y en avoit autant dans son nom; & ce pourroit être par rapport à ces sept lettres qu'on l'auroit mis pour signisser la septième heure. Une semme couchée marque la huitiéme heure, parce que c'étoit alors qu'on prenoit quelque repos, qu'on dormoit, & qu'on faisoit ce qu'on appelle la meridienne. La neuviéme heure est marquée par une espece d'insecte, qu'il n'est pas aisé de reconnoître. Une grenouille marque la dixiéme heure, parce que c'est alors que les grenouilles commencent à coasser sentant approcher la nuit. L'onzième heure est signisiée par une oye, peut être parce que les oyes se retirent vers cette heure-là. Une temme qui tient un voile tendu & plein d'étoiles, marque la douzième: cute figure de semme voilée & étoilée est l'image de la nuit comme nous avons dit tact de fois; & cela fait voir que chaque heure du jour marquée par son typ bele, se prend ici dans toute son étendue; car c'est la nuit qui termine la d'uzième. Les Basslidiens, qui saississient tout ce que les payens & les mytholores avoient inventé & imaginé, avoient apparemment pris d'eux cette mai sere de marquer les heures par des symboles.

Ce nom, les Heures; chez les Crees apre, fignificient & les faisons de l'unnée, & les heures du jour, ensorte qu'ils avoient des heures de l'année, comme des heures de chaque jour en particulier: ils comptoient dans les plus anciens temps trois saisons, comme nous avons déja dit; depuis ils en compterent quatre. Les heures du jour étoient chez la plûpart au nombre de douze; mais depuis un grand nombre de siecles, on divisoit le jour en quatre principales parties, comme on observe souvent dans le nouveau Testament. La moi n'en heure, la sixiéme, la neuvième & le soir, que nous appellons en style Eccléssastique, Tierce, Sexte, None & Vêpres: peut être que ces heures du jour répondent aux heures de l'année, ensorte que la troi-sième heure représente le Printemps; la sixiéme l'Eté; la neuvième l'Automne;

le foir l'Hyver.

mam horam qua parte definebat, depictam fuisse ea nox esat, que horam quod.cimam terminabat. Bathkdiani qut omnia pene profanorum mythologorumque desir imenta arripiebant, in usumque suum convertebant, ex illis, ut verisimile est, hume ritum, nempe figuris & symbolis horas exprimendi, hauserant.

Hora ergo arai, apud Gracos & anni tempestates & horas diei ligansicabant; ita ut illæ horæ anni, hæ horæ diei eslent. Horæ autem anni quæ tres primo numerabantur, quatuor postea constitutaæ sunt. Horæ vero diei duodecim, ut plurimum numerabantur; sed jam ab antiquis dies in quatuor præcipue partes divisa fuir, & per horas tertiam, sextam nonam & vessperam plerique partes diei distinguebant; id quod observatur passim in novo Testamento. Fortasse vero diei horæ cum anni horis consonabant, ita ut hora tertia ver, sexta æstatem, nona autumnum, vesspera hiemme repræsentarete.



# LIVRE II.

Qui comprend Jupiter, & ses freres & sœurs, Junon, Vesta, Neptune, Pluton & Cérès.

#### CHAPITRE PREMIER.

I. Jupiter Colossal de Versailles est un chef-d'œuvre. 11. Venus de Rome à Besançon, & de Besançon à Versailles. 111. Enumeration des principales statuës de Jupiter, qui étoient dans l'ancienne Rome. IV. Ce Jupiter parosit être celui de Samos transporté à Rome, & fait par le sameux Myron s preuves.

I. Jupiter de la planche qui suit représente la statue Colossalle de PL. Jupiter, qu'on voit dans le jardin de Versailles 'au sond d'une allée, XVIII. à main gauche en descendant vers le Theâtre d'eau. Cette statue i est de la plus belle antiquité, & ne cede en rien aux Hercules Farnezes, aux Apollons de Belveder, aux Meleagres de Picchini, & à quelques autres statues antiques, qui sont aujourd'hui l'admiration de tous les connoisseurs. Elle a eu le destin de plusieurs autres pieces excellentes, qui ont été longtemps négligées, ou regardées simplement comme de beaux ouvrages, sans qu'on s'apperçût qu'elles meritoient de tenir rang parmi ce petit nombre de miracles de l'art, qui se distinguent au-dessus de tous les autres. Tel est ce tronçon de statue qu'on montre aujourd'hui au Belveder du Vatican, & qu'on appelle le torso de Miquelange, parce que ce sur ce grand homme qui reconnut le premier que cette statue mutilée, qui n'a ni tête, ni bras, ni jambes, étoit un des plus beaux ouvrages qui soit sorti des mains des

#### LIBERII

Qui Jovem complectitur & fratres ipsius ac sorores , Junonem , Vestam , Neptunum , Plutonem , Cererem.

#### CAPUT PRIMUM.

I. Jupiter Colossaus Versaliis egregium & fingularissimum opus. II. Roma Vesontionem, Vesontione Versalias translatus. III. Enumerantur pracipua Jovis statua qua in Roma veteri erant. IV. Hic Jupiter videtur ex Samo Romam translatus, & opus esse Myronis.

L. Upiter ille qui in sequenti Tabula conspicitur, Jovem illum Colossaum repræsentat qui in hortis Versalianis vistur; in extremo subdialı ambulacro, ad lavam descendentibus ad Theatrum, ut vocant, aquaticum. Hae statua elegantissimam antiquitatem redolet, nec inferior est

eximiis illis sculptoriæ artis opisiciis, Hercule Farnesiano, Apolline Belvederensi, Meleagro Picchiniensi, aliisque veteribus statuis, quæ hujosmodi rerum peritos in sui admirationem rapiunt. Idipsum illi quod aliis excellentissimis statuis accidir, quæ diu aut neglectæ suerunt, vel ea solum exisimiatione habitæ, quasi aliquid non vulgare præ se ferrent, nec tamen adverteretur eas cum cateris artis miraculis locandas esse, quæ præ reliquis omnibus suspiciebantur. Hujussmodi est ille statuæ truncus qui hodieque in Belvedere Vaticani vistur, vulgarique idiomate appellatur, il torso di Michelangelo; quoniam insignis ille vir prior animadvertit hanc truncam statuam, capite, brachiis, cruribusque mutilam, inter præstantissima peritissimorum sculptorum opera esse computandam: pari

Sculpteurs. La statuë dont nous parlons a eu le même sort, & on la regarderoit encore aujourd'hui avec indifférence, si feuë Madame n'en avoit fait connoître le prix : cette Princesse qui avoit un goût merveilleux pour toutes choses, & sur tout pour ce qui regarde l'antiquité, dison souvent que cette statuë étoit déplacée, & que si l'on en connoissoit le merite on ne la laisseroit pas ainsi exposée à l'air; mais qu'on la mettroit à couvert dans quelque lieu dont elle feroit sans doute le principal ornement. Cette grande Princesse m'a fait assez souvent l'honneur de m'en parler en ces termes. Persuadé de son habileté à apprétier ces sortes d'ouvrages, j'en sis faire un dessein que je lui apportai. Dès le premier aspect, elle me dit qu'elle ne reconnoissoit pas là ce beau Jupiter, & qu'elle souhaitoit que j'allasse le voir moi-même, pour lui en dire mon sentiment; j'y allai avec un dessinateur plus habile que le précedent; je la considerai à différentes sois pendant près de deux heures; & tandis que le dessinateur travailloit, j'admirois cet air de tête, cette majesté accompagnée de douceur, exprimée d'une maniere presque inimitable; je ne sus pas surpris que le second dessinateur ne réussit guere mieux que l'autre : ce seroit un coup du plus grand maître que de la bien rendre. Je reconnus dans cette statuë une main Grecque : ces ouvrages de Sculpteurs Grecs sont remarquables par une certaine élegance qui ne se trouve pas dans les autres. Je revins trouver Madame à saint Cloud; je lui rendis compte de ma surprise, & je l'assurai que je n'avois jamais rien vu de si beau en ce genre. La premiere fois que je vis depuis cette Princesse au Palais Royal, elle étoit en la compagnie de M. le Regent, & dès qu'elle m'apperçût; La résolution est prise, me dit-elle, de mettre ce Jupiter dans le Château de Versailles en un lieu convenable. Je suis sûr que cette statuë sera toûjours le principal ornement du falon où on la mettra, & que pour la plûpart des gens, elle aura tout le mérite de la nouveauté, tant l'idée qu'on en a eu cidevant approchoit peu de l'excellence de l'ouvrage.

II. Il n'y a personne qui ne veiille sçavoir d'où est venu ce Jupiter, & qui

tus sum. Mirabar, dum ille alius delinearet, majestatem illam cum suavitate conjunctam, omniaque inimitabali pene mote expersia. Quod autem
is qui fecundo delineandi partes susceptar, non
multo felicius, quam prior rem perfecisler, id certe mihi non inexspectatum accidit, quandoquidem
esse de suavitati de la considerati de la consuma gracam agnovi. Graci enim artifices quadam
elegantia exprimere. In Jove illo marmorco manum gracam agnovi. Graci enim artifices quadam
elegantia laboris inter caretos eminent. Mox ad
screnissimam Principem redii in ardibus S. Clodovart tune agentem: me ad tantum spectaculum
obstupuisse fassis sum, nec unquam tam elegans
eo in genere opisicium vidisse. Neque diu postea
eadem adii cum silio D. Regente tune agentem;
& ubi primum me accedentem vidit; Jovem, in
quit, illum nostrum, in Regias Ædes Versilainas
advehendum esse statutum ess, ubi in congruenti
fibi loco erigetur. Neque dubito quin statua hujunmodi; in quocumque ponatur conclavi, primainter alia cimelia habitura sit: foreque atbitror
spectaculum omnibus prossus novum; quippe qui
nondum satis adverterint quanti si artificii, quante elegantir.

11. Nemmem puto esse quin scire percupiat , undenam lice Jupiter prodierit; & quin optet ut

ne souhaite qu'on remonte, s'il se peut, jusqu'à son origine: c'est ce que nous allons tâcher de faire. On sçait qu'elle étoit ci-devant à Besançon, au jardin du Cardinal de Grandvelle, & qu'après que le seu Roy eût pris cette place, les Messieurs de Ville lui en strent présent. La statué sur apportée à Versailles; les bras étoient cassés, & tout le bas depuis le dessous du nombril y manquoit : le reste étoit d'une conservation parsaite. Pour la placer plus commodément, on la termina par le bas en Terme. Ce sur Drouilli, Sculpteur, qui sur chargé de ce travail, & qui y ajoûta quelque draperie avec un aigle au-dessus de la basc.

Le Cardinal de Grandvelle étoit, comme tout le monde sçair, Ministre premierement de Charles Quint, & puis de Philippe Second, Roi d'Espagne, de leur temps les plus puissants Princes de l'Europe. Long temps avant qu'il parvint au Cardinalat, lorsqu'il geroit à Rome les affaires de Charles Quint en 1541. il reçût en présent de Marguerite d'Autriche, Duchesse de Camarino, cette statue mutilée, qui avoit autresois été admirée dans le jardin de Medicis à Rome. Grandvelle la sit porter à Besançon, & la plaça dans son jardin en 1546 avec l'inscription suivante, qui ma été communiquée par

M. l'Abbé Marion, & qui fait foi de ce que nous venons de dire.

Hanc Jovis nobilem statuam, delicias olim in vinea Mediceorum Roma, Illustrissima Domina Margarita ab Austria, Ducissa Camarini anno MDXLI. à Granvella, cum ibi tum Casaris vices ageret, donavit, qui eam Vesuntium transsulit,

Es hoc loco possit anno MDXLVI.

III. Ce Jupiter étoit donc à Rome: voilà ce que nous en sçavons de plus certain; reste à découvrir en quel temple il avoit été mis, car il y a grande apparence que cette statuë colossale étoit dans un temple. On ne peut réissifir dans cette recherche, qu'en faisant l'énumération de tous les temples de Jupiter, que cette grande ville rensermoit, & de toutes les statuës de ce dieu qui y étoient. Nous commencerons par le Capitole, qui avoit plus de temples & de statuës de Jupiter que tout le reste de la ville.

Le Capitole, une des sept montagnes de Rome, est plûtôt une colline qu'une montagne. Dans la petite enceinte qu'il occupoit en le prenant

ad ejus originem, si fieri queat, vestigando perveniamus. Illud autem pro modulo nostro nunc agendum sufcipimus. Norunt pene universi statuam ilam Vesonitone pridem fuisse in hortis Cardinalis Granvella. Cum autem Ludovicus XIV. urbem illam expugnavisset, statuam cives primarii Regi dono dederunt. Statua Versalias advecta fuit. Jam olim brachia inferioresque partes ab umbilico exciderat, cartera vero mili passa deterimenti erant. Ut commodius porro collocari & erigi posse, illud novo labore curatum est, ut inferius in Herma sormam desineret. Rem perfecit Druislius sculptor, cui hae cura demandata est, qui de suo quamdam amicsus laciniam addicit, & Aquilam supra basim insculpste.

Cardinalis Granvella, ut ignorat nemo, Minister fuit primo Caroli Quinti Imperatoris, dehine Philippi secundi Regis Hispaniarum, qui avo suo suoce omnium per Europam principum porentissimi, Multis ante annis quam ad Cardinalis dignitatem promovereture, quando Roma Caroli Quinti orator agebat anno 1541. à Margarita Austriaca Camarini Ducissa statumam hane muilam dono accepit, que olim in hortis Mediceis Roma: spectaculoris que olim in hortis Mediceis Roma: spectaculoris describitations de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania

lo & admirationi fuerat, Granvella ipfam Vefontionem afportari curavit , locavitque in horto fuo, anno 1546. cum inferiptione fequenti , ex qua rei hiítoriam edifeimus , quæque mihi à V. Cl. D. Abbate Marion oblata futt.

Hanc Jovis nobilem statuam, delicias olim in Vinca Mediceorum Roma, illustrissima Domina Margarita ab Austria, Ducissi Camarini anno Manall, à Granvella, cum tos tum Casass vices ageret, domavit, qui cam Vesunium transsulit, & boc loco possit anno Manal VI

III. Hic ergo Jupiter Romæ erat : hoc certo dicere possumus. Jam vero restat explorandum quo in templo fuerit : probabile quippe omnino est hanc colosseam statuam in templo fuisse. Id veto nulla alia possumus via perquirere ac deprehendere, quam si templa omnia Jovi dicata, quæ in tam ampla urbe crant, estumeremus, & si statuas omnes Romanas Jovem repræsentantes recenseamus. A Capitolio autem initium ducimus, ubi plures erant Jovis statuæ quam in reliqua urbe.

Capitolium unus ex feptem moutibus Romæ, collis verius dicatur, quam mons. In ejus ambitu

Tome I.

depuis le pied, il y avoit une quantité prodigieuse de temples. Quelquesuns les ont fait monter jusqu'à trois cent soixante : ce qui paroît incroyable; il est toûjours certain que le nombre en étoit fort grand. De ces temples plusieurs étoient consacrés à Jupiter, tous fort petits, hors celui qu'on appelloit le temple de Jupiter Capitolin, qui avoit deux cent moins seize pieds de long, & une largeur proportionnée : chacun de ces temples avoit des statuës de Jupiter. Nous allons éxaminer ces statuës, pour voir si à la fayeur des marques que l'histoire nous sournit sur chacune en particulier, nous

pourrions reconnoître celle dont nous parlons.

Le Jupiter du grand temple qu'on appelloit par excellence Jupiter Capitolin, étoit anciennement de plâtre, selon quelques-uns, ou de terre cuite selon les autres : on le sit depuis d'or massif : ce ne peut donc être celui-ci, qui est de beau marbre de Paros. Outre cette statuë principale, il y avoit dans ce temple une autre statué de Jupiter apportée de Preneste par T. Quintius Cincinnatus; mais celle-ci ayant été faite peu après le commencement de la République Romaine, long temps avant que d'habiles Sculpteurs Grecs, ou leurs ouvrages, vinssent à Rome, on ne peut pas même soupçonner que ce soit celle dont il est question. Dans la cour du même temple on voyoit une statuë de Jupiter de bronze, & une autre de Jupiter surnommé Imperator, portée de la Macedoine par T. Quintius Flaminius. Celle-ci, dit Ciceron, fut frappée de la foudie & refaire ensuite: & comme les excellens ouvriers Grecs n'étoient pas encore venus à Rome, je ne crois pas qu'on puisse raisonnablement dire que c'étoit celle qu'on voit aujourd'hui à Versailles. Les autres Jupiter du Capitole, qui avoient chacun leur petit temple, étoient Jupiter Feretrius, le Jupiter consacré par Lucius Furius Preteur, un autre par Quintus Marcius Ralla. Tous ces Jupiter ont été faits en des temps trop anciens, pour que le soupçon puisse tomber sur quelqu'un d'entr'eux. Le Jupiter tonnant, que nous voyons sur les medailles ne peut être celui-ci, & encore moins le Jupiter jeune, qui n'avoit point de barbe: Jupiter Custos, ou le gardien, & Jupiter conservateur, ont un manteau qui leur couvre une épaule, au lieu que celui-ci est tout nud, comme les faisoient ordinairement les Sculpteurs Grecs; toute

à montis radicibus ducho, templorum ingens erat numerus. Quidam ad recenta & feraguna oumerant; qua res fidem omnem fuperare videtur. Ut tres cft, templa & erdiculas facras magno ibi numero fuifle certum cft. Ex his porto templis plurima Jovi crant coofectaxa, omniaque parva cerant, uno excepto templo fovis Capitolini, quod longitudine erat ducentorum, fedecim minus, pedam, latitudiue autem lougitudini congruenti. In fingulis templis flatura Jovis erant. Quas omnes flatuas modo exploribimas, ut allaris earum notis depreheadamus num qua earum cum hac hodierna convenita five popusa an bec cipá fur

veniat, five pouus, an hze ipfa fit.

Jupiter majoris templi quod zer i zwis templum
Jovis Capitolini appellabatur, gyplea erat fiatua,
aut fecundum alios fichilis. Pottea vero ex auro
folido confecta fiit, ildeoque nullam potuit habere
cam hoc Jove affiniatem, qui ex matmore Patio
conflat. Præter hanc præcipuam flatuam erat ibidem alia flatua Prænethe Romam allata per T.
Quinchium Cincinnatum. At cum hac in exordio

fere Reipublicar Romanze elaborata fuisser, diu ante quam sculptores sizeci, aut eorum opera, Roman venitent, pe supiciari quidem poslum, illam esse de qua nunc agrear. In ejustem templa artio visebatue statua Jovis anea, a latraque Jovis cognomine imperatoris ex Macedonia à T. Quinctio Flaminio Romam allato. Hac è celo tasta, inquit Ciccro, denno rescha fuit: At cum illi excellentissimi Grazi artifices nondum Romam venissent, vix credesem cam esse statuan qua hodie Versaliis vistrur. Alii Joves qui in Captrolio exstabant, & sum quique templum habebant, erant Jupiter Feretrius, Jupiter à Lucio surio Prattore conservaus, aliusque à Quinto Mateio Ralla, qui omnes antiquiorum erant artificum istalorum, nec potest quisquam suspicier ille Juvemi discus imans, quem in nummis conspicienus, sie esse nequit, longe minus Jupiter ille Juvemi discus imaterios. Jupiter Custos & Jupiter Conservator, pallium humero gestant : hic autem Jupiter mudus

la draperie qui le ceint en bas, & qui lui remonte sur l'épaule est moderne. Pour ce qui est des autres qu'on observoit en bien plus petit nombre hors du Capitole, le Jupiter Propugnateur qui avoit un petit temple sur le mont-Palatin, & dont nous voyons la figure sur les médailles, ne peut pas être celui-ci. Il n'y a point d'apparence non plus que ce fûr la statuë du temple de Jupiter Redux, que Domitius Bassus & les soldats étrangers érigerent pour lui demander l'heureux retour de leurs expéditions. Voilà à peu près tous les Temples de Jupiter, du Capitole & de Rome, qu'ont ramasses de dissérens auteurs, le Donari & le Nardini, les deux plus habiles entre ceux qui ont fait les descriptions de Rome.

IV. Mais ils en ont oublié un, dont Strabon fait mention dans son quatriéme livre, lorsqu'il parle du temple de Junon de Samos. Voici ses termes traduits sur l'original Grec: , L'Hypetre, dit-il, ou la partie découverte 4 du temple est pleine de statuës d'exceliens ouvriers, dont trois colossales " font de Myron. Marc-Antoine les enleva toutes trois : mais Auguste en restitua deux; scavoir celle de Minerve, & celle d'Hercule, qu'il sit remettre" sur la même base; & n'en garda qu'une, qui étoit celle de Jupiter: & il 5

la mit dans un petit temple, qu'il fit bâtir sur le Capitole.

Nous voilà si je ne me trompe sur les routes pour découvrir quelque chose: nous trouvons ici une statuë colossale de la main de Myron, un des plus excellens sculpteurs que la Grece ait jamais eu , mise par Auguste dans un temple qu'il fit bâtir au Capitole, ce qui convient parfaitement à la statuë de Versailles : elle est colossale, d'un très-excellent maître Grec : si l'on avoit trouvé la statuë entiere, ou si les fragmens avoient été déterrés auprès, il y a grande apparence que cela nous auroit épargné la peine d'en chercher l'auteur. Ces grands maîtres mettoient ordinaitement leurs noms à la cuisse ou au pied des ouvrages qui sortoient de leurs mains, comme nous voyons dans l'Hercule de Farnese & dans la Venus de Medicis. Myron y metroit aussi le sien, comme dit Ciceron dans la quarriéme Verrine, parlant de l'Apollon d'Argrigente, enlevé par Verrés. Cette belle statuë d'Apollon, dit-il, qui portoit le nom de Myron écrit sur la cuisse en petites lettres d'argent. Tout quadre jusqu'ici: voyons si nous ne trouverions pas encore quelque

omnino est: nam amictus ille quo cingitur, quique

fupra humerum reducitur, à Druillio additus fuir.
Extra Capitolium in urbe longe pauciora vife-bantur quam in Capitolio Jovis templa, longe pauciores eriam statuæ. Jupiter Propugatior cujus ædicula erat in Palatino monte, cujusque statua in nummis conspicitur, huic ne comparandus qui-dem est. Neque verissimile est etiata este statuan templi Jovis Reducis, quam Domitius Ballus & peregrini milites erexerunt, ut Jovem sibi propitium in expeditionibus militaribus facerent. Hac fere funt omnia Jovis templa quæ in Cepitolio & Romæ olim fuere, ex variis auctoribus collecta, à Donato atque Nardino : hi inter eos qui Romam descripserunt, principem obtinent locum.

IV. Verum illi unum templum, unamque statuam prætermiserunt, de qua Suabo libro quartodecimo, p. 438, ubi de templo Junonis Samue loqui-tur. En ejus verba ex Givco expicilis. Hypatrion, inquit, que pars est subdialis templi, optimis statuis plenum est, quarum tres Myronis sunt colossica apara plenum est, quarum tres Myronis sunt colossica opera, Marcus Antonius omnia sustuit. Augustus vero duo remisti reponenda in eadem basi : Jovem autem in Ca-

pitolium translulit, adicula ipsi excitata. Jam, ni fallor, recta via gradimur, ut veri quidpiam exploremus. Colossicam quippe statuam reperimus Myrone sculptore, qui înter eximos artifices suille censetur; quæ statua reposita suit in a licula ab Augusto in Capitolio excitati; hæc ad statuam nostram apprime quadrant. Colossica est eximiique Græci artificis. Si integra repetta fuillet statua , vel si ejus etiam partes è vicino inventæ fuillent, ab hujulmodi perquilitione, ut probabile admodum eft, exemti fuillemus: nam folebant nobiles illi statuarii, nomen suum in femore, aut in pede, aut demum alibi flatuarum fuarum insculpere, ut videmus in Hercule Farne-sio, inque Venere Medicea; nominatim autem Myro, ut ait Cicero in quarta Verrina, nomen suum in femore statuarum exarabat. Sic de Apolline Agrigentino à Verre sublato ait ipse : Signum Apollinis pulcherrimum, cujus in femore litterulis minu-tis argenteis nomen Myronis erat inscriptum. Sed

hoc privati gaudio ad institutum pergamus, Hactenus omnia quadrant. Videamus e. go an aliam quampiam notam, que conjecture nostre fa-

Tome I.

Ciceron & bien d'autres auteurs remarquent que de ces grands maîtres chacuu excelloit en certaines choses, & ne réüffissoit pas si bien en d'autres. Myron l'emportoit sur tout à bien faire les têtes. L'auteur ad Herennium, donne à entendre, que pour qu'une statuë sur de la derniere persection, il faudroit que sa tête sur de Myron, les bras de Praxitele, & le tronc du corps de Polyclete. Si ma conjecture est approuvée, j'avoüe que j'aurai peine à me désendre de quelque complaisance, de ce qu'après avoir consideré long-temps cette statuë sans penser à son auteur, j'en sis le rapport à Madame, en lui disant que c'étoit la plus belle tête que j'cusse vû de mvie, & que je n'avois jamais remarqué tant de majesté & tant de dignité jointe avec tant de douceur. C'étoit en ces airs de tête que Myron excelloit pardessis tous les autres; il ne réüssissiot pas si bien à exprimer une violente passion, comme le témoignent plusieurs anciens qui avoient consideré ses ouvrages.

On voit dans la même planche 'un médaillon du Roi, frappé à Samos, où font représentés Jupiter & Hercule. Jupiter tout nud tient d'une main la soudre & de l'autre une pique. Il paroit certain que Jupiter est ici à la maniere qu'on le représentoit à Samos, & cette maniere ils l'avoient sans doute prise de ce

vea: dep.chendre possimus. Myro de peritia in arte statuaria cum excellentissima quibulque Gracia. Culporibus, cum Phastia, Praxtele, Polyeleto, Lyhppo contendebat. Vitruvius in præfatione ad tærtiu n librum, de illis præcipuis sculptoribus ageus, qui atterna memoria ad possimatem internamentes, 8e qui nobilitatem ex arte sunt consequati, hos principes memorar, Myronem, quem priorem locar, Polyeletum, Phidiam, Lyhppum. Myron à plurimus scriptoribus celebratur, maxime vero à Poëtis. Eorum loca Franciscus Junius collegit, ut videre est ubi de Myrone agit. Satis erit si quidpiam ab ipso prætermissum in camoraverm; nempe Ciceronem in libro qui Brutus inscribtur, his comparationum modis uti, quæ videntur in proverbia abissis, quass Myronis opus destata. . . ut Phidis signum simul aspellum or probatum est. Quo probatur Veteres illos, quass prætamus el. Quo probatur Veteres illos, quas pracipuos excellentissimosque hos statuarios artifices habuistle.

Cicero aliique observant hosce artis Magistros certis in rebus excelluisse; in aliis vero non item. Myro autem in capite humano sculpendo cæteris

anteibat. Auctor ad Herennium lib. 4. ita loquitur, ut ex dictis ejus eruatur hanc fuife Veterum opinionem; nempe ut fatua omnibus fuis partibus & numeris abfoluta esset, oportere caput esset conjectura mea peritis doctisse pectus Polycleti. Si conjectura mea peritis doctisse viris probata suerit : vix à me obtinere potero, ne ea in re mihi placeam, quod statuam illam diu speculatus, cum a qua observaveram , referrem Domina Ducissa Aurelianens, dixerim, ets nondum quidquam de sculptore cogitassem, me nunquam caput & vultum tam eleganter & perite elaboratum vidisse, neque tantam observavisse majestatem cum suavitate conjunctam. Ea in re maxime Myron cateriis pracellebat , neque perinde eleganter agebat , quando vehementem violentumque assectum animique perturbationem exprimere cupiebat , ne tessis time de perinde cleganter agebat , quando vehementem violentumque assectum animique perturbationem exprimere cupiebat , ne tessis situatione de la companya de la considera de la cons

mique perturbationem exprimere cupiebar, at teflificabantur ii qui ejus opera infpexerant.
In eadem tabula nummus Regius conspicitut
Sami custa, ubi Jupiter & Hercules repræsentantur. Jupiter nudus manu altera fulmen tener, altera hastam. Certum videtur Jovem hic repræsentari, quo pacto Sami depingi solebant; hune vero





Jupiter qui avoit autrefois orné leur ville; de ce Jupiter du celebre Myron, qui le disputoit avec les plus habiles Sculpteurs de la Grece, de même que les Cnidiens représentoient sur leurs médailles leur belle Venus de Praxitele, comme nous verrons plus bas. Or cette statuë de Versailles avoit à peu près quand elle étoit entiere, la même forme que le Jupiter de la médaille de Samos. Il étoit tout nud comme il l'est dans la médaille : car la draprrie qui paroit sur une épaule a été ajoûrée par Drouilli. Les tronçons des bras qui restent conviennent assez à l'attitude d'un homme qui tiendroit quelque chose à chaque main. Voilà ma conjecture, que je soûmets au jugement des plus habiles.

Samii modum mutuati erant ex illa statua quæ olim eorum urbem exotnaverat: ex illo nempe Jove Myronis, qui cum optimis Græciæ sculptoribus concertabat. Eodem modo Cnidii in nummis suis repræsentabant elegantem illam Venerem, quam ipsis Praxiteles elaboraverat. Porto hæc statua Jovis, quæ Versaliis est, quando integra erat, ejusdem erat formæ, cojus Jupiter ille in nummo

Samiorum. Nudus cette erat, ut in nummo: nam lacinia illa vel pannus qui circa humerum comparet, à Druillio additus fuit, ut diximus. Truncata brachia, ut hodieque fuperfunt, virum faris referunt in utraque manu aliquid tenentem. Cæterum conjecturam meam peritorum judicio libons permitto.

### CHAPITRE II.

L Jupiter foudroyant, & Jupiter à deux foudres, qui préfide aux sermens. 11. Autres images de Jupiter sur des médaillons. Jupiter le pluvieux. III. Autres Jupiter. IV. Jupiter Hammon.

I. Le Jupiter suivant qui tient la foudre élevée, est celui que les an-XIX. ciens appelloient Jupiter Fulgerator, Jupiter foudroyant, nommé sur les médailles Grecques zuive marancéans. C'est Jupiter vangeur, qui menace les malfaiteurs. On voit quelques si Jupiter tenant la foudre élevée d'une main seulement: & d'autres fois, quoique rarement, outre cette foudre qu'il éleve d'une main, il en tient encore une à l'autre. Nous en avons donné un de cette forme au premier tome de l'Antiquité, pl. IX. tiré du cabinet de M. Foucault. En voici encore un autre du cabinet de M. Mahudel; il est d'argent, & de la grandeur de cette image. La foudre qu'il tient d'une main est différente de celle dont il paroît menacer de l'autre; l'une ressemble à un tison ardent & stamboyant des deux côtés, & l'autre est composée de sleches qui se croisent: on en trouve souvent de l'une & de l'autre maniere. C'est de ce Jupiter à deux soudres que Pausanias fait

#### CAPUT II.

Jupiter fulgerator, & Jupiter fulmina duo gestans, Horcius dictus, qui juramentis prasidebat. II. Alia icones Jovis in nummis maximi moduli. Jupiter pluvius. III. Alia Jovis imagines. IV. Jupiter Ham-

I. TS qui fequirur Jupiter , . qui fulmen quasi vibrautus erigit, ille est quem Veteres hoc nomine donabant, Jupiter fulgerator , qui in græcis nummis vocatur zels varaciérns. Est autem Jupiter vindex qui scelessis minas intentat. Nonnun-

quam conspicitur Jupiter elata manu sulmen tenens; aliquando etiam; sed rarius, cernitur altera manu erectum fulmen tenens; & altera quoque manu fulmen aliud complectens. Flujusmodi Jowem dedimus in primo Antiquitatis explanatæ tomo, Tabula 1 x. Museo Domini Faucault eductum. En 'alium istusmodi ex Museo D. Mahudel, qui argenteus est, eadem qua hic exhibetur maguitudine. Fulmen quod altera manu tenet; differt ab eo quo altera minas intentat. Aliud titioni ardenti & slammam emittenti simile est; aliud decussatis fagittis constare videtur. Urriusque format lulmina frequenter occurrunt. Hunc duobus armatum fulminibus Jovem commemorat Pausains.

G iij

## SUPPLEMENT DE L'ANT. EXPLIQ. LIV. II.

mention, Eliac. 1. c. 24: ,, Au mur d'Altis, dit-il, on voit Jupiter tourné " vers le coûchant. Il n'y a point d'inscription qui nous apprenne qui est son , auteur ; mais l'opinion commune est que Mummius l'érigea après sa " victoire contre les Achéens. Le Jupiter posé dans le lieu où le Sénat "s'assemble, est de toutes les statuës de ce dieur, celle qui inspire aux per-" fides une plus grande terreur : on l'appelle Jupiter Horcius, comme qui " diroit Jupiter qui préside aux sermens : il tient une foudre à chaque main ; "c'est devant lui que tant les Athletes que leurs peres, leurs freres, & les " maîtres du Gymnase, jurent sur les membres découpés d'un fanglier immo-"lé, qu'ils n'useront d'aucune surpercherie dans la célébration des jeux Olym-, piques. Les Athletes jurent aussi, qu'ils ont employé dix mois entiers à "s'exercer aux jeux où ils doivent disputer la palme. Ceux qui président au " choix des jeunes garçons, & des jeunes chevaux, jurent encore, qu'ils en "ont porté leur jugement selon l'équité, sans s'être laissé corrompre par "des présens, & qu'ils garderont un secret inviolable sur ce qui les a obli-"gés de choisir ou de rejetter tels ou tels. Il ne me vint point en pensée, "dit Paulanias, de demander ce que l'on faisoit du sanglier immolé, après le » serment fait. Je sçai que les anciens ne mangeoient jamais de la chair des », victimes sur leiquelles on avoit fait quelque serment: & Homere nous ap-» prend que le fanglier sur lequel. Agamemnon jura qu'il rendoit à Achille "Briseide telle qu'il l'avoit prise, fut jetté dans la mer par le herault. Pausanias parle encore d'un autre Jupiter de bronze, qui avoit six coudées de haut, & qui tenoit un foudre à chaque main.

II. Le médaillon fuivant est un revers d'Antonin Pie. Jupiter est représenté sur une montagne, répandant de sa main la pluye en grande abondance. Au bas de la montagne est un petit temple, & plus bas un homme étendu & couché; c'est le Caystre, sleuve des Ephesiens. Jupiter qui répand la pluye est appellé Jupiter pluvius, & chez les Grecs zubs sur le voit peint différemment dans d'autres images. Dans celle que nous avons donnée à la planche XIII. du premier tome de l'Antiquité, Jupiter répand la pluye à grands slots de ses bras, de ses mains, de sa tête, de sa barbe; ici les goutes d'eau tombent de sa main seulement. L'inscription Greque est nel controlle de la main seulement. L'inscription Greque est nel controlle de la main seulement. L'inscription Greque est nel controlle de la main seulement. L'inscription Greque est nel controlle de la main seulement. L'inscription Greque est nel controlle de la main seulement. L'inscription Greque est nel controlle de la main seulement. L'inscription Greque est nel controlle de la main seulement. L'inscription Greque est nel controlle de la main seulement. L'inscription Greque est nel controlle de la main seulement. L'inscription Greque est nel controlle de la main seulement. L'inscription Greque est nel controlle de la main seulement.

Less on Jun conversas que mosque en la come de la come

qua jusjur andum conceptum fuisset. Id Homerus testarter, cum exséctum illum apran. la rer quo Agamemun juraverat, Brissedum se mon attigose, un mare a precone absectum dicit. De alio tiem love anneo agit Pausanias in Eliacorum primo, cap. 22, alittuatue cubitorum sex, qui in utraque manu fulmen tenebat.

II. Nummi ' fequentis Antonini Pii postica pars, Jovem exhibet in monte sedentem, & copiose aquam manu estundentem. Ad montis radices parvum templum est, inferiusque vir sedens, hic Cayster est Ephesiorum flavius, Jupiter imbrem estundens, Pluvius dicitur, grace veto Zuèv ausques. Alio ritu depingitur in quibussam schematibus. In eo quod protultmus Tabula x III. tomi primi Antiquitatis explanatae, Jupiter pluviam ingentem estinudir, è brachiis, ca manibus, ex capite, è barba, Hic guttatim aqua è manu tantum decidit. Inferiptio graca est sielum seesant in alio nummo legitur sielum seesant, Pius Ephesiorum, quod, meo quidem judicio, Imperator

dire à mon avis l'Empereur Antonin PIE des Ephesiens, termes qui marquent l'attachement des Ephesiens pour l'Empereut alors regnant, active Ephesiens pour l'Empereut alors regnant, active Ephesiens pierum Ephesierum. Ils s'appellent ainsi par rapport à l'Empereur Antonin Pie, de même que sous Antonin Caracalla, Ancyre & Byzance s'appellent Antoninienes sur les medailles.

III. Le revers suivant qui est de M. Aurele, est fort remarquable: Ju-4 piter de Smyrne est assis devant Jupiter de Laodicée, surnommé Philalethes, qui est debout; celui-ci tient l'aigle & une pique, celui de Smyrne tient d'une main la pique, & de l'autre une victoire. L'inscription est curreuse, Assis aureste resis aureste. Attalus Sophiste a fait frapper cette médaille pour Smyrne & pour Laodicée, dont les noms se voyent écrits en abregé dans l'exergue. Il regardoit ces deux villes comme sa patrie; P. Claudius Attalus étoit sparne se de Laodicée. Il se nomme ici Sophiste, nom dont on se faisoit honneur dans ces temps-là: ainsi s'appelloient les Philosophes & les gens d'une grande érudition. Ici

Attalus préfere le nom de Sophiste à celui de Preteur.

On demandera sans doute, pourquoi deux Jupiter dont l'un est assis, l'autre debout devant Jupiter même. Nous voyons certainement deux Jupiter, dont l'un est pour Smyrne, & l'autre pour Laodicée; l'un & l'autre apparamment en la même forme qu'il étoit honoré dans sa ville. C'est une chose tout à fait singuliere de voir ensemble Jupiter pour l'une, & Jupiter pour l'autre ville: le Jupiter assis semble préceder en dignité celui qui est debout, de même que dans le medaillon qui est au dessous Hercule moindre en dignité est debout devant Jupiter assis. Peut-être que celui qui est affis est ici pour la plus considerable des deux villes, & celui qui est debout pour la moindre. La plus grande étoit sans doute Smyrne, qui disputoit pour la primauté avec Ephese & Pergame, comme nous verrons en son sieu.

Le Jupiter suivant qui est auprès d'un arbre, a un aigle à ses pieds : il 5 tient d'une main une victoire, & de l'autre une pique. Le medaillon se de Quintus Herennius, fils de l'Empereur Dece, montre d'un côté son buste, & de l'autre Jupiter assis & Hercule debout devant lui. L'inscription Greeque

Antoninus PIUS Ephefiorum fignificat: quibus verbis Ephefiorum erga Imperatorem tune rerum moderatorem affectus exprimitur: ##im Ephefiorum ita feipfos appellant in honorem Antonini Pii, quemadmodum & fub Antonino Caracalla Ancyra & Byzantium urbes in nummis Antoniniane vocantur.

111. Nummus 4 fequens Marci Aurelii observatu dignus est. In postica nummi patte Jupiter Smyrnæus estera ante Jovem Laodicenum stantem cognomento Philalethen. Hie aquilam tenet & hastam ; Smyrnæus vero altera manu hastam , altera victoriam tenet. Inscriptio singularis admodum se habet : Arsans supris rais mangleri, Attalus Sophista subibus patriis, id est Attalus Sophista hune cudi nummum curavit pro Smyrna & pro Laodicea , quarum nomina , etsi non integra , in exergo leguntur. Utramque vero urbem Attalus quasi partiam habebat. Publius Claudius Attalus erat equatur poet , sive Prætor Smyrnæ atque Laodicea. Hie Sophistam se dicit , hocque nomine quasi honorisco utitur; nam hoe nomine Philosophi virique eruditione conspicui illo ævo gloriabantur, Atta-

lusque Sophistæ nomen Prætoris titulo presert. Hic autem quæratur cur Joves duo, cor alter sedeat, alter ste ante sedentem. Joves cerce duos cernimus quorum alius pro Smyrna, alius pro Laodicea adest, & ut verismisle est, ea forma, eo cultu hic exhibentur, quo in illis civitatibus colebantur. Res est same singularis Jovem pro illa civitate simul adesse. Qui vero sedet Jupiter, dignior illo Jove videtur qui stat coram sedente, quemadmodum in nummo insta possito, Hercuses minor stat ante Jovem sedentem, utique majorem. Fortasse autem ille qui sedet pro majore civitate adesse, qui stat vero pro minore. Major porro haud dubie Smyrna erat quæ sessi momenta de contendébat cum Ephelo & Pergamo, ut pluribus dicetur alio loco.

Qui sequitur i in Tabula Jupiter prope arborem stans, ad pedes aquilam habet, atque alteta manut tridentem, alteta hastam tenet. Quinti Herennii Decii Imperatoris silii "nummus, ex alteta facie Q. Herennii protomen, ex alteta vero Jovem sedentem, & coram eo stantem Herculem monfettat. Inseriptio gravca sic legitur, has spatty is Ko-

dit qu'elle a été frappée à Pergame, sous le preteur Cominius Flavius Glycon, Théologien : C'étoit une dignité facrée, comme celle de Prêtre, de Pontife & de Prophete; Ciceron parle de ces Théologiens au paffage que nous avens déja rapporté du troisséme livre de la Nature des dieux : Ceux qu'on appelle Théologiens, dit-il, comptent trois Jupiter. Les Théologiens de ces temps-là étoient donc ceux qui passoient pour les mieux instruits sur la nature des dieux, sur leur généalogie, sur la distinction de ceux qui portoient le même nom; enfin sur tout ce qui regarde la divinité, & qui étoient en état d'en faire leçon aux autres. L'inscription de l'exergue dit, que les Pergameniens sont les premiers qui ont été trois sois Néocores. Nous parlerons des Néocores au second tome de ce Supplément.

Le Jupiter ' du médaillon qui vient après, porte un grand manteau qu'il étend sur l'Empereur & l'Impératrice qu'on voit à ses côtés de fort petite taille, & comme des enfans, si l'on les mesure sur celle de Jupiter. Ce qui est ordinaire dans les médailles, & dans les autres monumens, les Empereurs & les personnes de la premiere qualité y sont représentés sort petits, tels qu'ils croyoient être si on les comparoit au pere des dieux, & au Roi

des hommes, sous la protection duquel ils se rangeoient.

Dans ' le médaillon suivant qui est entré, je ne sçai comment, dans cette planche, on voit d'un côté les trois Empereurs, Septime Sévére, & ses deux fils Caracalla & Geta assis. Septime Sévére est au milieu, & ses deux fils à ses côtés : l'inscription fait foi que ce sont eux. Tous trois sont assis sur des chaises curules, & portent la toge, couronnés de feuilles de chesne. On ne pourroit pas bien distinguer le chesne si la grande couronne du revers qui est aussi de chesne, ne faisoit juger que les Empereurs sont couronnés de même; c'étoit ce qu'on appelloit Corona Civica : ce médaillon n'a rien de commun avec Jupiter. L'autre image ' tirée d'une pierre gravée représente Jupiter assis renant d'une main la pique, & de l'autre une victoire. Devant lui est un aigle ; jusques ici il n'y a rien que d'ordinaire : mais le lion qui est à ses pieds, & dont la tête est assez mal formée, ne se voit gueres avec Jupiter.

price thanks Princers Seeklyn, fub Pratore Cominio Flavio Glycone Theologo. Theologus facra digerras erat, ut Sicci los, Pointfex, P. iphera. De Theologis loquitur Cicero eo loco queri più attulimu: er libro ;. de natura de num . Jours tres . toquit , numerant is qui Thrologs nomina tur. Theologi eigo illi erant, qui tu ic temponis peratiores habebantur circa deorum naturam, eorum genealogiam, distinctionem corum qui codem appellabantur no mine, demum circa omnia quar ad numina illa spectabant, hique alios iis in tebus instituere poterant. In exergo hac fertur inscriptio, Hayauman restant reis remeson, Pergamenorum, qui primi ter Neocori fuerunt. De Neocoris in secundo hujus Supplementi tomo agemus.

Iu nummo sequenti 7 Jupiter pallium magnum

gestat, cujus larera extendit ut contegat Impera-torem & Augustam ejus uxorem hine & inde stantes, qui perquam minima statura & quasi infantes funt, fi cum Jove stante comparentur. Hoc passim in nummis caterisque monumentis con-spicitur. Imperatores enim & optimates viti sic quasi pueruli sub Jovis tutela representantur, ve-

reque sese admodum exiguos putabant, si cum Jove divum patre & hominum rege compararentur,

cujus open implorabant.
In num no tequenti 'qui esfu nescio quo in hanc tabalam ittepsit, & jam in loco non sibi congruenseoram treput, & jam in foco non not congruen-ti occurrir, exhibentur tres Imperatores, Septimius Severus fedens, ejulque filii Caracalla & Geta ad latera patris hinc & inde fedentes, coldem porro esse docet inscriptio; sedent aurem in sellis curulibus togati, querna corona ornati. Non posset autem in tam exigua corona internosci an querna, an laurea esser, nisi in postica parte altera corona haud dubie querna totam pene nummi saciem occuparer, id quod indicium est, quernam item esse Imperatorum coronam. Hæc olim vocabatur co-rona civica. Hic certe nummus cum Jove nihil affine habet. Alia ° icon quæ postrema est in hac tabula Jovem exhibet sedentem, hastam manu te-nentem, alteraque manu victoriam. Coram illo aquila visitur. Hactenus porro nihil præter solitum morem observatur. At leo ad pedes Jovis stans, cujusque caput leonem non ita perite sculptum refert, cum Jove rarissime conspicitur.

Jupiter





Jupiter se voit dans une belle pierre avec Junon, Minerve, Apollon & PL. Mercure ; c'est peut-être à la dévotion de quelque particulier, que aprèsla nous devons tout cet assemblage de dieux; il étoit apparemment dévot à MX. tous ces dieux, & il les a fait graver ensemble : cela n'est pas sans exemple. I Ils sont ici représentés à la maniere ordinaire, chacun a ses symboles, Mercure la bourse & le caducée, Minerve la chouete, Jupiter l'aigle, Junon le Paon, Apollon la lyre. Ce qu'il y a à remarquer, c'est que Jupiter, Junon, & Minerve portent chacun ce bois de pique qu'on appelloit hasta pura, qui se termine en haut en bourdon. L'image suivante montre Jupiter assis sur 2 une chaise sans bras; il tient d'une main un sceptre ou un bourdon comme ci-devant, & de l'autre main une patere qu'il présente à Hygiea. Cette décsse est debout devant lui, & tient un serpent : entre Hygica & Jupiter est un aigle, qui porte à son bec une couronne de laurier. Derriere Jupiter est Esculape, appuyé sur son bâton entortillé d'un serpent.

IV. L'image fuivante est, & plus singuliere, & plus mystérieuse : c'est 3 une tête de Jupiter Hammon qui jette des rayons ; il en sort du sommet de la tête jusqu'à la nuque : un qui est au-dessus du front se fait plus remarquer. Au lessus de la tête on voit dans un rond un serpent, symbole du Soleil. Devant la tête de Jupiter Hammon est un trident entortillé d'un serpent, & derriere la tête, une corne d'abondance d'où sortent la tête & les bras d'une personne. L'inscription VRANID. D.T.S. se peut lire ainsi: Uranides deo tutelari suo. Uranide a fait graver cette pierre en l'honneur de fon dieu Tutelaire. Quoique cette explication ait quelque apparence de

vrai, je ne voudrois pas trop m'y fier.

Jupiter Hammon se trouve aussi représenté dans un beau médaillon du PL Roi, avec l'inscription 3181 Appear le dieu Hammon. C'est une médaille de XX. Mitylene frappée pour marquer la concorde de cette Ville avec Pergame, sous le Préset Val. Aristomaque, comme porte l'inscription du revers, où l'on voit une femme assise qui est apparemment la déesse des Mityléniens : elle tient une patere d'une main & un sceptre de l'autre ; devant elle est Esculape avec son bâton entortillé d'un serpent. C'étoit le dieu de Pergame, patrie de Galien. Chaque dieu paroît être le garant pour sa ville de la concorde

Jupiter in eleganti gemma conspicitur, cum Junone, Minerva, Apoline & Mercurio. Quispiam videlicer religioso erga numina sishace duchus affectu, hos una deos reprasentaverit, a e sculpi curaverit; quod alibi quoque non semeloccurrit. Vulgari autem hic more exhibentur, singuli cum solitus symbolis, Mercurius marsupium habet & caduceum, Minerva noctuam, Jupiter aquilam, Juno pavonem, Apollo lyram. Quod autem observandum, Jupiter, Juno & Minerva hastam puram tenen globo superne terminatam. Sequens schema Jovem exhibet in sella simplici sedentem, manu securium tener, sive baculum globo superne terminatum, u ante: altera manu pateram offert-Hygicz coram ipso stanti, & serpentem terfert Hygieæ coram ipfo stanti, & serpentem te-nenti. Hygieam inter & Jovem Aquila vistur lau-ream coronam rostro tenens. Pone Jovem Æsculapius stat baculo nixus à serpente circumplicato.

IV. Singularior est sequens imago 1, arcanisque plena. Caput est Jovis Hammonis, radios superne emittens usque ad occiput. Spectabilior autem radius ille est qui supra frontem erumpit. Supra ca-

Tome I.

put circulus conspicitur in quo serpens solis symbolum. Ante caput Jovis Hammonis tridens erigitur à serpente circumplicatus, & pone capus cornu copia, unde caput & brachia hominis exeunt, Inscriptio VRANID, D. T. S. sic legi posse vi-detur, Uranides Deo tutelari suo. In honorem vi-delicer dei tutelaris sui hane sculpi gemmam curaverit Uranides. At licet aliquid verifimilitudinis habere videatur hæc explicatio, milim tamen le-ctionem illam affertam haberi.

Jupiter Hammon 'in eleganti quoque regio nu-milmate conspicitur cum hac inscriptione, 3788 ALLEGY, Deus Hammon. Nummus est Mitylenæ cusus, ad significandam urbis concordiam cum Pergamo, cum Prætor tunc esset Valerius Aristomachus, ut in posticæ faciei inscriptione legitur, ubi mulier sedens conspicitur, nempe dea quadam Mityleniorum. Ea pateram altera manu tenet, altera sceptrum. Coram illa Æsculapius stat baculum tenens à serpente circumplicatum. Hîc deus erat Pergami patrix Galeni medici. Quilibet deus pro civitate sua sponfor est concordiæ inter ambas

2 qui est entre les deux. Le Jupiter Hammon qui a un cercle sur la tête, est ainsi à la maniere d'Egypte. Nous en voyons souvent de même à la tête des Divinités Egyptiennes.

initæ. Jupiter Hammon 2 qui circulum capite geflat, sie Ægyptiaco more repræsentatur, hujusmominum Ægyptiorum.

# CHAPILE III. 深笔水头水头水头水头水头水头水头水头水头水头水头水

 Agathe du Roi singuliere qui représente Jupiter & Minerve. II. Jupiter avec Junon & la Sureté. III. Jupiter extraordinaire de Bresse. IV. Autre de Boissard. V. Autres non ordinaires.

Image suivante : représente dans toute sa grandeur une agathe du Roi où l'on voit aux deux côtés d'un arbre Jupiter & Minerve. Cette agathe fut donnée au feu Roi, il y a environ trente cinq ans; elle avoit été pendant plusieurs siecles dans une des plus anciennes Eglises de France, où elle passoit pour l'image du Paradis terrestre, & pour l'histoire du peché d'Adam; l'arbre qui est au milieu passoit pour le pommier d'où sut cueilli le fruit défendu. Un manteau sur les épaules de Jupiter, & la foudre qu'il tient d'une main; un casque sur la tête de Minerve, & l'habit qui la couvre de tous côtés: tout cela, dis je, auroit été plus que suffisant pour détromper des gens mediocrement instruits, je ne dis pas dans la mythologie, mais même dans l'histoire de la Bible. Dans ces temps de simplicité on n'y regardoit pas de si près ; la grande agathe de la sainte Chapelle , qui représente l'apothéose d'Auguste, a passé pendant plusieurs siecles pour l'histoire de Joseph, fils de Jacob. Une Onyce, qui représente les têtes de Germanicus & d'Agrippine, d'un excellent goût, & qui étoit attachée à une bague, a été honorée pendant six cent ans comme la bague que saint Joseph donna à la sainte Vierge, quand ils se marierent; on la baisoit en cette qualité tous les ans en certains jours de l'année : cela dura jusqu'à ce qu'on s'apperçût, il y a environ vingt-cinq ans qu'une inscription Grecque en ca-

#### CAPUT III.

I. Achates Regius singularis Jovem & Minerwam representans. II. Jupiter cum Junone & Securitate. III. Jupiter non vulgaris Brixianus. IV. Jupiter alter Boifardi. V. Alii Joves singularitate conspicui.

I. I Mago fequens i Achatem Regium exprimit Archetypi magnitudine. Ibi Jupiter & Miner-va vifuntur ante arborem hinc & inde stanes. Hoc porto cimelium ante annos circiter triginta quinque Ludovico decimo quatto Regi dono fuit oblatum. In Eccléna quadam Gallia antiquissima, per longum annorum seculorumque spatum inter cimelia fuerat, & paradis terrestris imago esse prima proposition de proposition de la compassión de la compassi

Minervæ, vestimenta queis illa tegitur undique; hæc, inquam, omnia plus quam sais erant, ut vel mediocriter rerum peritos à tanto errore retraherent; non de iis loquor qui mythologiam callerent, sed de iis qui historiam saltem biblicam ucumque renerent. At rudes illius ævi homines, cum in monumenta hujusmodi incidebant, quæ prima menti offerebantur statim amplexi, nugas quassibet impune lectabantur. Ingens ille Achates qui in sancta, ut vocamus, Capella aftervatur, quique apotheosin Augusti exhibet, longo sæculorum decursu historiam Josephi sili Jacobi repræsentare creditus est. Onyx capita Germanici & Agripinæ eximie seulpta exhibens, quique annulo aureo affixus erat, per annos fere sexeenos quas annulus à S. Josepho beatæ Mariæ Virgini sponsæ datus in Ecclesia quadam piorum osculis patuic, statis quibussam anni diebus expositus; done ab annis circiter viginti quinque deprehensum est, niceptionem quamdam græcam minuto characte-



JVPITER AVEC





M. Fritse

0

Pl. apres la XIX du Tom.I.

D'AUTRES DIEUX



Tom I opred to .



ractère fort menu, appelloit Germanicus, Alphée, & Agrippine Arethuse :

cette pierre est à présent du cabinet de cette Abbaye.

Pour revenir à Jupiter & à Minerve, ils sont représentés, comme nous voyons aux deux côtés de l'arbre; Jupiter tient la foudre élevée de la main droite, & porte un manteau qui ne couvre point sa nudité. Minerve est armée d'un casque, & vérue comme l'on voit; le serpent à ses pieds est le fymbole particulier de Minerve Poliade d'Athénes. Ce qui femble appuyer le sentiment des Messieurs de notre Academie, qui croyent que cette agathe regarde le culte de Jupiter & de Minerve dans Athénes, fondés sur ce qu'une médaille de la même ville, représente Jupiter & Minerve presque dans la même situation que dans l'agathe. "Les divinités topiques, disent-" ils, n'empêchoient pas que Jupiter ne fut regardé comme le maître par " tout : d'ailleurs les Athéniens croyoient être les premiers peuples de la Grece " qu'il eût honorés de sa visite, en quittant le lieu de sa naissance : cette " ville lui avoit dédié beaucoup de temples. Julius Pollux dit qu'une grande « partie des monnoyes de l'Attique, étoit marquée des deux côtés d'une « double tête de Jupiter, quelquefois d'une seule tête de ce dieu, avec une ou « deux choüettes au revers.

L'arbre, le cep de vigne qui l'environne, la chévre qui est sous le pied de Jupiter, & tous les animaux qui se voyent dans l'exergue, le cheval, le lion, le bouf & les autres, semblent marquer la Nature dont Jupiter étoit

L'inscription Hebraïque gravée tout autour sur le biseau de la pierre. paroît très-moderne; elle est en caractéres Rabbiniques, si mal formés qu'à peine peut-on les déchiffrer; nous mettons dans le Latin cet Hebreu dont la signification est: La femme confidera que le fruit de cet arbre étoit bon à manger; qu'il étoit beau & agreable à la vûe.

II. La revers d'un médaillon d'Antonin Pie, du cabinet du Roi, montre 4 Jupiter assis entre Junon & la Sûreré: il tient d'une main une pique, & de l'autre la foudre : Junon vêtuë en matrone porte une patere & une petite pique, ou un sceptre. La Sûreté a une main sur la tête; c'est la marque qui

re Germanicum Alpheum vocare, & Agrippinam Arethusam. Hzc porro gemma hodie in hujus cce-

Ut ad Jovem & Minervam redeamus, ii, ut diximus, ante arborem hine & inde & è regione stantes exhibentur. Jupiter erecto brachio fulmen tenet, pallium humeris gestans, quo nuditas mi-nime tegitur. Minerva casside munita, & iis induta, queis solet, vestibus est. Ante pedes ejus ser-pens ille sinuosis slexibus symbolum est Minervæ pens ille sinuosis slexibus symbolum est Minervæ Poliadis Athenis cultæ, Hinc vero sirmatur sentenin commentariis Academiz nostra: litteraria: exhibita, ubi probatum est hunc Achatem cultum Jovis & Minervæ apud Athenienses respicere, quod confirmator, inquiunt eruditi Academici, ex nummo Athenis cufo, ubi Jupiter & Minerva eodem, quo in Achate siru exhibentur. Topica nucoden, quo in Achare itru exhibentur. Topica numina, inquiunt illi, non probibebant quominus Jupiter quali princeps omnium ubique baberetur. Alioquin vero putabant Arbenierses se inter Gracie populos primos esse, quos Jupiter, relisso natalium solo,
prasemia sua honoravisset, sishae ubis muntta spi templa dicaverat. Atticarum monetarum magna pars,
inquii Julius Pollux, duplici Jovis capite utrinque

Tome I.

signabatur, nonnunquam etiam unico ejusalem numinis capite, cum duabus in postica parte nottuis.

Arbor atque vitis arborem circumplicans, ca-pra sub pede Jovis posita, cateraque omnia anima-lia in exergo posita, equus, leo, bos & alia, na-

turam fignificare videntur , cujus pater Jupiter erat, Inferiptio Hebraica in parte declivi lapidis cir-cum infeulpta , infima atatis effe videtur , ac Rabbinico charactere descripta est tam rudi forma, ut vix legi possit. Eam inscriptionem nos hic Hebraico charactere, ut in Bibliis est, descriptante damus. Genes. 3. 6.

יתראאישרה כישוכ חעץ למאבל וביתאוה־הזא לעיכים וכחמר תעץ לחשכיל

Et vidit mulier quod bonum esset lignum ad cibum, & quod desiderabile oculis, & quod optabile esses

6° quod depaerabue onus; o quou oppositionad intelligendum.

II. In politica parte nummi Antonini Pii, qui est in Mulco Regio, exhibetur Jupiter sedens inter Junonem & Securitatem, Jupiter tenet altera manu hastam, altera fulmen. Juno matronæ ritu vestita pateram tenet & spiculum vel sceptrum. Securitas manum imponit capiti, hac vero nota H ii

la distingue; & de l'autre main elle tient un dard ou une pique. Ces trois divinités ont été mises au revers du bon Empereur Antonin Pie, pour mar-

quer qu'elles le protegent & veillent à sa sûreté & à sa conservation.

III. Les divinités de Bresse en Italie, sont d'une figure si extraordinaire 5 qu'il ne faut pas s'étonner que ce Jupiter de la même ville foit si différent des autres. C'est un homme barbu qui a des cheveux assez longs : il porte une couronne dont les rayons sont autant de flammes : revêtu d'un manteau parsemé d'étoiles, il tient de la main droite une épée entortillée d'un serpent : avec cette épée il a dans la même main une palme. C'est apparemment Jupiter vengeur qu'on a voulu représenter ici qui porte le fer & le feu pour venger les crimes des hommes. La palme marque que rien n'échappe à sa vengeance, & qu'en ce sens-là il est toujours victorieux. Son épée entortillée d'un serpent, signifie qu'il exerce si prudemment cette vengeance, qu'il n'enveloppe jamais l'innocent avec le coupable. Il s'en trouvera peut être qui donneront quelque autre explication à ces symboles; mais quelque sens qu'on y donne, on n'est jamais sûr d'entrer dans la pensée de celui qui a le premier imaginé un Jupiter de cette forme. Le Rossi dit que cette statuë est de marbre blanc, & plus grande que nature.

IV. Le beau marbre suivant a été copié à Rome par Boissard; c'est un Jupiter assis qui tient la soudre d'une main & la pique de l'autre; il a à ses pieds après la une aigle & un grand globe. A son côté droit est un Genie; c'est à dire, un jeune homme qui tient la corne d'abondance, marque ordinaire des dieux bienfaisans; il porte un manteau ou une chlamyde sur la chair nuë, & a une chaussure qui lui monte jusqu'à mi-jambe. De l'autre côté un autre Genie revêtu à peu près de même, tient une double corne d'abondance, & a un petit autel flamboyant sur l'autre main. L'inscription qui est fort remarquable se doit tourner ainsi: A Jupiter très-bon & très-grand, & aux Lares de la ville de Poussol. Caius Appius Flavianus Edile Curule a fait la dédicace de ce monument avec une base 🤝 soubase. Il a été dédié sous le Consulat de Lucius Aruntius, & de Caius Claudius Marcellus. L'inscription qui est au-dessus des figures est telle : au Genie de la maison a .. t .. s .. le dernier mot

S e tita, e le dignoscitur, & altera manu jaculum vertication tinet. Hac tria numina in patient point tant, ut is uncerar illa confervation & fecuritati

111. B.t av Italicæ urbis numina tam infoliae forn & la u, ut minime fit stupendum hane ! Jovem in illa urbe repertum, ab aliis ejus imaginibus to turn differre. Est vir barbatus sat prolixæ thomas. Coronam ille gestat, cujus radii totidem d. 1 . . . . . . , manu dextera gladium tenet, quem fergens circumplicat : cum gladio autem eadem mu a palmuta complectitur. Verifimile prorfus sudetar acc lovem vin freem tepræ entari , qui igni fer, sque ornnia invadit, ut scelera hominum ulci....... Palma illa indicatur vindictam ejus effugere nihil: hac que ratione illum semper esse vi-ctorem. Gladius ejus serpente circumplicatus indicat eum tanta prudentia vindictam hujusmodi exercere, ut nunquam cum fontibus infontes cor-ripiat. Erunt fortaffe qui aliam interpretationem aggrediantur, & symbolorum hujusmodi alia sensa

proponant; sed hæc quoquomo do verses, incertum lemper erit an scopum attigeris ejus qui hanc ima-ginem prior excogitavit. Octavius de Rubeis ait hane statuam ex candido marmore, & humana sta-

tura majorem esse. I V. Marmor sequens egregium certe monumen-tum à Borslardo Romæ delincatum fuit. Jupiter ess fedens, qui altera manu fulmen , altera haftam te-net. Ad ejus pedes cít Aquila, magnufque globus. Ad ejus latus dextrum Genius vifitur; id eft juvenis qui cornu copia tenet, deorum gratioforum fignum frequens. Genius ille pallium feu chlamydem habet nudo corpori immissam, & ocreas ad mediam usque tibiam ascendentes. In alio latere Genius alter, codem ferme cultu & vestitu, duplex cornu copiæ tener, & arulam parvam altera manu sustentat. Inscriptio notatu sane digna sic legitur i In Suprema parte, Genio domus, A.. T.. S.. Sub Jove & Geniis, Jovi opiimo, maximo & La-ribus Puteolame civilaiti, Caius Appius Flavianus Ædilis Curulis cum basi & bypobasi dedicavit.

Dedicatum Lucio Aruntio & Caio Claudio Mar-

sella Confulibus.





est gâté. Jupiter a le globe à ses pieds comme maître du monde; les deux Genies sont appellés dans l'inscription Lares de la ville de Poussol, parceque comme j'ai dit aux chapitres des genies & des Lares, Genie est un mot génerique, qui s'entend des genies de chaque particulier, des Lares & des Penates : le genie de la maison, c'est ce qu'on appelloit Lares; les Genies des villes s'appelloient Penates. Ce fut Caius Appius Flavianus Edile Curule, charge dont nous parlerons au tom. 3. qui fit faire ce monument, & qui y mit une base & une soubase hypobasi, terme rare, & qu'on ne trouve gueres employés Il fur dédié sous le consulat de Lucius Aruntius, & de Caius Claudius Marcellus; qui se rencontre en l'an 732. de Rome, & l'an 22. de Jesus Christ,

fous l'Empereur Tibere.

V. On voyoit d'autres Jupiter de forme extraordinaire, comme celui de Crete, dit Plutarque, qui n'avoit point d'oreilles; parce, disoit-on, qu'il ne convient pas que le maître souverain de toutes choses entende la voix de personne. Un Jupiter de bois placé dans un temple de Minerve, avoit, felon Pausanias, trois yeux; deux en leur place ordinaire, & un au front, de même que le Mercure de Bresse que nous donnerons plus bas: ces trois yeux marquoient, selon l'opinion de quelques-uns qu'il regnoit au Ciel, qu'il regnoit sous la terre, selon Homere & c'est pour cela qu'on l'appelle le Jupiter de l'enfer, & qu'il regnoit encore sur la mer, selon Eschyle. Pausanias parle d'un autre Jupiter dans l'Elide, qui n'avoit point de barbe, comme le Jupiter Anxur, & d'autres dont nous avons parlé dans le premier tome de l'Antiquité. Il y avoit encore en Arcadie un Jupiter adulte, TERESOU, ce qui fait juger qu'en différens endrois il y avoit des Jupiter de tout âge: ce Jupiter étoit quarré par le bas, & se terminoit en Herme. A Corinthe, une statuë de Jupiter Milichius avoit la forme d'une pyramide, Pausan, 2. c. 9. p. 132. Un Jupiter d'Athénes, p. 97. avoit sur la tête les Heures, c'est-àdire, les Saisons, & les Parques; ce qui marquoit, dit Pausanias, qu'il étoit le maître de la vicissitude des temps, & de la destinée des Hommes. Un des plus extraordinaires étoit le Jupiter Olympien d'Athénes dont le tem-

Postrema vox magna parte excidir, nec legi potest. Jupiter ante pedes positum penes se globum habet, utpote mundi rector & dominus. Duo illi Genii in inferipione Lares appellantur, quia quemad-modum dixi tomo primo, capite de Geniis & La-ribus, Genius genericum est nomen, quod & de geniis singulorum hominum, de Laribus & de Penatibus intelligitur. Genius domus is erat quem Larem nuncupabant: Genii urbium, Penates vocabantur. Caius Appius Flavianus Ædilis Curulis, quo de munere agetur tomo 3, hoc monumentum erigi curavit, cui suppositit basin & hypobasin, qua vox rara, alibi vix reperitur. Dedicatum marmor fuit Consulibus Lucio Aruntio & Caio Claudio Marcello, qui annus est Urbis conditate 732. Jesu-Christi 22. Imperante Tiberio.

V. Alii occurrebant Joves non vulgari forma, qualis erat ille Creteniis de quo Plutarchus Ibro de lide & Ofiride p. 381, qui nullas habebat au-res; quia, ut quidem dicebatur, non decebat eum qui rerum omnium supremus sit dominus, cujus-piam vocem audire. Jupiter alius ligneus in templo quodam Minervæ positus, ut ait Pausanias l. 2. c. 24. tres oculos habuit, duos qua in parte ho-

minis eos natura locavit, tertium vero in fronte, quemadmodum & Mercurius Brixiensis, quem in-fra in Mercurii Cap, proferemus. Tribus hisce oculis significabatur secundum quorumdam opinio-nem, ipsum regnare in cælo, sub terra etiam se-cundum Homerum, ideoque vocatur Isis καταχθί-1905, Jupiter Inferus, & maris etiam regem elle, ut vocat Ælehylus, Commemorat item Paulanias Eliacorum primo cap, 24, Jovem allum imberbem, qualis narratur fuille Jupiter Anxur, necnon & alii de quibus egimus in primo Antiquitatis explanatæ tomo. Erat etiam in Arcadia (Paulan. 1. 8. c. 48.) ara Jovis adulti reness. Sic eam vocem explicat Amasæus. Hinc inferas variis in locis diverke cujuliber attatis Jovem repertos fuisse. Hie autem Jupiter quadrangulus erat, id est in Hermæ morem inserne desinebat. Corinthi Jovis erat Milichüstatua Pausan. 2. 9. quæ pyramidis formam referebat. Jupiter quidam Atheniensis, Horas seu anni tempestates & Parcas gestabat, quo significabatur, inquit Pausanias 1, 40. Jovem & vicissitudinis & fati cujusque hominis esse moderatorem & dominum. Singularitate quadam ad sui specta-culum evocabat Jupiter Olympius Atheniensis ;

### 61 SUPPLEMENT DE L'ANT. EXPLIQ. Liv. II.

ple fut consacté par l'Empereur Hadrien. C'étoit une statuë d'or & d'yvoire, qui pour la grandeur pouvoit être comparée aux Colosses, excepté ceux de Rome & de Rhodes: tout le temple dont le circuit étoit d'un demi mille, étoit plein de statuës de l'empereur Hadrien, parce que chaque ville Grecque y en avoit mis une. Les Atheniens pour surpasser tous les autres, lui firent un grand colosse, qu'ils mirent derriere le temple.

Entre les Jupiter de bronze, un des plus grands étoit ce colosse que les Eliens sirent après qu'ils eurent terminé la guerre contre les Arcadiens : il avoit vingt-sept pieds de haut. Il se trouvoit dans l'Elide une quantité prodigieuse de statuës de ce dieu. Un Jupiter de Megalopolis étoit des plus singuliers : on l'appelloit, pérses comme qui diroit, qui présidoit à l'amitié. L'ouvrier qui étoit Polyclete Argien lui avoit donné les symboles de Bacchus, le gobelet d'une main, & le thyrse de l'autre; l'aigle mise sur ce thyrse étoit la seule marque qui convenoit à Jupiter : il y avoit du mystére à tout cela; Jupiter qui présidoit à l'amitié avec les symboles de Bacchus, sembloit signifier que l'amitié se forme parmi les pots & les bouteilles : c'est effectivement celle qui se forme le plus aisément; mais je ne sçai si c'est la plus durable.

cujus templum confectatum fuerat ab Hadriano Imperatore, Jovis statua magnitudine cum Colofies concertabat, exceptis tamen Romanis & Rhodiis. Hic aliquod virium suspicamur in Pausanit serie. Totum templum, cyjus ambitus dimidium ferme miliariti habebat, plenum erat statuis Hadriani Imperatoris: quia singulæ civitates suam ibi Hadriani statuam locaverant. Athenienses ut alios omnes hac in parte superates dieterentur, Colossum Hadriani magnum estici curavere, quem pone templum locaverant.

Hadriani inagunit.

Inter Joves arneos, cum maximis certabat ille
quem Elei post consectum Arcadicum bellum dedicarunt, Pausau. 5. 24. erat altitudine pedum

viginti septem. In Elide porto statuarum Jovis ingens numerus crat. Spectabilis crat Megalopoli Jupiter eitnes dictus, de quo Pausanias 8, 41, quasi dicas, amicitiarum auctor, qui amicitias conciliabat. Sculptor sucrat Polycletus Argivus, qui symbola Baechi ipsi dederat: nam altera manu poculum, altera thyrsum tenebat. Aquila in thyrsi cacumine posita sola erat nora Jovi propria, quacque ad Liberum pattem non quadrabat. Aliquid areani ca in re latebat. Jupiter amicitiae prases, vel amicitia conciliaror cum symbolis Baechi significare videbatur amicitian inter pocula conciliari. Ea utique est amicitia que minori negotio paritur; an vero fitmio e ritam sir, dicere non aussim.



Apres la XX-Pl da Tom 1 TUPITER \$ 10 Pt 1 -DOMVS. A TI I. () M FT LARIBY. BV. TAR. BIJAVIANTO AND IVE CAMBALL BUT HAR L ARVIII. CLATE OF E. T. Ion I gere la . Pl.



## 

#### CHAPITRE IV.

 Variations dans les images des dieux. Junon extraordinaire. 11. Junon surnommée Moneta, ou de la Monnoie. 111. Junon de Versailles. IV. Junon de Bresse, la plus extraordinaire des Junons.

Uelque grande que puisse être la varieté des statuës & des images des dieux, que les marbres & les auteurs nous apprennent, elle ne surprendra point, si l'on considére le nombre infini des statuës que l'impieté payenne honora jadis d'un culte divin ; toute la terre en étoit pleine : les villes, les villages, les campagnes, chacun faisoit les dieux en sa maniere; on leur donnoit la forme, l'habit & les symboles qu'on vouloit; de là vient que nous trouvons souvent des figures que nous avons peine à reconnoître. Car quoiqu'il y eût certains symboles plus propres aux dieux que d'autres, comme l'aigle à Jupiter, le paon à Junon, le seu à Vesta, le trident à Neptune, les épis & les pavots à Cerés; on leur en donnoit facilement d'autres, tels que l'imagination leur suggeroit, ou que la mythologie qui varioit par tout leur en pouvoit fournir. Temoin cette Junon qu'on voyoit auprès de Mycene, dans un temple que Pausanias décrit: elle étoit faite de la main de Polyclete, fameux sculpteur. La déesse beaucoup plus grande que nature étoit assise sur un trône; elle étoit toute d'or & d'yvoire. Il est à remarquer qu'en ces anciens temps l'yvoire éroit beaucoup plus précieux qu'au- P L. jourd'hui : ornée d'une couronne sur laquelle étoient représentées les Graces XXI. & les Heures, ou les Saisons, elle tenoit d'une main une grenade, & de l'autre un sceptre, au bout duquel étoit un coucou; ce coucou avoit rapport à la fable qui disoit que Jupiter se metamorphosa en coucou pour approcher la premiere fois de Junon. Le même auteur nous parle d'une autre Junon qui portoit les Sirenes sur la main; cela avoit sans doute rapport à quelque fable, ou renfermoit quelque signification allégorique.

II. Voici un médaillon du Roi des plus singuliers : 'il représente d'un côté x

#### CAPUT IV.

 Quanta fit in imaginibus deorum varietas. Juno infolitæ forme. 11. Juno Moneta 111. Juno Verfalienfis. IV. Juno Brixiana, omnium fingularifima.

L. Quantacumque observetur in marmoribus atque Museis, statuarum iconumque dos deasque exhibentium varietas, niĥil utique est quod stupeamus, si perpendamus, quam immensum numerum statuarum prosana illa impietas dedicaverat, divinoque cultu honorabat. Ils repletus erat universus orbis, urbes, pagi & agri. Deos quisque sibi ad libitum suope ingenio suoque atbirito est formabat; siguram, vestes, symbola tribuebat, quæ maxime placerent. Hinc sit ut sæpe in statuas & signa incidamus, quæ vix internoscere possumus. Licet enim quædam estent symbola huic vel illi deo deæve propria & peculiaria, ut aquila Jovi, pavo Junoni, ignis Vestæ, tridens Neptuno, spicæ & papavera Cereri; alia ipsis facile symbola

dabantur , qualia imaginari in promtu erat , vel qualia mythologia , qua apud diversos scriptores mirum quantum variabat in omnibus , ipfis tuppeditabat. Testis erat Juno illa prope Mycenas , de qua Pausanias 2. 17. ea in templo quodam crat manu Polyeleti celeberrimi sculptoris facta, statura vulgarem multum excedente. In solio sedebat, arque ex auto & ebore tota constabat. Ubi observes velim ebur illis temporibus longe rarius preciosius qua funda qua representabantur Gratiza arque Hora: altera manu malogranatum temebat, altera sceptrum , cui insidebat cuculus ; qua avis fabulosam illam historiam respiciebat, qua ferebatur Jovem, ut prima vice cum Junone congrederetur , in cuculum sce tem Junone congrederetur, in cuculum sce tem Junora y juna signa soli passa 
II. En nummum ' regium maximi moduli fingularitate sua suspiciendum. Ex altera facie Junonem

# 64 SUPPLÉMENT DE L'ANT. EXPLIQ. LIV. II.

la tête de Junon qu'on surnommoit Moneta, parce qu'elle étoit censée présider à la Monnoye: elle y paroît voilée en matrone, avec un bourlet qui s'éleve sur le devant de la tête comme dans plusieurs autres de ses images. L'inscription autour de cette tête est : Indulgentia Augusti. Moneta impetrata. Au revers est représenté Auguste dans une quadrige tenant le signe militaire de l'aigle. L'inscription au-dessus est : Casari Augusto s celle d'en-bas dans l'éxergue se doit lire : Colonia Augusta Aroe Patrensis. La legende de la tête nous apprend une chose bien remarquable: mais pour la bien entendre, il faut mettre un point après indulgentia- Augusti, & tourner à l'indulgence d'Auguste. Moneta impetrata, veut dire qu'on a accordé à la ville le droit de battre monnoye. C'est le sens le plus naturel; mais en quelque maniere qu'on le tourne, cela signifie que la Colonie de Patras a obtenu de l'Empercur Auguste, par un esset de son indulgence, la permission de battre monnoye. Permission qu'on n'accordoit pas à toutes les Colonies : il n'y en avoit que quelques-unes qui jouissoient de ce privilége. Ce sut en vertu de cette permission que la Colonie de Patras frappa ce médaillon en l'honneur d'Auguste. Il y en aura peut-être qui croiront que cette tête représente Livia, semme d'Auguste; mais quand cela seroit même, on représente aussi Junon en cette forme. Il est fort ordinaire dans les médailles de voir les Impératrices comme déesses. Au revers, Auguste est représenté sur un char à quatre chevaux, triomphant, & tenant d'une main le figne militaire de l'aigle.

III. On prend pour Junon Reine une statuë de Versailles, où la déesse coëssée avec un bourlet sur le devant, tient de la main droite un sceptre, & de la gauche une grenade. C'est apparemment le sceptre qui lui a fait donner le nom de Junon Reine. Mais on voit un sceptre de même dans une image de Cerès, où elle est couronnée comme celle-ci : elle tient là des épis, qui sont le symbole de cette déesse : les pavots le sont aussi. Ce que cette statuë tient en la main passe pour une grenade. Ce pourroit bien être un pavot : & en ce cas-là ce seroit Cerès, & non pas Junon.

le Rossi nous a conservée : elle est assis sur une grande motte de terre, cou-

tilim exhibit, qui Monett cognominabatur, quia cudi ada monette pra di cantontar. Juno hic ceu matrona volata confereta com quodam fupra frontem turalo, quim to alus ejus iconibus obfervantas. In fictipuo circam poite fic habet: Indulgentia Angelia Moneta imperata. In policia facie Augusta in qua lings compicitur, Aquila fignum militare tene is, Indictiptio fuperne polita est, Cafriri Angula. Li exergo autem legendum, Colonia Angula Aroe Patrensis. Inferiptio prior capuc Junoms circumduns, rem docet noratu dignam, quam ur picò intiligas, punchum ponas velim post iliud, indivigenta Angula. Hinc illud, Moneta imperatas, figuraribot ca icessam urbi fuilse monetam adendi tacatatat quoquo autem modo verba accipias, fintas ent, Coloniam Patrensem ex indulgantia lisperatoris. Augusti jus cudenda moneta imperatas. Qua vida ganti non omnibus omnibo colonia cere debata, aliquar folum hac pravogia a cia lebatu. Pest i entratam hujuletemodi facede ten. Ce o in Patrensis hune nummam in honorem Algan, peccasii. Non deerunt sotte qui

puteut hoc in nummo teptasfentari Liviam Augasti uvottum. At etiami Livia cilet, Janonem mon manus exhiberet. In nummis enim, Augusta actuam instar passim exhibite observantur. In postus faero Augustus in curru vehitur, cui janetistus quatuor equi, & altera manu signum militare aquisla tenet. III. Juno regina esse essistimatur statua sequens,

gua a gualeburt. Pest is petratam hujuteemodi facele tem , Co o i i Patreaus hune nummam in honorem Argan, percastit. Non decruit forte qui cui i indo nu quam visum est. It alia i la tumulo

ronnée





ronnée de feuilles; elle tient dans la main droite un cœur humain, & fair couler de l'autre le lait de ses mameles sur deux couronnes de fleurs & de feuilles, passées de chaque côté à l'extrémité d'un gros bâton qui a la forme d'un arc. Des goutes de lait tombent aussi sur un pân, qui est à côté de la déesse, & qui nous la fait reconnoître pour Junon, car le pân ne va jamais qu'avec elle. On ne peut disconvenir que l'image ne soit toute allégorique. Il y a apparence qu'on a voulu peindre d'une maniere un peu enveloppée, la mere nature, qui nourrit les animaux & les plantes. Ce cœur qu'elle tient à la main; cet arc qui a des couronnes, des fleurs & de feuilles aux deux extrémités; ce lait qui coule sur tout cela & sur la queuë du pân. Toutes ces choses-là, dis-je, sont des énigmes proposées pour donner la torture aux esprits. Il seroit inutile de s'éxercer à les expliquer.

folis cotonata: altera manu tenet cor humanum, altera vero ex mammis suis lac emulger, ut in coronas duas è sloribus & folis concinnatas decidat. Corona porro illa in extremo baculo, qui arcus formam habet, hinc & inde inferta sunt. LaGis fillar decidunt etiam in pavonem è latere pofitum, quo pavone nixi Junonem illam effe cenfernus. Nufquam enim pavo in aliorum numinum imaginibus confipicitur: cam Junone fola obfervatur Allegoriam aliquam in hac imagine conti-

neri nemo non fateatur. Versimile autem est hic depingi, sed obvoluto obscuroque modo, naturam matrem, quæ omnia fovet, alitque universa. Cordis humani figura in manu ejus posita, arcus in cujus extremis utrinque coronæ ex sloribus & foliis concinnatæ, lac in hæc singula & in caudam pavonis decidens; hæc inquam omnia, ænigmata sunt, exercitandis ingeniis apta, sed in quibus explicandis frustra insudaveris,

## **发头发头发头发头发头发头发头发头发头发头发,从发光发光发光发光发**

#### CHAPITRE V.

I. Vesta de Mgr. le Card. Gualtieri. 11. Vesta ou Vestale de Versailles. 111. Autres images.

'Est Vesta, dit Diodore de Sicile, p. 336. qui a inventé l'architecture des maisons, & c'est en reconnoissance de ce biensait qu'on la trouvoit presque dans toutes les maisons, où l'on lui offroit des sacrifices. C'est peut-être pour cela qu'on trouve tant d'images de cette déesse, & des Vestales qu'on a peine à distinguer de Vesta.

La Vesta de Monseigneur le Cardinal Gualtieri merite d'avoir ' place ici. Le PL. bourlet qui retient sa coëffure ; le voile qui la couvre devant & derriere ; XXII. l'espece de bourdon qu'elle tient d'une main; la veste qui descend par-dessus " sa robe jusqu'à demi corps; tout cela, dis-je, est à remarquer : elle a quelque chose de chacune de celles que nous avons données au premier tome de l'Antiquité. La derniere a comme celle-ci un sceptre qui est une espece

#### CAPUT V.

I. Vesta Eminentissimi Cardinalis Gualterii. II. Vesta seu Vestalis Versaliensis. III. Alia imagines.

I. V Esta est, inquit Diodorus Siculus, p. 336. qua ades confruendi artem invenit; & in tanti beneficii gratiam in omnibus fere domibus Vesta conspiciebatur, ubi factificia ipsi offerebantur. Ideoque fortasse tot imagines Vesta cocurtunt, necnon Vestalium, qua non ita facile à Tome I.

Vesta distinguuntur

Signum illud Vestæ, quod in Museo Eminentissignati find Card. Gualterii Romæ suspicitur, hic locum habere par est; tutulus ille quo caput ejus ornahabere par ett; tutuius ille quo caput ejus orna-tur, velum quo dea utrinque operitur, baculus feu sceptrum quod manu tenet, veftis illa qua fupra tunicam ad femora usque tantum effluit; hæc, inquam, omnia sun observanda. Ex singulis vero Vestæ imaginibus quas in primo Antiquitatis explanatæ tomo dedimus, aliquid peculiare in hac observatur. Quæ postrema ibi datur, ba-culum huic similem exhibet. Hæc autem in ArchePt. de bourdon : celle-ci qui a dans l'original quatorze ou quinze pouces de aprèsla haut, est fort singuliere, & devant & derriere; on l'a mise des deux côtés XXII. pour la faire mieux remarquer. Le pied qui est antique a aussi sa curiosité; il lui a apparemment été mis pour qu'on pût la mettre dans quelque Laraire; les anciens en avoient qu'ils plaçoient en quelque endroit de leurs maisons, où ils rendoient des honneurs divins aux statués de ceux qu'ils mettoient au rang des dieux domestiques, ou des Lares.

Pr. II. La Vesta ou Vestale de Versailles se reconnoît en ce qu'elle 'est près d'un XXIII. autel qui jette des slammes: je dis que c'est Vesta ou la Vestale prêtresse.

parce que, comme j'ai déja dit au premier tome de l'Antiquité, p. 61. il étoit fort difficile de distinguer la prêtresse Vestale qui étoit Vestalis Maxima, d'avec Vesta; elles étoient vêtuës de même. Ce qui pourroit faire croire que c'est une prêtresse Vestale, c'est qu'elle est ici près d'un autel slamboyant; mais nous voyons souvent dans les anciens monumens, & sur les médailles

les dieux qui se tiennent debout près des autels.

111. On ne sçait i l'image suvante dessinée par M. le Brun à Rome est une Vesta ou une Vestale: on peignoit, comme nous venons de dire, celle qu'on appelloit Vestalis Maxima, la plus grande des Vestales, en la même forme que Vesta, avec un grand voile sur la tête, comme on peut voir à la planche v. du second tome de l'Antiquité. Et dans les sacrifices, du moins dans certains, toutes les Vestales étoient voilées: voyez au tome second de ce supplément, dans une planche des factifices. Un médaillon du Roi représente Vesta avec l'inscription aternitas, apparemment parce que c'étoit dans son temple que se conservoit le seu éternel, comme il est porté dans cette loi rapportée par Ciceron de leg. 2. Virgines Vestales in urbe custodiunto ignem soit publici sempiternum, que les Vierges Vestales gardent le seu public éternel. Ovide nous apprend Metam. 15. v. 864. que Vesta & Phœbus étoient conservés entre les dieux Penates d'Auguste.

Vistaque Casareos inter sacrata Penates, Et cum Casarea tu Phæbe domestica Vesta.

M. le Baron \* de Crassier m'a envoyé une empreinte de Tuccia, vierge

typo, quatuordecim quindecimve pollicibus alta, quia non vulgaris eft, secundum anticam posticamque faciem hie repræsentatur, ut diligentius eam explorare possis. Pes seu basis statua antiqua est & spectabilis. Ideo subjecta signo Veste, ut videtur, quo commode posser in larario aliquo statu. Lararia quippe veteres illi profani habebant, in aliqua ædium parte constituta, ubi laribus diis suisono honores conferre solebant.

11. Vesta seu 'Vestalis illa quæ Versaliis obser-

1L. Vesta seu 'Vestalis illa quæ Versaliis observatur, hine agnoscitur quod juxta aram ster, stammas emittentem. Illam dico Vestam, vel Vestalem sacerdorem, quonism, ut dixi primo Antiquitatis explanatæ tomo p. 61. disticile admodum erat Vestalem facerdorem, quæ Vestalis maxima appellabatur, ab ipsa Vesta distinguere. Nam eodem ambæ erant vestitus genere ornatæ. Inde fortasse quispram crediderit hanc de qua agimus esse Vestalem maximam, quod ea stet prope aram slammigeram. At in monumentis & in nummis veteribus, non raro Videmus deos deasse prope aras stare.

III. Imago à sequens Romæ à Brunio Pictore noitrate celeberrimo delineata; an Vesta sit an Vestalis

ignoratur. Nam, ut modo dicebam, Sacerdos illa qua Vestalis maxima appellabatur, eadem forma qua Vasta ipsa depingitur: magno videlicet operta velo, ut videre est tomo st. Tab. v. Antiquitatis explanatæ, sa sacerdos in quoque, saltem in quibussam, ut videbis in secundo hujus Supplement tomo, in Tabula quadam ad facrificia pertinente, Nummus i maximi moduli Regius Vestam repræsentat cum inscriptione, attentiata, Ea vero duchi ratione, fortassis attentiatem Vesta adscribebant, quod in ejus templo ignis attenus servatur, ut apud Ciceronem cernere est lib. 2. ubi shanc illegem affert. VIRGINES VESTALES IN URBE CUSTODIUNTO IGNEM FOCI PUBLICI SEMPITERNUM. Ex Ovidio discinus Metamorph, 15, v. 864. Vestam & Phobum inter deos Penates Augusti conservari.

Vestaque Casareos inter sacrata Penates , Et cum Casarea tu Phæbe domestica Vesta.

Illustrissimus D. Baro 4 de Crasser expressam mihi imaginem Tucciæ Vestalis misst, Tucciæ, inquam,













Vestale, fameuse par la preuve qu'elle donna de sa virginité : elle différe de deux autres que j'ai données au premier tome de l'Antiquité. La différence n'est pas grande; mais en fait de monumens il ne faut rien négligers

illius celebertima ex mirabili illo fabulosoque ser- naix tomo protuli. Modicum certe interest dis-vatæ castitatis testimonio. Hac porro homiliil distert ab illis qua in primo Antiquitatis expla-gendum:

## @**.V.,V.,V.,V.**,V.,V.,V.,V.,W.,W.,W.,W.,W., CHAPITRE VI

1. Neptune de Boissard, Nereude, Cheval marin. 11. Neptune équestre : on n'en trouve point d'image. I I I. Neptune singulier. IV. Amphitrite.

E Neptune qui commence la planche suivante avoit été dessiné par PL. Boissard, qui vouloit sans doute le publier un jour, comme plusieurs XXIV. autres qu'on voit dans le manuscrit de Monseigneur l'Evêque de Mets. On ne sçait pour quelle raison, ni par quel accident ce monument & un grand nombre d'autres qu'il avoit dessinés sont restés dans son manuscrit. Il avoit apparemment dessein de les donner un jour au public, comme il en avoit déja donné grand nombre; mais la mort l'aura obligé de laisser ce soin à d'aurrès. Au-dessus du dessein Boissard à mis cette note: Inventum Etlinga, sed jussu Maximiliani translatum Weissemburgum; cela veut dire que ce monument qui fut trouvé à Etlingen, fut transferé par ordre de Maximilien à Weissembourg. Le même a été donné par Apianus; & c'est d'après lui que nous l'avons mis au premier tome de l'Antiquité, planche xxxii. mais h différent de celui-ci, qu'on le prendroit pour un autre. Comme Boissard a apporté bien plus d'éxactitude à dessiner & à copier les inscriptions qu'Apianus, nous avons cru qu'il falloit le remettre ici selon la copie de Boissard. Neptune tient de la main gauche son trident ; il empoigne de la droite un poisson dont la queuë s'étend comme une sleur. Au pied de Neptune est un monstre marin. L'inscription se doit lire ainsi : In honorem domus divinæ deo Neptuno contubernio nautarum Cornelius Aliquandus de suo dedit. En l'honneur de la maison divine, au dieu Neptune ; c'est Cornelius Aliquandus qui a érigé à ses propres frais ce monument pour la societé des bateliers : Il parle ici des bateliers du Rhin; ce qui fait voir que les bateliers des rivieres, aussi

#### CAPUT VI.

I. Neptunus Boissardt , Nereis , Equus marinus. II. Neptunus equestris, cujus nusquam ımago visa fuit. 111. Neptunus singularis. IV. Amphitrite.

L N Eptunus ille qui prior ' in Tabula nostra conspicirur , à Boisardo delineatus fuerat, publicandes ceim silis bêne multis , quorum ito-nes continet manuscriptus Codex Excellentissmi D. Episcopi Metensis. Qua de causa vel quo casu monumentum, quod ille delineaverar, & tot alia in Manuscripto ejus non publicata remanserint, prorsus ignoro. Illa enim, ut cteditur, publici ju-ris facere destinaverat, ut alia multa jam dederat; fed fato præoccupatus, hæc ahis expromenda re-Tome I.

liquit. Supra iconem hanc posuit notam Boissardus. Twentum Etlings, sed justi Maximiliani translatum Weissemburgum. Hoe ipsum monumentum ab Apiano datum tuerat, exque libro ejus desumtum protulimus libro primo Antiquitatis explantate tomo Tabula xxxII. sed adeo ab hoe diversum, ur aliud Omnino effe videatur. Cum porro Boilfardus ma-jori diligentia atque peritia ufus fuerit in deli-neandis fehematibus, inque inferiptionibus excipiendis quam Apianus, operat precium duximus illud monumentum ad Boissardi fidem bic apponere. Neptunus læva manu tridentem tenet; dextera vero piscem stringir, cujus canda in sloris formam desinit. Ad Neptuni pedes matinum monstrum visitur. Inscriptio autem sic legenda: In honorem domus divina deo Neptuno consubernio nautarum Cornelius Aliquandus de suo dedit. Hic de nautis Rheni sermo est : qua reprobatur fluviorum I ii

bien que ceux de la mer, ou les matelots, regardoient Neptune comme leur dieu. Le Neptune suivant tité d'un médaillon du Roi, tient aussi le trident & appuie son pied sur un poisson. La Nereïde qui vient après sut dessinée à Rome par M. le Brun : elle est montée sur un cheval marin bridé: ce cheval marin a le corps couvert d'écailles. La Nereïde tient d'une main 4 des seuilles, de celles apparemment qui viennent dans les eaux. Le cheval marin qu'on voit au-dessous est du cabinet de M. le Maréchal d'Estrées; son corps est bigarré d'ornemens que le caprice de l'ouvrier a imaginés.

II. Le culte de Neptune équestre étoit célébre, tant parmi les Grecs, que parmi les Romains; on le voyoit sur un grand cheval à Athénes pour-suivant le géant Polybote. Les Phéneates lui avoient aussi fait une statué équestre: on le nommoit Hippius, ou l'équestre, parce que c'étoit lui qui avoit le premier appris à monter à cheval; c'est pour cela que Menelas allant courir sur son char à deux chevaux, oblige son concurrent de jurer par Neptune qu'il n'usera point de fraude dans sa course. Ce qui prouve que dès ce temps-là, on regardoit Neptune comme le dieu qui présidoit à ces courses de chevaux : cela convenoit à Neptune l'équestre. Les Romains honoroient aussi Neptune l'équestre; Festus apporte plusieurs raisons pour-quoi on l'appelloit ainsi: c'est, dit-il, ou parce que Pegasse est né de lui & de Pegasside; ou parce qu'on donna à son pere 'S turne, qui devoroit tous ses enfans, un cheval à devorer au lieu de Neptune; ou ensin parce que d'un coup de son trident, il sit sortir de la terre un cheval, & de-là venoit que dans l'Illyrie on jettoit de neus en neus ans quatre chevaux dans la mer.

Aucune de ces figures équestres de Neptune n'est venuë, que je fache, jusqu'à ces bas temps. Nous le voyons pourtant allant sur mer, sur un char tiré par des chevaux de sorme ordinaire: mais sa voiture la plus commune

font les chevaux marins

Pt XXV. extraordinaire. Ces chevaux marins, qui vont dans les ondes, ont des ailes; Neptune tient un pied sur la tête d'un Dauphin qui est entre les deux chevaux, & l'autre sur le dos de l'un des chevaux. Il est assis d'une maniere des plus singulieres; les deux chevaux entortillent leurs queuës

nautas, perinde atque marinos, Neptunum prodeo fuo habuille. Neptunus fequens, ex Regio nummo expreflus tridentem & tiple quoque tenet, ac pifcem premit pede. Quz fequitur Nereis 'à D. le Brun eximio pictore Romæ delineata fuir: infider autem cquo marino, qui freno & habenis regitur. Hic equus marinus fquamis est opertus.

Nereis porto illa flores manu tenet, cos selicet qui in marinis aquis pullulare solont. Spectabilis est equus marinus s'squens, qui in Museo D. Maresc. d'Estrées servatur. Corpus ejus nitet orna-

mentis artificis arbitrio excogiratis.

II. Neptuni equestris cultus apud Gracos perinde atque apud Romanos frequentabatur. Athenis Neptunus equo ingenti vectus suspicio paranus equo ingenti vectus suspicio paranus perfequens. Pheneata quoque statuam ipsi equestrem crexerant, inquit idem scriptor 1. 8, cap. 14, israns aucm seu equestris in Gracia vocabatur, quia ipse primus equitandi magister habebatur. Ideoque Menelaus in curru bigis equorum juncto decursonem peracturus, amulum suum ad jurandum per Neptunum adigit, se inter currendum nulla fraude

usurum. Unde arguitur jam illis temporibus Neptunum, quasi ludorum hujusimodi equestrium prafidem habitum sussile i d vero in Neptunum equestrem conveniebat. Romani quoque Neptunum equestrem in honore habebant. Festus autem multas affert causas cur equestris vocaretur. Hippius, id st. equestre Neptunus dillus st. vel quod Pegasus ex to & Pegaside naius st. vel quod equusteus, ut putant, loco ejus sappossus Saturnos sueris, quem pro Neptuno devoraret; vel quod trideniis sistu terra equum excieris, cui ob hoc in Illyrico quaternos equos jaciebant nono quoque anno in mare. Nulla equestris Neptuni figura ad nostram usque extatem, quod quidem sciam, pervenit. Neptunum tamen non-nunquam videmus in curru equis vulgaribus juncto. Sed equis marinis ut plurimum vehitur.

111. En Neprunum equis marinis ', fed ritu admodum infolito, yectum. Equi illi marini in undis nantes alati funt. Neprunus uno pede caput delphini premit, qui delphinus inter ambos equos caput erigit, altero Neptuni pede unius ex equis dorfum calcante. Sedet vero Deus modo fingulatiffimo: equi duo marini caudas mutuo circum-









ensorte qu'elles font comme une colomne torse; & des extrémités des deux queuës qui s'élargissent au bout comme une seuille de vigne, il se sorme un siege sur lequel Neptune est assis. Il tenoit autresois quelque chose,

apparemment un trident, qui est tombé par l'injure du temps

IV. Amphitrite 'selon quelques-uns semme, selon d'autres concubine, 2 de Neptune, étoit souvent représentée avec ce dieu. On voyoit dit Clement Alexandrin dans son Protreptique, en l'Isle de Tenos, les statuës colossales de Neptune & d'Amphitrite de neuf coudées de haut, faites par Telesius, sculpteur Athenien. A l'Isthme de Corinthe, Neptune & Amphitrite étoient particulierement honorés : on y voyoit un temple de Neptune celebre par la quantité de dieux marins qu'il renfermoit : ce que Pausanias en rapporte sait trop à notre sujet pour le passer. " On voit dans ce temple, qui n'est pas des plus grands, des Tritons de bronze: le pronaos, " (c'est une espece de nef) est orné de deux statuës de Neptune, & d'une " troisieme d'Amphitrite; on y voit aussi la mer représentée en bronze. Les « ornemens du dedans du temple ont été faits de notre temps par Herode " Atticus, ou l'Attique; ce sont quatre chevaux tous dorés, hors la corne « des pieds qui est d'yvoire : auprès des chevaux on voit deux Tritons d'or « jusqu'au bas du nombril, le reste est d'yvoire: sur le char sont Amphitrite « & Neptune: le jeune Palemon, qui est le Portunus des Latins, s'y voit " debout sur un Dauphin. Toutes ces statues sont d'or & d'yvoire. Sur la « base de ce char est représentée la mer d'où sort la jeune Venus accom- " pagnée de Nereïedes, aufquelles en certains lieux de la Gréce on a dedié « des autels, & ceux de Pemene des bois sacrés, aussi bien qu'à Achille. « Chez les Dotiens à Gabales, il y a un temple sacré où l'on voit un peple " qu'Eriphyle reçût, dit-on, pour le jeune Alcmeon. Sur cette même base se se voyent les fils de Tyndare (Castor & Pollux) qui sont aussi des dieux fa-ce vorables à ceux qui vont sur mer. On y voit encore la figure de la Tran- « quillité & de la Mer, des chevaux marins, Ino, Bellerophon, & le cheval " Pegale. Dans ce temple est aussi à la gauche un autre petit temple de Pa- « lemon, où sont les statuës de Neptune & de Leucothée avec celle de « Palemon. Là se voit un lieu soûterrain nommé Adytum, où lon dit que "

plicant, ita ut ceu columellam tortilem efficiant, extrema vero cujusque cauda in viris folium latum definit; hine sedes efformatur Neptuno. Manu aliquid olim tenebat, puta tridentem, qui tem-porum injuria lapsus est.

IV. Amphitrite, " ut quidam volunt, uxor, ut alli, concubina Neptuni, cum illo sape repræsen-tabatur. In Insula Teno, inquit Clemens Alexan-drinus in Protreptico, visebantur statuæ colosseæ Neptuni & Amphitrites novem cubitorum altitudine, sculptore Telesio Atheniense. Ibi Neptunum & Amphitriten pracipuo cultu venerabantur incolæ. In Isthmo Corinthiaco templum Neptuni erat , deorum multitudine marinorum spectabile. Quæ de hoc templo narrat Pausanias l. 2. cap. 1. ita instituto noftro opportuna sunt, ut præteimittere nou liceat. In temple quod non tante magnitudinis est, duo sunt enes Tritones. Statua vero sunt in promotion of the intemple exteriore, Neptuni dua, Amphitrites teriia, representatur etiam mare antenn. Qua

intus sunt, dedicavit atate nostra Herodes Atticus,

quatuor equos inauratos prater ungulas, qua funt ebur-nea; Tritones duos aureos ufque ad pubem, nam ca-tera eburnea funt. In curru stant Amphitrite & Neptunus, & reclus Delphino insistit Palamon puer ; ebo-re & auro constant hi omnes. In basi qua currum suslinet, mare expression suit, emergensque ex el l'enur puella, utrinque ea sunt quas Nereidas appellant, quibus etiam in aliis Gracia locis aras dedicatas movis, Luci etiam spfis conferrati funt Pamenis, (locus corruptus) ubi Achilles in honore habetur. Apud Dotos autem in Gabalis sacrum est templum, ubi pe"Protunus est caché: ont prétend que si quelqu'un, soit Corinthien, soit "autre, vient jurer en cet endroit, s'il viole son serment, il ne manque

" jamais de porter la peine de son parjure.

Voilà un temple célébre des dieux Marins, parmi lesquels Amphitrite brilloit à côté de Neptune. Je ne sçai si on a encore vû Amphitrite dans les anciens monumens: mais la voici, à ce que je crois, tirée d'une Cornaline de M. le Maréchal d'Estrées; elle est montée sur un triton le plus grand qu'on ait encore vû : les plis & replis de sa queuë seroient une longueur énorme. Assisse sur ce Triton, elle tient le trident qui fait juger qu'elle est semme du dieu de la mer: elle porte un casque qu'on voit rarement aux divinités Marines.

icon in Veterum monumentis hactenus visa fue-

eant, quo per subterraneum meatum itur, in quo Pa-lemonem occultari dicunt. Quo in loto si quis vel Co-rimbius, vel peregrimus pejeraverit, quin perjurii pa-nas luat, mullo modo vitare potest. En templum sane celebertimum, in quo marina numina colebantur, & Amphitrite è latere Nep-tuni emicabat. Ignoro certe utrum Amphitrites icon in Versum acompranis hasternus vissa tur. indens, tridentem tenet, quo signo Neptuni uxor esse deprehenditur. Caput ejus galea muni-tur, ind quod in marinis numinibus nusquam videram.







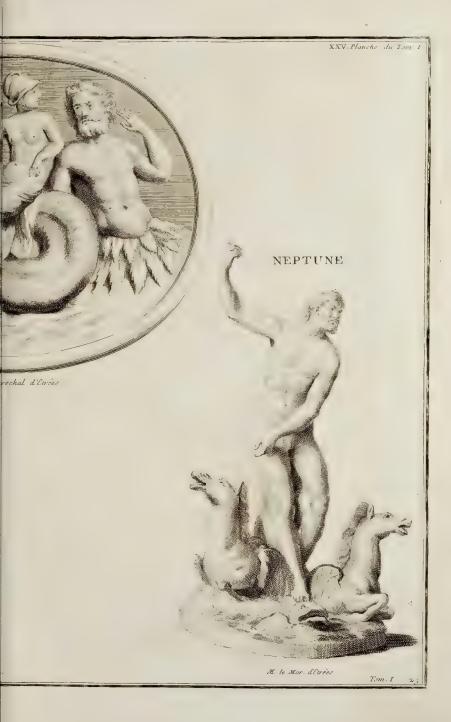



# 

#### CHAPITRE VII.

I. Le Throne de Neptune. II. Les dieux Marins tirés de Mosaïques.

E throne de Neptune est représenté dans la planche suivante, tiré Pt. d'un bas relief antique : il paroît des plus magnifiques. Un grand XXVI. voile couvre le siege: un monstre marin mis au-devant du Throne sur le marche-pied, la gueule béante, semble être là pour empêcher que personne n'en approche. Le throne est représenté dans un temple, ou peut-être dans un palais, orné de pilastres d'ordre Corinthien. Devant ces pilastres à chaque côté du throne, sont des génies qui portent des symboles de Neptune: l'un est chargé d'un grand trident, qu'il ne soûtient qu'à peine ; de l'autre côté deux portent une coquille d'énorme longueur : elle a la forme de ces coquilles rondes oblongues, qui vont toûjours en diminuant en ligne spirale, & qui se terminent en pointe : ces deux génies semblent plier sous le poids d'un si lourd fardeau, sur tout le plus petit, qui tient de la main gauche une tortuë. Au-dessus de l'entablement soûtenu par les pilastres, on voit une longue bande d'ornemens, tous convenant à Neptune, & rangés avec beaucoup de symmetrie, de Dauphins, qui entortillent leurs queues, de coquilles & de tridens. Cela se comprend mieux à l'œil que par toutes les descriptions.

II. Les figures suivantes de dieux marins sont tirées de plusieurs pavés PLde Mosaïque, qu'on a trouvés à Rome. Ils servoient à des thermes & à des XXVII.
piscines publiques; dans quelques-uns, dit le Bartoli, le champ est de marbre blanc, & les figures de marbre noir; dans d'autres au contraire, les
figures sont blanches, & le champ noir. La premiere su trouvée à ce côté de
Rome qu'on appelle Trassevere, au-de-là du Tibre. C'est un Neptune qui
appuye un pied sur une roche; il tient d'une main son trident, & de l'autre
un monstre marin: un grand voile lui couvre la tête. Plusieurs autres divinités marines de cette planche ont de même ce voile; ce qui veut dire

#### CAPUT VII.

I. Neptuni folium magnificum. II. Dii Marini ex musivis operibus educti.

I. N Eptuni folium ex veteri anaglypho eductum, in fequenti Tabula confpiciur, apparatu magnifico. Solium ipfum peramplo velo opertum efi: cujus fuppedaneo infinder marinum monftrum hianti ore folii aditu arcens. Solium aut in templo aut in fumtuofis ædibus eft, ubi paraftatæ ordine Corinthio. Ante paraftatas in utroque folii latere genii marini vifuntur Neptuni fymbola geftantes. Alius permaguum gestat tridentem, quo pondere pene obruitur; in opposito latere duo alii genii, enormis longitudinis cochleam geftant: ex ec ocohlearum genere, quæ admodum in spiras convolvuntur & in acumen desinunt, tanti ponderis sarcinam vix sustinere tam teneri humeri possum possum is satisfentes, ma-

ximeque alter statura minor, qui lava manu testudiuem tener. Supra tabulatum parastatis nixum longa series visitur Neptuno competentium ornamentorum, qua: concinno admodum ordine posita sunt. Hic delphinos videas, qui caudas circumplicant, cochleas, tridentes, qua omnia uno intuitu melius, quam descriptione quantumvis accurata capias.

II. Schemata deorum matrinorum, ex payimeutis aliquot Romanis mulivi operis, exprella funt: qua payimenta thermarum pitcinarumve publicarum erant. In quibuſdam, inquit Batrolus, ſundus, ſive ut aiunt, campus, ex marmoreis Teſſellis candidis eſfs, ſchemata vero ex nigītis jin alio contra ſchemata ſunt alba & campus niter. Primum pavimentum repertum ſuit in illa urbis parte qua Tranſtherina vocacur. Neptunus pede rupi inſſſtir, manu altera tridentem, altera monſſtrum tenet marinum: caput ejus velo obteçijurs, quod ipſum in plurimis aliis matinis numinibus hujuſce

## 72 SUPPLÉMENT DE L'ANT. EXPLIQ. LIV. II.

que ces dieux paroissent ici tels qu'on les voyoit la nuit, dont ce voile est la marque. Dans la grande image suivante, Neptune parost le premier sur un char à quatre chevaux; ce ne sont pas des chevaux marins, mais de forme ordinaire : il tient son trident, & il est voilé comme ci-devant. Au-desfous de lui est un jeune dieu marin qui tient une slêche, monté sur un Dauphin qui mord un insecte. Devant celui-ci on voit un cheval marin, & sur la même ligne une déesse marine voilée assise sur un Dauphin. Ces dieux marins sont par tout entremêlés de Dauphins, d'autres poissons & d'insectes. On voit ensuite une barque de pêcheurs, dont l'un tire les filets qu'il a jettés pour prendre du poisson. Un jeune dieu marin qui vient ensuite se tient sur un Dauphin : c'est peut-être le jeune Palemon, qui alloit, selon Pausanias, sur un Dauphin dans la troupe des dieux marins; c'est ce jeune Palemon auquel étoient dediés les jeux Isthmiques, dit le même auteur, p. 108. il tient un trident pour animer ce semble sa voiture. Après vient une Victoire ailée, qui tient une palme : elle va sur deux chevaux marins. Il est difficile de dire ce que fait cette victoire parmi les dieux marins : c'est un nouveau phénomène qu'il n'est pas aisé d'expliquer. Les deux Néreïdes qui viennent ensuite sont l'une sur un monstre marin, & l'autre sur un Dauphin. Après vient la barque à deux bateliers, qui rament : ce qu'il y a de singulier est que c'est un jeune garçon allant sur un dauphin dans les ondes, qui pêche & qui jette le poisson dans la barque. Au milieu du tableau paroissent fur deux Dauphins deux Cupidons marins, dont l'un tient un trident. Une autre image représente sur un cheval marin, une Nereïde qui se couvre d'un grand voile. L'image quarrée est par compartimens qu'on apperçoit tout d'un coup; ce sont des Nereïdes sur des chevaux, ou sur des monstres marins, des Cupidons marins, des Dauphins, poissons, insectes. Certe planche renferme le plus grand théâtre de dieux marins qu'on ait encore vû

tabulæ observatur, quo significatur hosce deos hic ita comparere & cetni ut nostu videbantur. In majori illo schemate sequenti Neptunus prior cermitur in cutru quatuor equis juncto; non quidem marinis equis, sed vulgaris formæ; tridentem potro tenet, velo opertus ut antea. Subtus illum juvenis deus marinus adest, sagitam tenens, vectus dispinio, qui infectum morder. Coram illo statequus marinus, & continenter marina quadam dea velata delphinoque perinde vecta. Hæc porro marina numina inter delphinos, pisces, infecta versantur. Post hæc vistur piscatorum sapha, quorum alius immissa tetta extrahit ad piscium capturam. Hine juvenis marinus deus delphino insistit; est fortasse juvenis ille Palæmon, sive Portunus deus, qui, ur paulo ante nartabat Pausanias, in marinorum numinum caterva delphino vehebatur. Huie Palæmoni adolescenti sacri erant ludi stismici; seserence codem scriptore p. 108. Tridentem potro tenet, quo vehenti se delphino almos sactat, uti quidem videtur. Postea sequitur

Victoria alata, palmam tenens, marinis equis duobus vecta. Qudi inter deos marinos Victoria ficata, non far percipio. Nova res est quam vix explicate possis. Dux Nereides quæ sequantur, insident alia marino monstro, alia delphino. Duobus instructa remigibus scapha deinde vistur, quodque hic admodum singulare suspicata, imberbis juvenis delphino vectus in undis piscatur, pisceque in scapham conjicit. In medio tam numerosæ marinorum quavquiswo catervæ, Cupidines marini duo, totidem delphins insistunt, alter autem Cupido tridentem tener. In alio opere Musivo, equo marino pragrandi insidet Nereis, quæ amplissimo velo caput obnubit. In quadrata alia imagine distinctis delineatisque partibus constante, ut uno intuitu deprehenditur, visuntur Nereides equis vel monstris marinis insidentes, Cupidines marini, delphini, pisces, infecta. In hac itaque tabula marinorum deorum theatrum est quantum nuspiam, ut puto, visum suit.



CHAPITRE



E TROVE

DE NEPTUNE



FF 7













5

Parez de

ES DIEUX MARINS

XXVII. Planche du Tom. T.





Tom 1 17



### 

#### CHAPITRE VIII.

 Cérés. 11. Cérés couronnée. 111. Etrange image de Cérés. 1V. Cérés. qui donne à boire. V. Cérés & Proferpine.

I. Es monumens de Cérés font fort communs : on en voit de différentes manieres qui ornent les cabinets & les jardins. La première de la planche suivante est vêtuë en matrone; le voile qui lui couvre la tête laisse voir un ornement qui fait partie de sa coëssure, & qui n'a rien de singulier : elle tient d'une main un pavot & des épis qui la sont reconnoître, de l'autre main elle montre quelque chose au doigt. Une autre couronnée d'épis, tient encore des épis à sa main : elle est comme la première à Verfailles, copiée d'après un antique par Renaudin sculpteur. On prend encore pour Cérés cette sigure nue, couronnée d'épis, qui tient d'une main qui egrbe & de l'autre une coupe; ce qui pourroit faire croire que c'est une Bacchante, ou une nymphe de la compagnie de Cérés & de Bacchus, divinités qui alloient souvent ensemble. L'animal qui est à ses pieds, dont la sigure est peu reconnoissable, est un tigre ou une panthére : il ouvre sa gueule vers la coupe, comme sont souvent dans les monumens Bacchiques les tigres & les panthères; ce qui semble fortisser ma conjecture.

II. On voit, quoique rarement, des dieux & des déesses couronnés: Jupiter l'est dans quelques monumens; Junon Reine porte aussi la couronne; Diane étoit couronnée dans un temple d'Athénes. On lit au premier tome qu'un petit enfant su mis à mort pour avoir emporté une lame de sa couronne d'or. Les peuples couronnoient ainsi différentes divinités, selon leur dévorion particuliere. Hercule étoit couronné à l'Isle de Chio; Cérés l'est aussi d'ans la quatriéme image: elle tient d'une main un sceptre & de l'autre des épis de bled. Nous prenons aussi pour 'Cérés l'image suivante, où 5 la déesse tient d'une main une corne d'abondance comme la Fortune, & de

l'autre des pavots : c'est un de ses symboles ordinaires.

#### CAPUT VIII.

I. Ceres, II. Ceres coronata, III. Stupenda Cereris statua, IV. Ceres qua potum prabet, V. Ceres & Proserpina.

I. P. Requentia Ceretis figna funt, ea variis exprimebatur modis inde eductamulta mufeorum & hortorum ornamenta. Quæ prima 'in Tabula fequenti offertur, cultum & vestitum matrona exhiber. Sub velo aliud vistur capitis ornamentum à vulgatibus non recedens; ornatibus. Altera manu tenet papaver & spicas, queis Ceres esse deceptenditur; altera vero nescio quid digito monstrat. Alia Cere 's spicis coronata, manu quoque spicas complectitur. Hæc ut & præcedens Vertalis exstat, à Renaldino sculptore ex veteri alia statua expressa. Ceres esse creditur 'etiam illa nuda mulier spicis coronata, que altera manipulum spicarum, altera poculum tenet, quo forte arguatur Bacchantem esse guardam, aut certe nympham ex cetu Cereris & Bacchi, quæ numina sæpe una Tome I.

cum cottibus suis unam efficiebant turmam. Animal illud ad pedes ejus cujus genus vix agnoveris, a aut eigris aut panthera est. Hianti ore poculum respicit, quemadmodum tigres & pantheræ in monumentus Bacchicis, quo fortasse conjectura nostra stemetur.

II. Coronati nonnuuquam occurrunt, etil rarifime, dii deæque. Jupiter in aliquot monumentis coronatus exhibetur; Juno quoque regina coronam gestat. Diana in quodam Athenarum templo coronata comparebat. In primo Antiquitatis explanata tomo legitur puellum instantem capite plexum fuisse, quod laminam ex ejus aurea corona delapsam abstitusse. Nationes quippe diversa fiero abstitut does suos ornabant coronis. Hercules in Chio Insula radiata corona ornatus erat. Ceretem quoque 4 coronatam certnimus in quarta ejussem, altera spicas tenet. Ceretem etiam putamus si aliam illam iconem mulieris, quæ altera manu ceptum, altera spicas tenet ut Fortuna, altera papavera signa Ceretis vulgaria.

### 74 SUPPLÉMENT DE L'ANT. EXPLIQ. LIV. II.

III. La plus extravagante figure de Cérés étoit celle de Phigale; sa statuë de bois étoit dans un antre, posée sur une roche: elle avoit la tête d'une jument avec sa criniere; de cette tête sortoient des dragons & d'autres bêtes; le corps étoit d'une femme dont l'habit descendoit jusqu'aux pieds. Elle tenoit d'une main un dauphin, & de l'autre une colombe : on l'appelloit Cérés la noire, parce qu'elle étoit vêtuë de noir. Cette statuë dont on ne connoissoit pas l'auteur, fut brûlée par quelque accident. Les Phigaliens négligerent de faire une statuë semblable, & abandonnerent presque son culte & ses fêtes. La déesse irritée les punit d'une grande sécheresse : la terre ne portoit plus rien. Les Phigaliens allerent consulter la Pythienne, qui leur répondit que s'ils ne rétablissoient le culte de la déesse, la disette seroit si grande, qu'ils seroient obligés de manger leurs propres enfans. Dans les vers de la Pythienne, elle est appellée introduction, ce qui semble avoir rapport à ce que certains mythologues disoient, qu'elle avoit eu de son frere Neptune Arion & un cheval. C'étoit apparemment à l'occasion de cette fable qu'on avoit mis à sa statuë la tête d'un cheval. Cela pouvoit aussi avoir rapport à une autre fable qui disoit qu'elle se changea en jument pour éviter les poursuites de son frere Neptune, & que Neptune se métamorphosa aussi en cheval. Tant il est vrai qu'il n'y a point d'absurdité que la mythologie ne renferme.

IV. Dans l'Achaïe, au pays des Anthéens, selon Athenée l. 11. il y avoit une Cérés qui portoit une coupe à boire, & qu'on appelloit à cause de cela motambier. Ces peuples vouloient sans doute que cette déesse qu'on peignoit ordinairement avec des épis de bled, pour marquer qu'elle donnoit le pain, sournit aussi le vin. C'étoient les droits de Bacchus: mais peutêtre que pour ne pas tant multiplier leur culte, ils vouloient trouver tout en une divinité, qui donnât seule & à manger & à boire. C'étoit un culte particulier de Cérés que le caprice avoit introduit. La déesse étoit celle qui fournissoit le froment; les Syracusiens l'appelloient Sito, mot qui prend se signification du froment: ils l'appelloient aussi Simalis, je ne sçai pour quelle raison. Nous avons vû ci-devant Cérés portant d'une main une

III. Abfurdissima sane Ceretis figura apud Phigalenses erat. Ejus statua lignea, inquit Pausania I. 8. c. 42. in antro erat, atque in rupe stabat. Equinum caput & jubam habebat; ex capite porro dracones & fetaz pullulabant; corpus erat mulieris ad usque pedes vestimento contectum. Manu altera delphinum tenebat; altera columbam. Ea Ceres nigra appellabatur, quia pullo indura erat vestimento. Hace porro statua cojus ignotus sculpieris erat, nescio quo casu combusta fuir. Phigalenses vero similem denuo statuam parare neglexerunt, ejusque cultum solitasque celebritates intermiserunt. Quapropter indignata dea sterilitatem immistit inullas exinde fruges terra proferebat. Phigalenses Pythiam adierunt, ut calamitatis causem ediscerent. Respondit Pythia, nisi dea cultum restaurarens, sterilitatem ac penuriam fore tantam, ut proprios edere filios cogerentur. In Pythia versibus ea irmosazio vocatur; id quod ad fabulosam quamdam narrationem referri videtur, qua dicebatur ipsam ex fratte Neptuno Ationem simul & equam peperisse. Occasione, ut videtur, istinus faequam peperisse. Occasione, ut videtur, istinus faequam peperisse.

bular, in memorata statua equino erat capite. Ad aliam item sabulam hace pertinere possent, qua nartabatur, auctore Paussania, Cereteem Neptuni vitandi causa in equam sese transmutavisse, cujus potundæ gratia in equum Neptunum sese transformavisse. Usque adeo verum est in Mythologia nullam uon absarditatem deprehendi.

IV. In Achaia apud Antheos, inquit Athenæus I. 11. p. 460. Ceres quædaam poculum geftabat 7 quæ caufa erat ut «orsptessis» appellaretur. Hi populi haud dubie oprabant, hane deam quæ cum frumenti fpicis vulgo depingebatur, ut notaretur ipfam effe quæ panem fuppeditaret, vinum etiam largiri. Hoc Bacchi munus erat : at fortaffe ne cultum fuum augerent multiplicatentque, numen quodpiam nancifici cupiebant qui efum & potum fimul fubminiftraret. Hic certe cultus erat peculiaris, quorumdam hominum arbitrio inductus. Ceres erat quæ frumentum fuppeditabat : ideoque apud Syracufios srib appellabatur, quod nomen à frumento «rivs deductur. Apud eofdem etiam Simalis nomen habebat, qua de caufa ignoro. Su-





gerbe d'épis de bled, & de l'autre une coupe à boire, si touresois c'est Cérés, & non pas une Bacchante.

Cérés cherchant sa fille Proserpine, est représentée sur un médaillon PL. du Roi, frappé par les Erythréens: elle tient un flambeau à chaque main XXIX. montée sur un char tiré par deux dragons. Cette voiture lui est plus ordinaire qu'une autre, où elle va ' sur un char tiré par quatre chevaux ; ce que 2

je n'ai pas encore vû dans les autres monumens.

V. Un beau médaillon du Roi de la ville de Sardes, représente le buste 3 de Cérés voilée & couronnée d'épis. Au revers se voit l'enlevement de Proserpine par Pluton monté sur un char à quatre chevaux ; Proserpine tend les mains vers sa mere, & l'appelle à son secours. Le char va toûjours guidé par Cupidon le premier mobile de cette entreprise. Au-dessous du char est un serpent qu'on voit souvent dans ces images, comme on a déja remarqué au premier tome de l'Antiquité.

Cérés qui va à pied par le monde avec une torche ardente à chaque 4 main, se voit dans un médaillon du Roi frappé à Cyzique: elle cherche sa

fille. C'étoit apparemment la forme de Cérés à Cyzique.

La Cérés qui tient le globe de la terre sur son giron n'a gueres l'air antique; je croirois volontiers que c'est un emblême fait dans les bas temps. Ottavio Rossi l'a donné dans ses mémoires de Bresse p. 175. elle se trouve aussi dans Lambec Biblioth. Cæsar. tom. 7. p. 74. tirée d'un manuscrit de l'Empereur cotté xxxv. qui contient quelques ouvrages d'Anstote. Ce manuscrit, dit-il, avoit appartenu à André Matthei Duc d'Adria, & avoit passé depuis au cabinet de Jean Sambuc, d'où il avoit été acquis pour la bibliotheque Impériale. Ce manuscrit a plusieurs miniatures, & entre autres un frontispice où se voit cette figure de Cérés ou de la mere nature, mais avec quelque différence affez remarquable dont nous parlerons plus bas. Lambec cite pour cette image l'Iconologie de Cesar Ripa, Perusin, livre in 4°. qu'on trouve difficilement dans nos bibliotheques, & que je n'ai pu encore trouver. C'est une semme nuë qui tient le globe de la terre sur son giron ; elle a de longs cheveux épars & flottans sur ses épaules; elle fait cou-

pra vidimus Cererem , & manipulum fpicarum censas utraque manu gettans in nummo regio Cy-& poculum tenentem ; si tamen illa Ceres sit , & zici percusso conspicitur.

non Bacchans multer, ut diximus.

Ceres Profepinam filiam 'perquirens exhibetur in nummo regio maximi moduli ab Erythræis percuffo. Tener illa in utraque manu facem in curru pofita duobus anguibus juncto: quo pacto manu facemante concientame in alio 'autem euntem frequenter conspicimus. In alio nummo quatuor equi currui Cereris juncti funt: id vero novum plane mihi eft, nec alibi obser-

V. Egregium i numisma regium Sardibus percus-fum, ab altera nummi parte Cererem exhibet verum, ao atera ummi parte Cererem exhibet ve-latam fipicique coronatam. In policia vero facie Proferpina exhibetur rapta per Plutonem in qua-drigis equorum euntem. Proferpina expansis ma-mibus matrem ad opem ferendam appellat. Cur-rus semper viam catpit ductore Gupidine, qui rei societiende audror fuir. Sub curru serpens vistur, id quod criam in altie essenti processi. id quod etiam in aliis ejulmodi monumentis frequenter observatur, ut vidimus in primo Antiquitatis explanatæ tomo

Ceres quæ pedibus orbem peragrat, faces ac-Tome I.

zici percusso conspicitur. Ceres quæ orbem terræ in gremio tenet, vix antiqua elle credatur. Facile crediderim Emblema esse posterioribus saculis emissum. Octavius Ru-beus illam in Memoriis Brixianis edidit p. 175 Apud Lambecium etiam reperitur Bibliothecæ Cæsarcæ To. 7. p. 74. ex ms. Cæsarco educta, cujus numerus xxxv. qui quædam Aristotelis opera com-plectitur. Codex ille, inquit, ad Andream Mat-thæum Ducem Adriæ pertinuerat, postea autem ad Joannem Sambucum, indeque in Casaream Bibliothecam inductus suit. In illo codice picturarum funt ornamenta, frontispiciumque in quo hæc Cereris seu naturæ matris imago conspicitur: verum in quibusdam disfert ab hac quam prose-rimus, ut infra dicetur. Lambecius circa hanc imaginem ad Iconologiam Cæsaris Ripæ Perusini remittit. Qui liber vix in Bibliothecis nostrarium occurrit, neque hactenus mihi ejus videndi faculdet ats fuit. Mulier est nuda, que globum terræ in gremio tener, passis longissimis capillis & in cir-cuitum dessucritius. Lac'autem mulget in orbem Kij

### 76 SUPPLEMENT DE L'ANT. EXPLIQ. LIV. II.

ler le lait de ses mammelles sur ce globe; ce qui marque la mere nature qui nourrit toute la terre en produisant des fruits pour l'entretien des hommes & de tous les animaux. Elle a comme une grande couronne d'étoiles, & au dessus de celle-là une autre plus grande de raïons. A son côté droit est un Cupidon, ou un petit Genie qui s'appuie d'un bras sur son genou. Il tient de la main droite une branche de laurier, & a sur sa tête un Soleil rayonnant : tout cela est énigmatique. Le Cupidon, le Soleil & la couronne d'étoiles & de rayons sur la tête de la femme, ne se trouvent pas dans l'image de Lambec. Pour le reste les deux figures sont fort ressemblantes; cela a tout l'air d'une invention moderne: peut-être que le Ripa aura dit où cette image a pris son origine. J'ai balancé si je la donnerois ici; mais comme elle se trouve en plusieurs endroits, j'ai cru que le lecteur ne seroit pas fâché de la voir parmi les Cérès. Mais antique ou moderne, c'est une imagination de quelque cervelle creuse, qui aura voulu représenter sous des énigmes inexplicables, des choses que tout le monde sçait : je n'ai garde de m'éxercer à en donner l'explication. Ce qu'Ottavio Rossi dit là même est plus digne de remarque; c'est qu'à une terre près de Bresse, il y a un piedestal sur lequel on lit cette inscription.

CERERI
MATRI MAXIMAE
FRUGIFERAE
Q V I N T I V SGEMELLUS
V. S. L. M.

Ce qui doir s'expliquer ains: Quintus Gemellus a accompli volontiers, cocomme le devoir le demandoit, le vœu qu'il avoit fait à Cérès, la Grande mere qui donne l'abondance des fruits de la terre. Cérès est ici appellée mater maxima: c'est une épithete de Cybele & d'Ops, qui étoient physiquement parlant la même chose que Cérès.

La tête de Proserpine se voit : dans un médaillon du Roi, frappé à Cyzique. Sa couronne d'épis est si ressemblante à celles qu'on voit sur plusieurs images de sa mere, qu'il n'y a gueres qu'une inscription qui puisse les distin-

terræ, ftillis lackeis guttatim defluentibus. Id quod naturam mattem orbem totum alentem, frucktifque in alimentum hominum peculumque ubertim emittentem fignificat. Caput ejus ceu magna stellarum corona cingitur, radiorumque gyro cumulatur. Ad ejus dextrum latus Cupido vel Genius est, qui in genu Cereris brachium immittit. Lauri ramum ille dextera tenet, ejusque capiti impositus olo est radios emittens. Hæc enigmata vere sunt. Cupido autem, sol stellarumque corona & radii circum dea caput; hæc, inquam, omnia in Lambecii imagine non habentur: de reliquo autem ambe imagines profus similes sunt. Hoe posterioris zwi inventum este videtur: forteque Cæsar Ripa dixerit, undenam hæc icon ortum duxerit. Hæst certe num hic proferenda estet; sed cum hæc imago plurimis in locis exstet, lestori non displicitum um putavi, si illam inter imagines Cereris locarem. Cæserum sive antiqua sive recens sir, comentum est stulls nugacisque hominis, qui obscuris arcanisque admodum signis res omnibus notas &

pervias repræfentare voluerit. Absit autem ut in his explicandis tempora morer & otium absumam. Id quod ibidem ait Octavius Rubeus observaru dignius est, nempe in loco quodam prope Brixiam stylobaten esse, in quo hæc legitur inscriptio.

CERERI
MATRI MAXIMAE
FRVGIFERAE
QVINTIVS
GEMELLVS
V.S.L.M.

Postrema verba sic leguntur, votum solvit luben merito. Ceres sic mater maxima vocatur. Est epitheton Cybeles & Opis, quæ re ipså & fecundum naturalem vulgaremque intelligendi morem, idipsum quod Ceres erant. Caput Proserpinæ in nummo regio Cyziceno

Caput Proferpina \* in nummo regio Cyziceno conspicimus. Ejus spicea corona, matris ejus Ceretis coronis qua in plurimis occurrunt monumentis ita similis est, ut si nulla esset inscriptio, vix





guer : celle qu'on voit sur ce médaillon est telle, Kapa obstuae Krésansas Proserpine conservatrice des Cyziceniens. La qualité de Sotira conservatrice, est aussi attribuée à Diane dans des médailles de Sicile, à Themis par Pindare dans ses Olympiques Ode 8. à Minerve, à Junon, qui s'appelle Juno Sospita, Junon la conservatrice. De sorte qu'il y a apparence qu'en divers pays, ce surnom étoit donné à toutes les déesses. S. Athanase dans son oraison contre les Gentils, pag. 12. où il fait une énumeration des divinités prosans, met une duruse sant autre nom : peut-être indique-t-il Diane. Pausanias dans ses Laconiques p. 184. parle d'un temple dedié à Proserpine, appellée Sotira, qui selon quelques-uns sut bâti par Orphée; selon d'autres par Abaris qui venoit du pays des Hyperboréens : & dans ses Arcadiques il dit de même que Proserpine étoit appellée duruse ou conservatrice, & qu'à Megalopolis on l'appelloit simplement Sotira. Au revers on voit d'un côté Diane d'Ephese, & de l'autre Cérès avec une torche à chaque main. On voit sur un autre médaillon la rête de Proserpine peu dissérente de l'autre.

mater à filia posser distingui. Hujusce porro nummi talis inscriptio est, κιρ σύστας κεξικούς, γροfepina ζεγικουνωπ sproutrie. Σώστας dicitur etiam Diana in nummis Siculis: Themis item apud Pindarum in Ode 8. Minerva quoque & Juno, quain nummis vocatur, Juno sspita. Verissimile igitur est in variis regionibus atque locis hoc nomen deabus pene omnibus datum fuisse. Athanassus Orat. contra Gentes paga, 12. ubi profanorum numina enumerat, inter deas σώστας quamdam dicit, quam nullo alio addito nomine memorat. An

Dianam vult indicare? Paufanias item in Laconicis p. 184. de templo quodam Proferpinæ σάπειρα dicæ dicæ dicæ loquirur, quod alii Orpheum, alii Abarim ex Hyperboreorum regione prodeuntem confituxisse memorabant: & in Arcadicis air Proferpinam σάπειραν seu conservatricem appellari, & Megalopoli σάπειραν sempleiter & sene addito vocari. In postica facie, ad latus aliud Diana Ephesia vistur, ad aliud Ceres facem utraque tenens manu, In alio nummo γ caput Proferpinæ conspicitur ab hoc non longe diversum.



# 

## LIVRE III.

Les enfans de Jupiter dieux & déesses. Vulcain, Apollon, Mars, Mercure, Minerve, Diane, Venus & Cupidon.

有心态的心态性的自然的自然的自然的自然 医皮肤皮肤 化化合物医水杨醇基 医甲基酚基 医皮肤皮肤

#### CHAPITRE I.

I. Le Vulcain des Tarentins. II. Autres images de Vulcain

A figure la plus accomplie de Vulcain 'est celle que Boissard nous a conservée dans son manuscrit qui contient, outre les monumens XXX. qu'il a publié, un grand nombre d'autres qui n'ont pas encore vû le jour, & qu'il vouloit apparemment imprimer, s'il n'eût été prévenu de la mort. Vulcain est assis revêtu d'un long manteau, qui laisse pourtant voir sa poirrine : il s'appuie d'une main sur son trône ; l'autre bras ett cassé, duquel il tenoit apparemment des tenailles ou un matteau à l'ordinaire : à l'un de ses côtés sont deux grandes enclumes, à l'autre un soufflet rond; ce sont les principaux instrumens de sa forge. L'inscription est : Volcano ex are publico in via recta Civitas Tarentina, ou, Cives Tarentini. Pontificum jussu statuit Publius Cornificius. Le sens est que les Tarentins ont érigé ce monument à Vulcain dans le chemin qu'on appelloit via recta, & que c'est Publius Cornificius, qui l'y a fait mettre par l'ordre des Pontifes. Il faut mettre ici un point après CIV. TAR. pour que l'inscription fasse un bon sens : car ce qui suit après Pontificum Jussu, coc. n'est point lié avec ce qui précede : les anciennes inscriptions n'ont presque jamais de point à la fin des lignes, quoique le sens y soit fini : il y a peu d'exemples contraires. Vulcain n'a point de bonnet qu'on lui voit dans la plûpart des autres images. Mais c'est qu'ici

#### LIBER III.

Jovis filii , dii deaque , Vulcanus , Apollo , Mars , Mercurius , Minerva, Diana, Venus & Cupido.

CAPUT PRIMUM.

I. Vulcanus Tarentinorum, II. Alia Vulcani imagines.

I. V Ulcani eximium cæterisque præstantius ' schema mutuamur ex Boissardi manuscripto Vichema mutuamur ex Bolitardi manuteripto Codice, qui, ut diximus, prater monumenta, quæ ipfe Boilfardus publici juris fecir, alia bene multa continet nondum publicata, quæ haud dubie illa in lucem emittere meditabatur & emifiturus erat, nifi fato præoccupatus fuiffet. Sedet Vulcanus oblongo pallio tectus, ira ut nudum tamen pectus perfpiciatur. Manum alteram folio impirity altera vero manus temposit injunitar laramittit, altera vero manus temporis iniquitate lap-

fa est, qua vel forcipes vel malleum pro consueto more tenebat. Ad alterum latus sunt incudes dux magnæ; ad alterum follis, quæ præcipua erant officinæ illius ferrariæ instrumenta. Inscripcio talis est: Polcano ex are publico in via rella Civitas Ta-rentina, vel, Cives Tarentini. Pontificum jussu sta-tuit Publius Cornificius. Post CIV. TAR. punctum apponas oportet ut sensus constet; quam-quam punctum post TAR. positum in schemate, in lapide non suisse videatur. Punctum enim in marmoreis & zneis inscriptionibus in extremo versu numquam ponitur. Vulcanus hic sine pileo com-paret, cum in aliis pene omnibus monumentis pileo tectus exhibeatur. At hic positus suit Vulcail est fait précisément pour être exposé à la vénération publique, au-lieu que là il est représenté ordinairement dans l'éxercice de forgeron, ou forgeaux un casque & d'autres armes, ou tenant le marteau levé & les tenailles pour les employer à son ouvrage. Le forgeron dans l'éxercice de son métier n'est

gueres sans bonnet.

II. Vulcain dont nous avons donné plufieurs images étoit boiteux, par l'accident que tout le monde sçait; mais les sculpteurs & les graveurs avoient soin de cacher ou de diminuer ce défaut. Ciceron parle d'une statuë de ce dieu où cette dissornité étoit peu sensible; il y paroissoit pourtant boiteux. Pausanias dans ses Eliaques parle d'un autre où le désaut se remarquoit: celui-ci étoit suivi d'un valet qui portoit des tenailles. Il me semble que celui que nous donnons ici tiré d'un médaillon du Roi, est représent boiteux. Il est debout pour forger les armes d'Achille, vêtu à l'ordinaire, & portant un bonnet, qui selon Eusebe étoit bleu, minor all ordinaire, de portant un bonnet, qui selon Eusebe étoit bleu, minor all ordinaire, de chi-il, l. 3. Prap. Evang. cap. 11. Les bonnets bleus étoient fort en usage dans ces anciens temps: les quatre sactionnaires du Cirque les portoient aussil bleus, comme nous verrons au troissième tome.

Vulcain se tient sur un pied, & ne touche à terre que de la pointe de l'autre. S'il est boiteux en effer, c'est sans dissormité; sa jambe a toutes les proportions. Il forge apparemment les armes d'Achille; le bouclier est déja fait, & appuyé contre un piedestal sur lequel est Minerve, qui tient d'une main une fort petite figure, peut-être le Palladium: le casque est aussi fait & posé devant Vulcain sur une espece d'autel. Ce dieu tient de la main droite un marteau, & de la gauche il appuie sur l'enclume un instrument que je ne connois pas. Dans un 'autre médaillon du Roi frappé à Thyatire, 3 Vulcain assis forge un casque pour Minerve qui se tient debout devant lui.

nus ut publico honoraretur cultu; in aliis vero schematibus Fabri-ferrarii more cassidem aut arma cudens repræsentatur; vel etiam melleum tenens forcipesse quo instet operi. Faber-ferrarius in exercitio artis sue, pileo semper regitur.

cudens reprætentatur; ver ettam meneum tenens forcipelve quo inflet operi. Faber-ferratius in exercitio artis fuz, pileo femper tegitur.

11. Vulcanus cujus jam plurimas protulimus icones, ea de caufa, quam ignorat nemo, claudus erat. Verum feulptores ezterique artifices id vitii vel regebant omnino, vel admodum minuebant. Cicero I. de Nat. deorum 84. fiatuam quamdam Vulcani memorat, ubi claudus, fed fine deformitate confpiciebatur. Paufanias in Eliacis prioribus cap. xix. de alio agit Vulcano qui claudus primo intuitu deprehendebatur: hune porro fequebatur fervus forcipes geftans. Hic autem quem ex regio nummo expreffum damus, reapfe claudus effe videtur. Stans arma cudit Achillis, folita indutus vefte. Pileum geftat qui, Eufebio tefte, exruleus crat, xilon val nyilosana moisson, inquit ille Prepar.

Evang, liv. 3, c, n. Cærulei pilei in usu frequenti erant istis temporibus: quatuor enim agitacores circi cæruleos pileos gestabant ut videbitur tomo tertio.

Vulcanus hic uno nititut pede, & alterius extremis articulis terram tangit. Si claudus hic ett, id certe fine ulla deformitate, tibia omnibus suis partibus absoluta videtur. Arma Achillis, ut creditut, & jam diximus, cudit. Clypeus jam perfedus reclinatur ad slylobatem, super quo sta Minerva, quæ manu tenet figuram admodum exiguam, est fortasse Palladium. Galea duoque jam cusa & absoluta est, & supra aram ante Vulcanum sitam posita. Vulcanus dextera malleum tenet, sinistra vero incudem aliquo ignoto miti instrumento tangit. In alio regio nummo sui Thyatica cusus est, Vulcanus sedens cassidem cudit Minervæ ante illum stanti.



\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

I. Images d'Apollon. Apollon Decatephore. II. Apollon qui tient la main fur la tête. III. La fable du serpent Python.

I L n'y avoit point de divinité dont le culte fut plus répandu que celui d'Apollon. On voyoit par tout un grand nombre de statuës de ce dieu, où l'on remarquoit des variations considérables. A Patras un Apollon de bronze tout nud, mais qui avoit les pieds chaussés, tenoit un pied sur la tête d'un bœuf, en mémoire apparemment de son troupeau de bœus que Mercure lui déroba. A Delphes Apollon prenoit une biche, symbole de Diane sa sœur. Apollon Decatephore qu'on voyoit à Athénes étoit sait à la maniere des statuës Egyptiennes. On l'appelloit Decatephore, parce qu'on lui offroit la dixme des dépouilles qu'on prenoit sur les ennemis. Furius Camillus & Agis Roi de Lacedemone lui rendirent ce devoir. C'étoit à l'imitation d'Abraham, qui offrit la dixiéme partie des dépouilles de quarre Rois à Melchisedec, le Prêtre du Seigneur. Ces profanes avoient pris bien des choses de la vraie religion. Dans l'Elide on adoroit Apollon Optophague, ou le mangeur de ragouts; nom fondé sur quelque fable, dont l'Antiquité ne nous a pas instruits.

PL. II. L'Apollon que nous mettons le premier dans la planche ' suivante tient sa lyre; cette lyre qu'il avoit reçûe de Mercure, selon Apollodore l. 3.

1 p. 170. elle est appuyée sur une petite colomne: il porte la main droite sur la tête pour toucher son instrument; il a un plectre dont on se servoit anciennement au lieu d'archet. On voit assez souvent Apollon portant une main sur la tête, & entre autres celui de Versailles ' qui tient un arc. Il y en a encore un en même posture au premier tome de l'Anriquité, à la premiere planche d'Apollon. Les auteurs ne marquent rien qui ait rapport à cette posture d'Apollon portant la main sur la tête: cependant nous le voyons souvent en cette situation. Bacchus se voit aussi quelquesois portant

#### CAPUT II.

I. Apollinis schemata. Apollo Decatephorus. II. Apollo manum capiti imponens. III. Serpentis Pythonis sabula.

I. Ullius numinis cultus celebrior fuit apud Vereres, quam Apollinis, Permultæ ubique flatuæ ejus occurrebant, in quubus mira varieras obiervabatur. In urbe Patrenfi videbatur, referrea Paufania I. 7. c. 20. Apollo æneus nudus, fed calceatus, qui pede caput bovis premebat, quod fpedære videbatur fabulam de bobus Apollinis, quos fuffurarus eft Mercurius. Delphis Apollo cervam cornibus tenebat: erat illud Dianæ fororis ejus fymbolum. Apollo autem Decatephorus Atheris fecundum formam Ægyptiacarum flatuarum concinnatus fufpiciebatur. Decatephorus autem appellabatur, quoniam manubiarum, qua hoftibus auferebantur, decima pars ipfi offerri confueverat. Furius Camillus & Agis Lacedæmoniorum rex decimas fpoliorum ipfi obrulere. Quemadmodum & Abrahamus decimam partem manubiarum, qua-

tuor devictis regibus, Melchifedeco Sacerdori Domini Dei Altiffimi obtulit. Profani quippe illi multa ex veta religione decerpferant, In Elide colebatur Apollo Opfophagus, five Opfoniorum comettor, quod tiomen haud dubie ex Mythologia ortum eraci, fed eam fabulam nufquam comperimus memoratam. De Apolline Opfophago Athe-

Qui primum in Tabula i sequenti locum occupat Apollo lyram altera manu tener columella nixam; lyram, inquam, illam quam ex Mercurio acceperat, narrante Apollodoro (ib. 3; P. 170-dexteramque manum capiti imponit; plectrum autem pulsando infrumento eadem manu tenet, prisco more: arcús enim loco plectrum Veteres adhibebant. Apollinem manum capiti imponentem non raro videmus, qualis est ille i Versaliensis qui tenet arcum. Alius item hujusmodi occurrit in primo Antiquitatis explanatæ tomo, in prima nempe tabula Apollinis schemata exprimente. Nusquam apud seriptores reperi memoratum Apollinem capiti manum imponentem : attamen illum sepe hoc situ videmus in monumentis. Bacchus etiam aliquando conspicitur manum capiti imponens. In



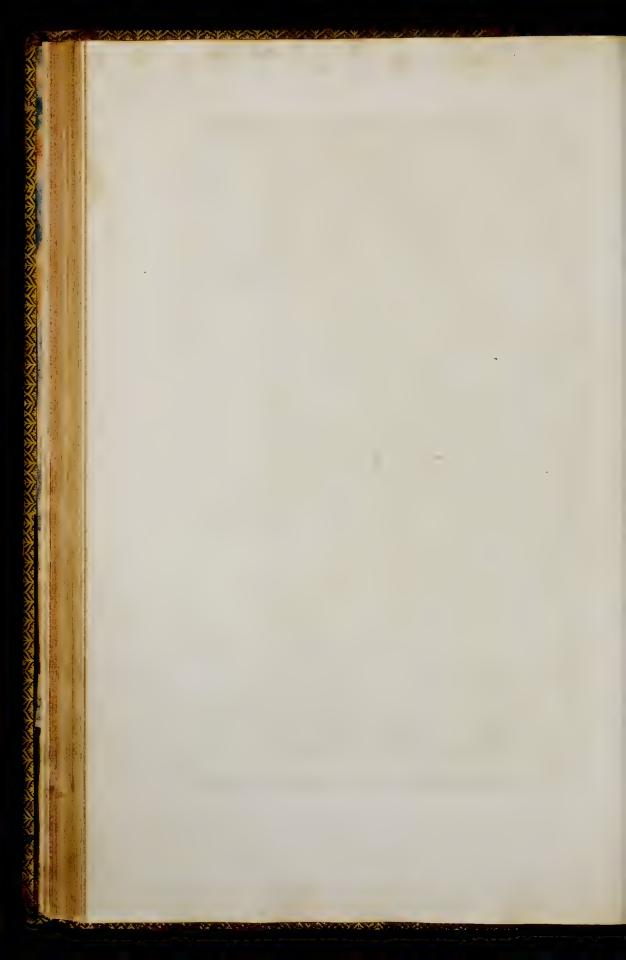

de même la main sur la tête. Il paroît dans les monumens Romains, que porter la main sur la tête, c'étoit la marque ou de la sûreté déja acquise, ou de la sûreté demandée. Securitas personnisée par les Romains étoit soit souvent exprimée par une semme qui porte la main sur la tête: on la voit ainsi sur plusieurs médailles des Empereurs. Plutarque dans la vie de Tiberius Gracchus, raconte que voyant que Scipion Nasica venoir pour le tuer, & que le tumulte étoit si grand qu'on ne pouvoit entendre sa voix, mit la main sur la tête pour montrer la grandeur du péril, & demander sûreté. C'étoit donc une marque de sûreté, ou demandée ou obtenuë. Je ne sçai si ces sigures d'Apollon & de Bacchus qui portent la main sur la tête ont quelque rapport à la sûreté, & si l'un marque qu'il faut être en sûreté pour joiter de la lyre, & l'autre, pour vuider à son aise les bouteilles. Ce qui est certain est que dans le péril, la premiere chose qu'on tâche de mettre à couvett, c'est la tête. Il est à remarquer que dans Ottavio Rossi, un autre Apollon qui tient une lyre, porte aussi l'autre bras sur la tête.

L'Apollon suivant ' qui appuie sa lyre sur un tronc d'arbre, est remar-3 quable par sa grande chevelure; il tient de la main droite un plectre à peu près de même forme que le précedent. Un autre est aussi debout \* près d'un 4 tronc d'arbre entortillé d'un serpent, symbole de la Médecine : il porte une trousse sur l'épaule, & tient de la main droite je ne sçai quel instrument. On voit assez souvent avec Apollon un serpent qui entortille un tronc d'arbre : ce serpent est à ce que l'on croit le symbole de la Médecine; symbole qui se trouve toûjours avec Esculape, sils d'Apollon. Il n'y a nulle apparence que ce soit le serpent Python tué par Apollon, duquel nous allons parler, pour ne pas passer une fable si célébre dans l'Antiquisé.

La fable du serpent Python que l'on trouve dans les auteurs, ne se voit gueres dans les monumens; je ne me souviens pas de l'avoir vûë autre part que dans le dessein d'un disque d'argent qui appartient à M. du Tillot de Dijon, Gentilhomme ordinaire de seu M. le Duc de Berri. Il fait partie de son cabinet qui est fort curieux; le dessein m'en a été communiqué par M. Moreau de Mautour. Le disque est d'un goût si grossier, qu'il y a lieu de

monumentis autem Romanis eum qui manum capiti imponte, aut securitatem nactum esse, aut securitatem petere conjicio. Securitas à Romanis sape exprimebatur per mulierem manum capiti imponentern. Sie autem occuriti in plurimis Imponentern. Sie autem occuriti in plurimis Imponentern. Sie autem occuriti in plurimis Imponentern. Sie autem occuriti in vita Tiberii Gracchi, narrat eum, ubi vidit se à Scipione Nassea ad necem impeti, tantumque esse strepitum ac tumultum, ut vox ejus à nemine posse reaudiri, manum capiti impossisse, apposita capiti manus figunam un fecuritatem petentis, aut securitatem nessiberet. Erat ergo imposta capiti manus figunam aut securitatem exertis, aut securitatem sessiones as securitatem referantur ignoro: neque scio an ille significare velit ad lyram pulsandam securitate opus esses item requiri securitatem. Hoc autem certum est, in periculis id quod primum conservare quarimus caput esse. Apud Octavium Rubeum alius Apollo, lyram tenens, manum capiti imponit.

pont.
Sequens Apollo, ' qui lyram arboris trunco imponit, à coma fpectabilis est; plectrum vero Tome I.

dextera tenet, quemadmodum & alius qui præcefit. Alius \* prope arboris truncum ferpente circumplicatum ftat, qui ferpens medicinæ lymbolum eft. Pharettam humero gestat, & manu dextera nefcio quod instrumentum tenet. Serpens arboris truncum circumplicans non raro cum Apolline vistur, estque, ut putatur, medicinæ symbolum, quod etiam symbolum perpetuo secum habet Æsculapius Apollinis filius, medicinæ deus. Neque enim creditur hoc serpente Pythonem serpentem significari ab Apolline occisum. De quo serpente jam aliquid dicendum est, ne videamur tem in mythologia celeberrimam consulto prætermissis.

logia celeberrimam consulto prætermissife.

II. Pythonis serpentis sabula cujus non infrequens est apud scriptores & mythologos mentio, in monumentis vix reperitur. Nusquam illam me videre menini, nisi in imagine delineata disci argentei, qui inter cimelia viri nobilis D. du Tilloc Divionensis, qui inter Clientes D. Ducis Bituricensis pridem mumerabatur. Ille porro antiquario rei studiosus, disci formam delineatam per Dominum Moreau de Mautour mihi tradendam curavit. Discus autem tam imperiti artisticis est, ut

craindre qu'il n'ait été fait dans les plus bas temps : je n'ai ofé l'exposer aux yeux du public. La fable du serpent Python est rapportée un peu diversement par les auteurs, selon Macrobe, Saturn. x. 17. Junon voulant empêcher que Latone n'enfantât Apollon & Diane, & Latone ayant malgré tous ses efforts fait heureusement ses couches, un Dragon appellé Python, envoyé fans doute par Junon, vint attaquer ces deux enfans dans le berceau; mais Apollon, quoiqu'il fut encore dans sa plus tendre ensance, le tua à coups de flêches, tout de même qu'Hercule enfant étrangla depuis les serpens que la même déesse avoit envoyé pour le faire périr dans le berceau. Apollodote l. 1. rapporte le fait bien différemment : Apollon, dit-il, ayant appris de Pan, fils de Jupiter, & de l'Injure, Diaceres al. Espess l'art de la divination, alla à Delphes dans le temps qu'en ce même lieu la déesse Themis rendoit des oracles: mais le serpent Python qui gardoit la porte du temple s'étant mis en devoir de l'empêcher d'y entrer, Apollon le tua, & se rendit le maître du temple. Mais Ovide, Meramorph. 1. dit, qu'Apollon qui jusqu'alors ne s'étoit éxercé à tirer de l'arc que contre les dains & les chevreiils, tua ce terpent de mille coups de fleches. Ceux qui allégorisent sur ces contes ridicules des anciens, pour leur donner quelque apparence de raison, disent qu'Appollon qu'ils prennent pour le Soleil, est censé percer le serpent Python de coups de fleches, lorsqu'il perce les nues de ses rayons pour donner la

fecondité à la terre.

La fable telle qu'elle cst rapportée par Ovide convient mieux avec l'image du disque. Appollon y paroît déja homme : il est vêtu en homme de guerre ; il porte non seulement le thorax, mais aussi la chlamyde : sa chaussure est la calige ou le campagus que les gens de guerre portoient; sa trousse est atcachée à une chaine qu'il porte en bandoliere. On n'a jamais vû d'Apollon approchant de celui-ci : il est le plus souvent nud, & l'on ne le voit jamais en habit militaire. Ce serpent asse Python percé de sleches, jette seu & slammes par la bouche. De l'autre côté est Cupidon, de la plus mauvaisse maniere : il porte sa trousse comme Apollon, & semble lui tendre la main; je ne sçai comment Cupidon entre dans cette histoire : mais s'il n'y avoit pas d'autre raison de douter de l'antiquité de ce monument, celle-ci ne nous ar-

omnino sit metuendum eum insimæ prossus ætatis esse, quo tempore artes ita lapsæ erant, ut quacumque prodibant barbaitem olerent; quapropret discum seulptori dare non ausus sum. Sespentis Pythonis fabula varie narratur à scriptoribus Latona, inquit Macrobius Saturn. 1. 17. Apollinem Dianamque pariture Inno dicitur obstitusse. Sed ubi quandoque paritus esse situ est, avaconem ferunt, qui ruidum vocitabatur, invassis et al aconom ferunt, qui ruidum prima infantia sagitisi belluam consecis. Ecodem nempe modo quo Hercules insans, cum in cunis adhue esse; immisso à Junone serpentes oppressis interemisque. Longe alio modo rem narrat Apollodorus sib. 1. p. 9. Apollo, inquit, divinand scientiam edectus à Pam Jovis & Contumelia filio, (in Graco est divessors al inquis contumi di contuit. Ai cum tempis custos Pribo serpens ab biatus ditu probiberet Apollinem, boc perento deus templum occupat. At Ovidius Metamorphoscon 1. sie remetter

Hunt deus arcitenens , & nunquam talibus armis Ante, nisi in damis capreisque fugacibus usus , Mille gravem telis, exhausta pene pharetra Perdidit effuso per vulnera nigra veneno.

Qui illas omnes fabulas næniaíque in allegorias vertunt, ut hinc aliquam faltem rationis umbram ac fanæ mentis ípeciem mutuentur, aiunt Apollinem, quem pso Sole habent, tunc ferpentem Pythonem fagittis conficere censeri, cum nubes radiis suis trajicit, ut terræ fecunditatem tribuat.

Fabula isthæe, ut ab Ovidio narratur, majorem habet cum disci imagine affinitatem. In hac quippe Apollo vir est, atmis munitus, nec thorace modo, sed etiam chlamyde opertus, caligas vel campagum pedibus gestat, more bellicosorum. Pharethra annexa catenæ est, quant catenam transversam gestat. Nusquam Apollo talis visus fuit. Nusus semper est, veste autem militari indutus suise nusquam memoratur. Serpens ille alatus Python sagittis transfixus ignem slammasque evomit. Ab alio latere Cupido rudi admodum manu cælatus, Pharetram ut Apollo gestat, ipsique manum tendere videtur. Nescio qua de causa Cupido in hanc historiam inducatur. Sed si non alia subesfet causa dubitandi de antiquitate & sinceritate disci hujus, nihil Cupido dubii injietret, sepe namque vidi-





rêteroit pas : nous avons fouvent vû, que les Mythologues ne s'accordent pas toûjours avec les monumens. Du serpent Python Apollon sut appellé Pythien, celle qui prononçoit en vers ses oracles, la Pythienne, & les jeux institués en l'honneur de ce dieu, Pythiques. Le dessein de ce disque sent les temps les plus bas de la religion des faux dieux; l'habit militaire d'Apollon nous confirme dans cette opinion. Nous avons d'autres preuves que ces temps qui approchoient de la barbarie avoient introduit bien des différences dans la forme & les habits des divinités.

J'ai dit ci-devant que ce serpent qu'on voit dans plusieurs images d'Apollon entortillé à un tronc d'arbre, ne marque point le serpent Python, mais qu'il est mis comme symbole de la Médecine, qui est presque l'unique marque d'Esculape, fils d'Apollon : j'ajoûte à cela qu'Apollon lui-même, sur anciennement pris pour le dieu de la Médecine : enrendons Macrobe sur cet article. "Les statuës d'Apollon, dit-il, portent de la main droite les Graces" & de la gauche l'arc & les flêches; & cela parce que cette main gauche " qui fait le mal, est plus lente, & que la main bien-faisante qui donne la " santé, est plus prompte que l'autre. C'est pour cela qu'on lui donne la sa-« culté de guerir les maladies ; parce que la chaleur rempérée du Soleil « chasse toute sorte de mal. Car on croit qu'Apollon a été appellé de ce « nom de à avendrouve rais réons parce qu'il chasse les maladies : comme ce sens « approche du mot Latin qui exprime quasi le nom d'Apollon, nous n'avons " point changé son nom d'Apollon, afin que par ce nom même vous en- " tendiez apellentem mala, celui qui chasse les maux, & que les Athéniens " appellent Alexicacon, qui délivre du mal. Les Lindiens honorent Apol- « lon surnommé de la peste; ils entendent de la peste comme déja finie. La " même opinion sur Apollon, comme d'un dieu conservateur & médecin, " est reçûe & conservée dans nos sacrés Mystéres; car les Vierges Vestales " l'indiquent ainfi, APOLLON MEDECIN, APOLLON PÆAN.

Nous n'avons jamais vû Apollon portant les Graces à la main, tel que le décrit ici Macrobe, qui dit, que les statuës d'Apollon de son temps, portoient ce symbole; mais il, s'est tant perdu de monumens, & de tant de differentes manieres, qu'il ne faut pas s'étonner, ni quand on en déterre d'extraordinaires, ni quand les auteurs font mention de certains qu'on n'a jamais vûs.

mus Mythologos cum monumentis non consona-re. A serpence Pythone Apollo Pythius cognomi-natus futr. Illa vero mulier, quæ ejus oracula sun-debat, Pythia appellabatur, & Iudi in Apollinis honorem instituti, Pythici dicti sunt. Discus porro ille fortalle poster in extrema prosana multorum numinum religionis tempora conjici. Quod etiam cultus ille militaris Apollinis suadere valeat. Ex aliis quippe iconibus probari videtur, illis tempo-ribus cum barbaries quadam orbem invaderet, multa circa vestium deorum dearumve invecta fuisse, qua à priscis plurimum different. Jam supra diximus serpentem illum, qui in non

paucis Apollinis iconibus arboris trunco circum-plicatus cernitur, non esse putari serpentem Pythonem; sed serpentem medicinæ symbolum, quod pene unicum habet Æsculapius Apollinis silius, Quin & iple Apollo ut medicinæ deus habitus olim fuit : qua de re audiendus Macrobius Saturnal, l. 1. c. 17. Apollinis fimulacra manu dextra Gratias gef tant, arcum cum sagistis sinistra : quod ad novam si

Tome I.

pigrior , & falutem manus promitor la catto Hac eft quod eidem attributtur medendi poteflas qu'a temperatus folis calor morborum omnium fuga est. Nam ώς απελαύνοντα ταὶς νότες Απόλλουα, tamquam Απολουα, οια τκαείνοντα τελε νένια Ατέλλουα, tamquam Ατελουα, cognominatura putant. Qua sententia latina quoque nominis enuntiationi congruens, scit ne hujut Dei nomen verteremus; ut Apollinem, Apellentem mala intelligas, quem Athenienses ακεξίκακου appellan, & Lindii colunt Apollinem κοίμευο, boc cognomine sinita pestilentia muncupatum. Eadem opinio sossipitatis & medici dei in nossivi quoque satris storetur, nameu Virgines Vestales ita indigitam, APOLLO MEDICE, APOLLO P. EAN.
Nusuma vidimus Apollinem Gratias manu gestalente.

Nusquam vidimus Apollinem Gratias manu ges-tantem, qualem hic describit Macrobius, qui ait Apollinis statuas suo avo hac symbola gestare. rum tot tamque diversæ formæ monimenta deperdita fuerunt, ut nihil mirandum fit, vel cum pova & fingularia eruuntur, vel cum quædam auctores nondum confecta memorant.

PT.

XXXII.

### **岸ጚ岸头岸轨岸轨岸轨岸轨岸轨岸;、电岸轨岸、轨岸轨岸轨岸轨**

#### CHAPITRE

I. La Table Heliaque contenant une figure singuliere du Soleil. II. Le Soleil de Polignac. III. Médaillons du Roi qui représentent le Soleil en différentes manieres. IV. Le Soleil & la Lune de Bresse.

I. T A Table Héliaque, ou la Table de marbre qui représente le Soleil d'une maniere fort extraordinaire 'a été donnée par Jerome Aleander, avec une longue explication. Ce marbre du Palais Matthei de Rome, qui est un quarré d'environ trois pieds & demi de chaque côté, est si extraordinaire, & renferme tant de symboles, qu'il semble que celui qui en a conçû l'idée, ait voulu éxercer les esprits, & donner la torture à ceux qui tenteroient d'expliquer en détail des choses si enveloppées. La structure même de l'image a quelque chose de singuliere : ce sont deux grosses massuës qui occupent l'extremité du tableau de chaque côté, plantées chacune sur un grand monceau de pommes ou de fruits ronds; base la plus mal propre qu'on puisse imaginer pour soûtenir un poids quelque leger qu'il soit. Au haut de la massuë de chaque côté, est attaché un grand seston qui descend presque en demi-cercle, composé de feuilles & de fruits de toute espece. Les bandes qui attachent ces festons ont de longs bouts, qui voltigent dessus & dessous; elles lient à la massuë avec le feston une tête & une patte de lion, & plus bas encote une autre patte de lion; l'une des pattes tient à la queuë : enforte qu'il paroît d'abord que celui qui a imaginé ce monument, a voulu qu'Hercule entrât dans l'allégorie. Sur le milieu du feston est représenté en buste un jeune homme qui a la tête rayonnance, & dont les rayons s'étendent de tous les côtés : il porte sur une épaule l'arc & la trousse; c'est sans doute le Soleil qu'on a voulu ici peindre. Au-dessous du Soleil est une grande lyre posée sur une base; cet instrument d'Apollon est fort orné, comme chacun peut voir; la base est aussi chargée de fleurs, de

#### CAPUT III.

1. Tabuta Heliaca Solis figuram fingularem exhibens. II. Solis Poliniacensis figura. III. Regii nummi Solem variis exprimentes modis. IV. Solis ac Luna figura.

I. T Abula Heliaca, 'five Tabula illa marmorea, que Solem fingulari prorfus more depin-git, jum publicata & longa explicatione donata fuit ab Aleandro, Marmor in ædibus Matthæius Romæ asservatum, quadrarum est, tresque cum dimidio pedes habet quoquo versum: tam insolito certe more concinnatum anaglyphum est, totque & tam varia complectitur symbola, ut videatur is, qui tam disparatarum rerum imaginem commentus est, voluisse ingenia torquere, & iis, qui ejus explicationem in se susciperent, longum exercitium præbere. Ipfa certe imaginis structura spectaculum præfert fingulare. Clavæ duæ ingentes extremas tabulæ partes utrinque occupant, erectæ singulæ supra acervos malorum fructuumve ro-tundæ formæ; cujusinodi basin ineptistimam omnium este, vel ad levistimum quodpiam sustentandum onus, nemo non fateatur. In fumma clava ad utramque partem, fertum magnum & oblon-gum alligatur, ipfa mole pene in femicirculum depreffus, quod foliis constat & fructibus cujufvis fpeciei. Fafciæ queis hoc fertum alligatur, inferne fuperneque volitant: illis fafcis & fertum & leo-nis spolium five pellis una cum pede colligantur, infra vero leonis pes alius conspicitur, cum cauda ex altera parte. Hinc autem intelligitur eum qui hoc monumentum commentus est, id in animo habuisse, ut in hac allegoria Herculi locus esset. In medio ferti exhibetur protome juvenis cujuf-dam, cujus caput radios emitir, cujufque radii circumquaque etumpunt. Humero autem gestac arcum & pharetram. Sol haud dubie hie depictus eft. Sub Sole lyta magna est basi imposita. Hoc Apollinis instrumentum ornatissimum est, ut quifque videre possit : basis quoque floribus folissque

feuilles & d'autres ornemens. Au bas du monceau de pommes, de chaque côté, s'éleve un caducée, non pas perpendiculairement, mais en baissant du côté de la lyre. Aleander prétend que ce qui sert de base à la lyre est une coupe de Bacchus, ornée de feuilles de lierre. Cela peut être, car elle a assez l'air d'une coupe; les feuilles qu'il croit être de lierre ressemblent plûtôt à

des feuilles de vigne.

Quoiqu'il ne soit pas aisé de pénétrer dans la pensée de celui qui a imagine ce phénomene, on voit bien d'abord qu'il a prétendu comme Macrobe, que toutes ces divinités, dont nous voyons ici les fymboles, se rapportoient au Soleil. Outre le vilage d'Apollon, nous appercevons ici ses symboles, la lyre, l'arc & la trousse; celui de Mercure dans les deux caducées; de Bacchus, si la base de la lyre est veritablement une coupe; de Cybele, dans les pommes de pin qui paroissent dans le grand feston; de Cérès, dans les épis : ceux de Flore & de Pomone, dans le fleurs & les fruits; & enfin ceux d'Hercule, dans la dépouille du lion, & dans les deux massuës appuyées sur deux monceaux de pommes. Aleander prétend que ce sont deux monceaux de pierres; mais ce sont certainement des pommes, ou des fruits ronds, à moins qu'il ne les ait lui-même infidelement exprimés de l'original, ou que l'ancien graveur ait mal rendu sa copie. C'est donc ici une image du Soleil principe de tout bien, selon le sentiment de plusieurs d'entre les profanes, qui identificient toutes les autres divinités avec le Soleil, & avec ses opérations. On peut encore dire que c'est une image de la nature animée par le Soleil, pour la culture de la quelle il faut allier la force marquée par les massues avec la prudence signifiée par les caducées, & l'harmonie indiquée par la lyre: on peut allégoriser sur cela en vingt manieres, sans garentir pourtant qu'aucune soit selon l'inventeur de l'énigme.

La tête du Soleil ' qu'on voit dans la même planche, est encore aujourd'hui 2 dans le Château de Polignac en Velai : elle est éxactement représentée ici d'après Gabriel Simeoni dans sa description de la Limagne d'Auvergne, traduite d'Italien en François par Antoine Chappuys, & imprimée à Paris en 1561. p. 125. Monseigneur le Cardinal de Polignac m'a dit qu'elle y étoit fort

& aliis ornamentis decorata. Ad imam partem acervi malorum fuctuumve utringue erigitur ca-duccus, non ad perpendiculum, ied verlus lyram reclinatus. Putar Aleander lyræ bafin poculum effe Bacchi, ornatum foliis hederaceis : id certe non à vero abhorret, nam basis illa ad poculi formam accedit : folia vero quæ hederacea dicit ille, plus habent speciem pampineorum.

Etsi non facile in mentem ejus qui oairousvou

hujusmodi commentus est, penetrare valeamus: illud tamen nullo negotio percipitur, arcani nem-pe auctorem, omnia numina quorum hic fymbola videmus, ad Solem voluifle referri, quæ item eft Macrobii fententia, Præter Apollinis vultum, hic ejus quoque fymbola confpicimus, lyram, arcum, & pharetram. Mercurii fymbolum caduceus eft; Bacchi poculum, si tamen lyræ bass vere poculum sit; Cybeles strobili, qui in magno serto visuntur; Cereris spicæ; Floræ item & Pomonæ symbola hic comparent. Herculis symbola sunt pellis leonis & clavæ duæ, acervis pomorum insistentes. Alcan-der ait, acervos esse silicum seu lapidum; sed vere

mala aut rotundi fructus sunt, nisi forte ipse non fatis accurate illa ex Archetypo expresserit, aur is qui in ære incidit, exemplar Aleandri sequutus non fuerit. Est igitur imago Solis boni universi principium, secundum opinionem Gentilium plu-rimorum, qui omnia numina idipsum quod Sol & ejus operationes elle censebant. Forte dicatur etiam imaginem esse naturæ à Sole animatæ, ad quam excolendam, adhibenda fortitudo per clavas expressa, huic jungenda prudentia per caduceos ex-hibita, annectenda etiam harmonia per lyram significata. Sexcentis sane modis allegorias vertere posfis; fed an ad mentem inventoris hac quadrent, dicere, hoc opus, hîc labor est.

Caput Solis in eadem ' tabula expressum, hodieque lapideum videtur in castello Poliniacum dicto Velaunis. Hic autem accurate expressum est ex Gabrielis Simeonis descriptione Lemania: Arvernorum, quam ex Italico in Gallicum idioma convertit Antonius Chappuys, liberque typis datus est Lutetia anno 1361. Eminentissimus vero Do-minus Cardinalis de Poliniaco, accurate delinea-

bien exprimée : elle étoit dans un vieux temple renfermé dans l'enceinte de ce château, l'un des plus anciens de France. Mais une des Dames du château voyant que de certaines gens simples venoient encore faire je ne sçai quelles dévotions devant cette pierre, la fit mettre dehors. Elle est de quatre à cinq pieds, dit le Simeoni, d'une pierre bleue, toute ronde, affez groffument faite, ce qui declare encore mieux sa grande antiquité, environnée de rais, lesquels frappés du Soleil, le châtelain me dit qu'ils monstroyent d'avoir été autrefoit dorés. Cette tête ouvre une grande bouche; c'étoit, dit-on, pour rendre des oracles. Ce qui le faisoit, ou par l'artifice des prêtres, ou peut être, quoique plus rarement, par l'opération des démons. On croit que le nom de Polignac vient d'Apolliniacum, parce qu'anciennement on y adoroit Apollon. Car quoique les plus anciens poëtes ayent regardé Apollon & le Soleil comme deux différents dieux, qui n'avoient rien de commun l'un avec l'autre, & quoique les Grecs & les Romains, dont plusieurs croyoient qu'Apollon & le Soleil étoient le même, les ayant pourtant toûjours distingués dans le culte; aux plus bas temps de la gentilité les Gaulois les avoient confondus. Il ne faut pas omettre ce que remarque le Simeoni, que non loin du château de Polignac, il y a un autre château appellé Soligliac, où l'on voit les ruines d'un vieux temple; peut-être étoit-ce un temple du Soleil, d'où le lieu aura pris le nom de Soliliacum, comme Polignac d'Apolliniacum.

PL. Le médaillon suivant d'Antonin Pie, montre au revers le Soleil : c'est un jeune homme nud dont la tête jette des rayons. Il est monté sur un char tiré à quatre chevaux, & parcourt le Zodiaque, marqué par un petit demi cercle; il paroît que les Signes étoient peints dessus, mais si petits qu'on n'y distingue presque plus rien. Au-dessous est une femme à demi couchée, qui rient la corne d'abondance d'une main, & de l'autre un rameau. Seroit-ce pour marquer l'abondance de toute sorte de fruits, qu'il y eut en cette années? Le médaillon est frappé à Nicée. Dans le médaillon a course calle sur la parosit jet aller au

fuivant, le Solcil en même équippage fait sa course : il paroît ici aller au travers des nuées. La figure couchée au bas porte une couronne murale, qui a des crenaux; c'est quelque ville Grecque dont on ne peut sçavoir le

tum testificatur : eratque in veteri templo intra septa Castelli, quod inter vetuslissima Galtila numeratur. Sed quadam ex nobilissims Castelli mattonis, cum cerneret ex insima plebe nonnullos huie lapidi divinum quemdam tribuere cultum, ex templo amoveri lapidem justic. Lapis est cerneleus quature vel quinque pedum, inquit Simeonius, roundus, rudi opere sculptus, unde eitam eius vetuslas magis comprebatur, radiis undique infraitius. Cadente vero in lapidem Sole, deprehendebatur radios olim deauratos siusse, estis este caput ore est aperto: quia olim, alebant, oracula fundebat; il vero aut sacerdotum seadar, oracula fundebat; il vero aut sacerdotum fraude, aut damonum, quod ratius tamen erat, fallacia. Politiaci nomen ex Apolliniaco sactum putatur, quia priscis temporibus sic colebatur Apollo. Esti namque vetuslissimi omnium Poète Apollinem & Solem ut duos cosque diversos deos exhibuetint, qui nihil inter se commune haberent, Gracique ac Romani, quorum tamen plurimi credebant Solem & Apollinem eumdem esse, in cultu ipsos semper distinverint: insimis tamen prosanz illis religionis

temporibus, Galli ipfos, ut numen unicum habebant, atque colebant. Neque prætermittendum eft id quod hic adjicit Simeonius, nempe haud procul Caftello illo Polinaci, aliud effe Caftellum Solighae vocatum, ubi vifuntut ruinæ veceris templi; qui locus à cultu Solis nomen unituatus sit Solisliacum, quemadmodum Polignac ex Apolliniaco factum eft.

Nummus fequens: Antonini Pii, in postica facie Solem ostendit. Elt juvenis nudus, cujus caput radios emitti: qui quadriga equorum vehitur & Zodiacum percurrit semicirculo notatum, ubi signa Zodiaci olim expressa fuille videntur; sed adeo exigua vix ut corum vestigia compareant. Sub Sole recubat mulier, altera corun-copix tenens, altera autem ramum. An ut significetur ubertas copiaque fructuum, illo habita anno quo nummus percussus est. Nummus Nicax percussa siti. In nummo i sequenti, Sol vectus equis cursum peragit. Hic autem per densa nubes currere videtur. In ma parte mulier decombens, coronam muralem gestat pinnis ornatam. Est autem urbs quædam









nom, n'y ayant aucune inscription. Ce n'est ' qu'en doutant que je mets le 3 médaillon suivant au nombre de ceux qui représentent le Soleil. L'Empereur assis sur un tas d'armes, tient une pique; un homme à pied qui mêne un cheval vient à lui. Cet homme qui tient une pique a le bonnet Phrygien, & par dessus une grande étoile, qui marque le Soleil. Il y a toute l'apparence possible, que cet homme au bonnet Phrygien, & à la grande étoile, est l'Orient, qui vient rendre ses hommages à l'Empereur, vainqueur, ou prétendu tel, des nations Orientales. L'image qui vient \* après, est un 4 médaillon de Caracalla, frappé à Ephese. L'inscription porte que les Ephésiens sont quatre sois Neocores : nous expliquerons au second tome ce que c'étoit que ces Neocores. L'image qui marque à mon avis l'Orient, ou le Soleil levant, est une Minerve, qui a au côté de son casque une grande étoile qui marque le Soleil; ce qui s'observe très-souvent dans les médailles & médaillons, où l'on voit quelquefois dans la même image une grande étoile pour le Soleil, & un croissant pour la Lune. Minerve tient d'une main une pique, & de l'autre un bouclier; elle est montée sur un char tiré à quatre chevaux, qui divisés deux à deux, sont tournés d'une maniere qu'ils semblent galopper dans des routes opposées. Il est difficile de donner raison pourquoi l'on met ici Minerve pour le Soleil levant. Dans un ' mé- 5 daillon d'Alexandre Sevére, l'Empereur est représenté comme le Soleil, & l'Impératrice comme la Lune. Dans l'autre médaillon qui est à côté, on 6 ne fçait si l'homme monté sur un char à quatre chevaux, est l'Empereur, ou peut-être Jupiter, comme semble marquer l'aigle qui est au-dessous : cette image paroît n'avoir aucun rapport au Soleil. Le revers ' d'Antinous , 7 qui suit, semble marquer le Soleil levant. Un homme qui a la grande étoile est représenté avec un bœuf, & porte la main sur un arbre.

La figure du 'Soleil des Rhodiens est un médaillon du Roi, la tête du So-8 leil y est rayonnante. Ce qu'il a de singulier, c'est qu'entre les rayons on PL. voit une couronne de seuilles de vigne, ornement ordinaire de Bacchus. XXXIV Mais, comme nous avons souvent dit, ces divinirés profanes se voyent quel-

quefois avec des ornemens qui appartiennent à d'autres dieux. Voici la figure d'Apollon Soleil : car quoique, comme nous venons de

Græca , cujus nomen ignoratur , cum nulla aditi inferiptio. Noonifi ' dubitando nummum fequentem inter folares imagines colloco, Imperator in fitue armorum fedens, haffam tenet. Vir quidam equum ducens ad illum accedit. Vir porto ille haftam teuens, tiaram geftat Phrygiam , cui imminer ftella magna Solem fignificans. Verifimile profus est virum illum tiara Phrygia tectum & stella infignitum Orientem fignificate. Hie venerabundus victorem adit , qui Orientales nationes vel superavit, vel superasse per adulationem fingitur. Imago sequens \* Caracalla nummum exprimit Ephesi percussum. Inscriptione fertur Ephesios esse quater Neocoros; quid essent Neocori secundationo, est Minerva , quæ è regione cassidis stellam habet magnam , Solem significat ; id quod fapissime observatur in nummis cujelvis magnitudinis; ubi etiam in eadem imagine Solem per magnam stellam exprimi , & lunam crescentem adjungi videmus. Minerva altera manu hastam , al-

tera tenet clypeum. Vehitur autem curru quatuor equis juncto, qui bini interque se divisi oppositas plagas respiciunt, & alli aliò cursum dirigere videntur. Vix causam reperire possis cur Minerva hic ad Orientem Solem indicandum adhibeatur. In nummo 3 Alexandri Severi, Augustus ut Sol, Augusta ut Luna repræsentatur. In alio 6 nummo 3 latere posito, nescimus utrum is qui in quadrigis sedet sit Augustus, an Jupiter, ut aquila subtus posita indicare videtur. Hac autem imago vix ad Solem spectare credatur. Antinoi 7 nummus in positica facie, Orientem Solem repræsentare videtur. Vir stella magna insignitus, pome se bovem habet, & arboti manum imponit, Schema 8 Solis Rhodiorum nummus est Regius, caput Solis radios emittis; quodque spectaru dignum est, inter radios corona pampinea cernitur, quod solitum est Bacchi ornamentum. Verum ut sepe diximus, hac profana numina aliorum frequenter deorum onnamenta mutuantur.

En schema Apollinis ' Solis. Licer ening, ut mo-

dire, dans les plus anciens temps Apollon fur regardé comme différent du Soleil: il y avoit dans des temps plus bas des gens qui le regardoient comme la même divinité. Tels étoient ceux qui ont fait graver cette pierre : ils nous représentent Apollon la tête rayonnante, & touchant sa · Îyre. A ses pieds est la Lune, ou Diane Lune assise à terre, appuyée sur un grand vase, tenant de sa main une grenade ouverte, elle porte un croissant sur la tête, marque ordinaire de Diane. On voit là même une médaille', où est aussi représenté Apollon assis sur un globe, la tête rayonnante, & tenant une lyre. Dans l'exergue, on lit aissou ce qui veur dire, de l'éternel. L'autre médaille qui est auprés, représente aussi un Appollon Soleil, assis, tenant une lyre. A ses pieds est un monstre marin : le Rossi croit 2 que c'est le serpent Python, mais il n'en a gueres l'air.

do dicebamus, priscis temporibus Apollo, alius à Sole esse putaretur : posterioribus tamen seculis muminus conspicitur, ubi Apollo globo insidens solicur radiato capite lyram teneus. In exergo, ut vocant, legitur Alaior, hoc est aterni. Alius numbant. Tales erant ii qui hunc sculpi lapidem curarunt. Apollinem nobis offerunt radiato capite pulsantem lyram. Ad pedes Apollinis Luna sive pulsantem lyram. Ad pedes Apollinis Luna sive pulsantem lyram. Ad illius pedes pulsantem lunam capite gestat, ut solet Diana. Ibidem





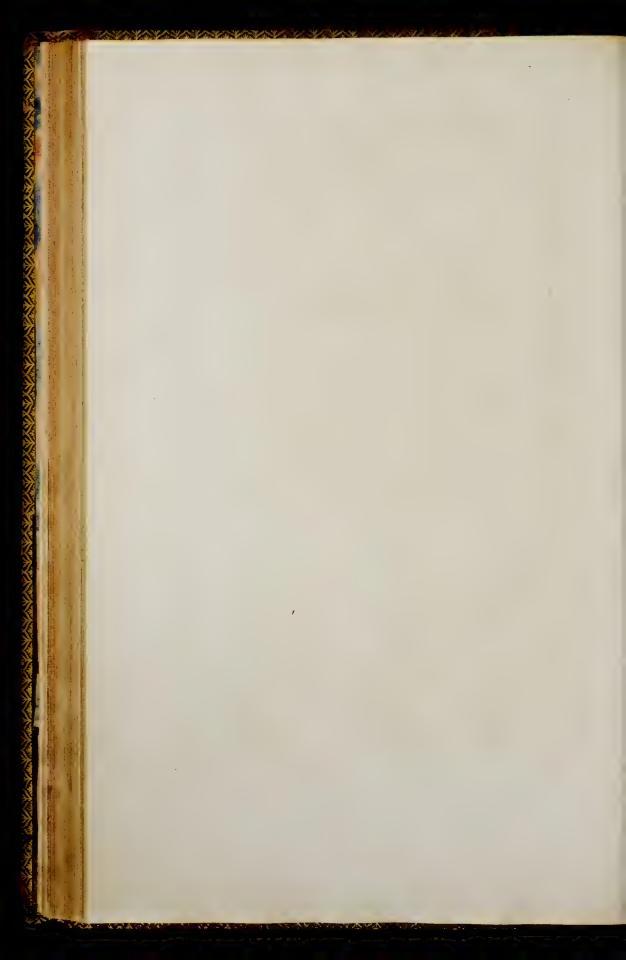

#### 

#### CHAPITRE IV.

 Trois Muses de Versailles. II. Histoire de Bellerophon. III. Images de son combat contre la chimere. IV. Image singuliere.

I. N prend ordinairement pour une marque sûre de la Muse Uranie, le globe qui est auprès d'elle, ou qu'elle tient quelquesois à la main. Mais la statuë de Versailles que plusieurs prennent 'pour Uranie n'a 3 point de globe. Sa couronne d'étoiles & ses yeux élevés vers le Ciel fondent une opinion assez probable. Uranie veut dire la Céleste; & il semble qu'on peut appeller avec raison la Céleste celle qui est couronnée d'étoiles, & qui regarde le Ciel. En ces matieres conjecturales on n'a pas toûjours des preuves incontestables. Elle tient de la main droite un rouleau, qui est la marque ordinaire de Calliope. Nous avons dit au chapitre des Muses, qu'il est très-difficile de les distinguer les unes des autres : les auteurs ne conviennent pas sur leurs symboles; & les monumens, loin d'éclaireir la matiere, jettent dans de nouveaux embarras.

Cette autre Muse de Versailles, faite d'après l'antique, est bien moins 4 reconnoissable que la précédente : elle tient de la main droite un rouleau, marque assez ordinaire de Calliope, & de la gauche une flute, symbole de

Celle qui suit 'qui n'est point à Versailles, mais en Italie, est certaine-5 ment une Muse. De la main gauche elle a la guitarre, ou le barbiton appuyé sur un piedestal, & de la main droite elle tient un plectre, instrument dont on se servoit autresois au lieu d'archet. Ce plectre étoit souvent un pied de chevre ou de cabri.

Dans le manuscrit de M. de Peirese, qui est présentement à la Bibliothéque du Roi, num. 9932. on voit des restes d'un bas relies où étoient repléseurés les neus Muses, mais gâté & désiguré; ce qui est à remarquer est, que celle des Muses qui a le moins sousser est vétuë en Hercule: else porte la peau du lion sur la rête, & tient la maisue d'Hercule: c'est apparemment

#### CAPUT IV.

 Tres Musa Versaliis. II. Historia Bellerophontis. III. Ejus contra chimeram pugna imagines. IV. Schema singulare.

I. U Raniæ Musæ nota cetta putatur globus, quem vel proxime posítum habet, vel manu tenet, Verum statua ila Versáliensis, quam bene multi i Uraniam esse putant, nullum habet globum. At corona stellis ornata, &-oculi cælum intentes non modicam probabilitatem huic sententiæ conciliant. Nam Urania, id est, cælestis; cælestis autem vere dici posse videtur, quæ & stellis coronatur & cælum respicit. Quando res conjecturis agitur, non suppetunt semper argumenta nulis controversis obnoxia. Dextera volumen tenet, id quod Calliopes symbolum est folitum. Jam diximus, cum de Muss tractabatur, admodum disficile este illas internoscere. De symbolis singularum varie tractiut à scriptoribus: & monumenta

Tome 1.

Veterum mutuo collata quastionem augent, nedum tollant.

Alia 4 Musa Versaliis etiam exstat, & ad fidem

Alia 4 Musa Versaliis etiam exstat, & ad sidem antiquæ statuæ sculpta suit. Non ita facile est quænae as staticere, ut in præcedenti suit. Manu dextera volumen tenet, symbolum Calliopes, & siniftra tibias, quæ Terpsscoræ tribui solent,

tra tibias, quæ Terpficoræ tribui solent.

Quæ sequitur 'non Versatis visitur, sed in Italia, vereque Musa esse deprehenditur. Manu sinistra citharam tenet, seu barbiton slylobate ni-xum, & dextera pleckrum, ad instrumenta pulsanda tune deputatum. Pleckrum ex pede capræ sing versatis sentin concinnatum.

five capreoli concinnabatur.

In codice mf. V. Cl. Peirescii, qui jam exstat in Bibliotheca Regia num: 9932. Anaglyphi cojustam reliquiæ visuntur, in quo novem Muse exprimebantur, sed exesæ admodum & labefactatæ; quodque observandum, illa quæ minus sinjuia temporum sædata conspicitur, Herculis omnino cultum præ se sert leonis pellem capite gestat & clavam manu tenet; estque, ur videcur, Euter

Euterpé qui a inventé la Tragédie. Euterpé se trouve encore ailleurs avec la massie ne sçai si on l'a encore vue avec la peau du lion sur la tête.

II. J'ai oublié de mettre après le chapitre des Muses Bellerophon avec le cheval Pegase : les desseins prêts à donner au graveur sont restés, je ne sçai comment, dans mes porte-feuilles. L'histoire de Bellerophon est tirée d'Homere, Iliad. 6. & de quelques autres mythologues. Bellerophon, fils de Glaucus, Roi d'Ephyre, étoit un jeune homme des mieux faits & des plus braves qu'il y eût dans la Gréce; ayant tué par mégarde son frere Deliade, ou selon d'autres Pirene, ou comme d'autres veulent Alcimene, il s'enfuit à Argos, où il fut très-bien reçû par le Roi Prætus. Mais sa femime appellée Anthée, selon Homere, & selon d'autres Stenobée, en étant devenue amoureuse, & n'ayant pû le faire consentir au crime, elle se plaignit à son mari que Bellerophon l'avoit sollicitée. Prœtus indigné de la prétenduë témérité du jeune homme, voulut en tirer vengeance : mais pour ne pas violer les droits de l'hospitalité en le faisant périr dans sa maison, il l'envoya à Jobate, Roi de Lycie, son beau-pere, avec une lettre dont Bellerophon lui-même fut le porteur, où il le prioit de se désaire de lui. Jobate qui ne lût la lettre que dix jours après l'arrivée de Bellerophon, lui fit d'abord tout l'accueil possible; le traita magnifiquement pendant les neufs premiers jours, & immola chaque jour un taureau en faveur du nouvel hôte. Le dixiéme jour après qu'il eût lû la lettre de son gendre, il se mit en devoir de faire périr Bellerophon. Il lui commanda d'abord de combattre la Chimere, monstre affreux qui jettoit seu & slamme, dont le devant étoit d'un lion, le milieu d'une chevre, & le derriere d'un dragon. Bellerophon avec l'aide des dieux combattit, & tua la Chimere. Jobate l'éprouva ensuite contre les Solymes, nation guerriere, qui combattit vigoureusement, mais Bellerophon s'en tira avec honneur. Le trosième combat qu'il livra fut contre les Amazones; il eut le même succès que dans les autres : mais à son retour Jobate lui dressa une embuscade où il mit les plus braves des Lyciens. Bellerophon se comporta si vaillamment dans ce dernier combat, que pas un des Lyciens n'en revint. Jobate charmé de la valeur de Bellerophon lui donna Philonoé sa fille en mariage.

pe quæ tragordiam invenisse dicitur, Euterpe aliquando cum clava occurrit; an leonis obtecta

pelle adha vita fuerit, nefcio.

II. Post Musas de Bellerophonte & Pegaso agere jam olim destinaveram, sed nescio quo casu tchemata ad essesu parata in serimis remansere. Bellerophontis historia ex Homero desumitur, exque aliis mythologis. Bellerophon silius Glauci Regis Ephyra inter formosistimos & stremuistimos Gracciae juvenes computabatur. Is cum fratrem Deliadem imprudens occidisse, Argon transfugit, ubi à Pretto rege perhumaniter exceptus est. Pretti aatem uxor Anthea, Stenobeam alli vocant, juvenem cum deperiret, de concubitu ipsum interpellavit : cujas libidini cum non consensiste Bellerophon, Anthea Pretto juvenem detulit, quasi se de concubitu follicitesser. Indignatus Preetus Bellerophontem ulesses de de de de de concubitu follicitesser. Sed cum hospitalitatis jura violate nollet, ad Jobaten Lyciae regem socerum fuum miste eum cum litteris ipsi Bellerophonti traditis, queis Jobaten rogabat, juveni necem inecem inecem inecem inecem inecem sense de la viveni necem inecem i

ferret. Jobates quanta potuit benignitate magnificentiaque juvenem excepir, & ad decimum ufque diem literarum lectionem diffulir, novemifque diebus taurum quotidie in gratiam novi hospitis immolavit. Decimo autem die lectis generi fui litteris, necem Bellerophontis machinatur; statimque pracepit ut cum Chimara pugnaret, horribili monstro, ignes stammasque emittente, cujus anteriora leonis, media capræ, extrema draconis etant. Deorum ope fultus Bellerophon, cum Chimara pugnavit splamque devicit. Deinde Jobates adversus Solymos Bellerophonem immisst bellicosam nationem, quaeum felicitet strenueque pugnavit. Tertium certamen jussus Bellerophon invite contra Amazonas: reque bene gesta cum rediret, in insidias incidit ab Jobate sibi paratas, qui Lyciorum strenuissimos odversus illum emiserat, Pugnat actirer Bellerophon, 8c obvios Lycios ad unum omnes occidit: juvenis fortitudinem miratus Jobates Philonoen silum ipsi uxorem dedit.

Presque tout ceci est tiré d'Homere l. 6. & d'Apollodore en son second livre. De tous ces combats, il n'y a que celui de la Chimere que les monumens nous représentent en assez grand nombre. La Chimere, selon Hefiode, étoit fille de Typhon & d'Echidna. C'étoit un monstre horrible, d'une force & d'une vitesse prodigieuse, qui jettoit seu & slammes : elle avoit, selon Hesiode, trois têtes, une de lion, l'autre de chévre, & la troisiéme de dragon; la tête de lion étoit devant, celle de chévre au milieu du corps, & celle du dragon derriere.

III. Pour combattre ce monstre, Bellerophon se saisse avec l'aide de Minerve du cheval Pegase, lorsqu'il buvoit à la fontaine de Pyrene : ce cheval avoit des aîles; il étoit selon les uns fils de Neptune & de Méduse; selon d'autres, il étoit né des gouttes du sang de Meduse, lorsque Persée PL. lui coupa la tête. Bellerophon ayant pris Pegase, le dompta, pour le mettre XXXV. en état de lui servir dans ses expéditions. La premiere image le montre domptant ce cheval aîlé, qui se cabre, & paroît ne vouloir pas souffrir qu'on le monte. Il céda enfin, Bellerophon le monta, & alla sur Pegase dans les airs, pour combattre la Chimere. Une pierre gravée le montre dans les airs monté sur Pegase, & combattant contre ce monstre qui est ici représenté comme un lion, sans presque aucune différence : mais les médailles de Corinthe qui expriment la même fable, font la Chimere à peu-près comme Hesiode la représente. Dans la médaille de Corinthe la Chimere a la tête du lion, sur le milieu du corps s'éleve une tête de chévre, & la queuë se termine en tête de serpent. Bellerophon monté sur Pegase se prépare à porter à ce monstre un coup de lance. Une autre médaille représente ce combat sur un chapiteau de colomne, mais tout y est si petit, qu'on n'y distingue pas bien la Chimere.

IV. La plus belle & la plus curieuse image de Bellerophon, de Pegase 3 & de la Chimere, est celle que le feu Cavalier Massei, Gentilhomme du Pape a donnée : elle est sur une pierre gravée enchassée dans une bague. Bellerophon dans les airs sur le cheval Pegase de belle maniere darde son javelor contre la Chimere qui est en bas. Elle a la premiere tête de lion;

Hæc ferme omnia ex Homero prodeunt 1. 6. & ex Apollodoro lib. 2. Ex hisce omnibus certaminibus sola cum Chimæra pugna in monumentis occurrit, illaque non raro conspicitur. Chimæra vero, ut ait Hestodus, Typhonis & Echidnæ filia erar, monstrumque horrendum, formudine atque cursus velocitate incredibili, ignem slammasque evomens. Tria capita secundum Hesiodum habebat, leonis, capita & draconis. Leonis capit in anteriore parte corporis, capræ in medio, draconis à tergo.

III. Cum monstro hujusmodi pugnaturus Bellerophon, opitulante Minerva, Pegasum equum in Pirene fonte bibentem apprehendit. Equus hîc in Pirene sonre bibentem apprehendit. Equus hie alis erat instructus, filius, ut shulantur quidam, Neptuni & Medusa; ut alii vero, ex fiillis sanguinis Medusa natus, quando Perfeus ipsi caput abscidit. Captum Pegasum Bellerophon domuit, ut in pugnis expeditionibusque usu sibi este posset. Primum ' quod profertur schema Bellerophontem exhibet Pegasum alitem domantem. Equus pectus caputque arrigit, ne equitem admirat. Cessit tandem, ac Bellerophontem se consendere adsibis est, ou per asia cequians Chimzano consendere adsibis est, ou per asia cequians Chimzano. scendere passus est, qui per aëra equitans Chimæ-

Tome I.

ram debellaturus profectus eft. Gemma quædam apud Licetum ' de gemmis p. 276. Bellerophon-tem exhibet in aëre Pegafo vectum , & contra Chimæram pugnantem. Chimæra porro hic leonis pene formam totam habet nec alii admixtam. At Corinthii nummi, qui eamdem exprimunt fa-bulam, Chimaram fere, ut ab Hefiodo in Theo-

gonia describitur, exprimunt. Πρώδε κίων, όπιθεν θε βράκων, μέσση δε χίμαιρα. Qui versus apud Homerum etiam legitur. In nummo Corinthio Chimæra caput leonis præfert, medio corpore capræ caput erigitur, cauda vero in ferpentis caput definit. Bellerophon Pegafo vectus lanceam vibrat in monstrum. In alio nummo pugna isthate in columna capitello exprimitur tam minuto schemate ut vix Chimæra possit in-

IV. Omnium pulcherrima & 'fingulariffima Bellerophontis, Pegafi & Chimeræ imago illa eft, quam i javaaejrine Eques Maffeius vir nobilis è pon-tificiis curialibus ex gemma & annulo eduxit & publicavit. Bellerophon per aëra Pegafo vectus, eleganti manu sculptus, telum vibrat in Chimæ-ram infra positam. Primum caput leonis est, ca-M ij

### SUPPLÉMENT DE L'ANT. EXPLIQ. LIV. III.

celle de chevre s'éleve sur son dos, & sa queuë se termine en une grosse tête de serpent.

Cette bague à été découverte de nos jours dans la vigne de M. Philippe Colonnese Romain, située sur le chemin de Tivoli, à près d'un mille de 4 Rome, dans une belle Urne de porphyre dont nous donnons ' ici la figure.

La bague dont la pierre est une cornaline, étoit mêlée avec les cendres d'un mort, & l'urne étoit comme incorporée dans le mur d'un grand & somptueux édifice. Ceux qui ont vû cette urne, disent qu'il n'y en a jamais eu de mieux travaillée, & avec plus de délicatesse; & que malgré la dureté de la matiere, tous les petits ornemens qu'on y voit sont faits avec autant de finesse que si c'étoit du bois. L'urne a un peu moins de deux palmes Romains de haut; le palme Romain fait les trois quarts du pied Romain : elle a donc environ dix-huit pouces Romains; le pouce Romain est d'un douzième moins grand que le nôtre : cela veur dire que l'urne aura environ seize ou dix sept de nos pouces. Le Cavalier Massei croit que ce beau mausolée pourroit bien être celui de Pallas ou Pallante, assanchi de l'Empereur Claude, & son favori. Ce mausolée étoit comme celui-ci à un peu moins d'un mille de Rome sur la voye qu'on apelloit Tiburtine; à cette conjecture il en ajoûte encore quelques autres qui semblent rendre la chose asset probable.

put vero capræ è dorso erumpit, cauda in anguis prægrande caput desinit.

Hic annulus haud ita pridem repertus fuit in vinea D. Philippi Colonnetii Romani, in porphyretica urna cujus bic + formam appingimus. Annulus, cui infertus lapis conneola eit, defuncti cineribus admixtus erat, urna vero intra parietem magni fumtuofique ædilicii immissa & quasi in muri structuram adhibita erat: Qui urnam aspexere, nullam se tam eleganter, tam subriliter sculptam unquam vidisse fatentur, nihil obstante materiæ duritia, per quam minima quæque otnamenta, tanta accuratione & diligentia omnia absolu-

ta sculptaque sunt, ac si in ligno elaboratum opus suistet. Urna duorum circiter palmorum est, palmus vero Romanus est ocho & dimidii pollicum nostratium: itaque urnæ altitudo est septem-decim circiter pollicum regiorum. Putat Eques Mafeius, Mausfoleum suiste Pallantis Imperatoris Claudii Liberti, qui apud Cæsarem plurimum gratia valebat. Mausfoleum paulo minus milliario uno ab urbe distabat via Tiburtina, id quod huic apprime convenit. Cui conjecturæ alias quoque subjangit vir eruditus, queis res certe probabilis evadit.







## 

#### CHAPITRE

1. Les statuës de Mars rares. Mars équestre. 11. Images de Mars. III. Mars extraordinaire de Bresse. 1 V. Mars Camulus.

Ars se voit souvent sur les médailles, mais on en trouve assez rarement des statuës : il paroît aussi que les Grecs en avoient peu. Paulanias qui rapporte la plus grande partie des statués des dieux qui étoient en Grece, & en marque beaucoup fur chacun des grands dieux, n'en mer que deux ou trois de Mars. Entre les statuës de Mars, il y en avoit dans la Grece un à cheval qu'on appelloit Mars Hippius, ou Mars équestre, & une Minerve à cheval, qu'on appelloit aussi Minerva Hippia, ou Minerve équeltre. Neptune l'équestre étoit encore honoré en Grece & à Rome. Il n'y a que ces trois divinités que les auteurs nous marquent être allées à cheval. Je ne mets point en ligne de compte un petit Cupidon représenté à cheval sur une pierre gravée, que nous avons donné à la planche CXIX. du premier tome de l'Antiquité. Il y a apparence qu'il n'a été mis ainsi que par quelque caprice d'ouvrier; les auteurs n'ayant jamais parlé, que je sçache, de Cupidon l'équestre : mais Neptune , Mars & Minerve , sont célébrés comme des dieux équestres. On n'a pourtant jamais vû dans les anciens monumens qu'on a découverts jusqu'à nos jours, de statuës de ces dieux à cheval.

II. La premiere figure de Mars qu'on voit dans la planche suivante, est PL tirée d'après une statuë de la Gallerie Justiniani. Il paroît ' ici nud comme XXXVIII dans la plupart des autres monumens. Il porte un casque sur lequel est un petit animal qu'on a peine de reconnoître. Il tenoit de la main droite une épée dont il ne reste plus que la poignée & la garde : de la main gauche qu'il tient élevée, il paroît qu'il tenoit une lance ou un javelor. Son manteau est derriere lui, posé sur un tronc, au bas duquel est son bouclier qui est ovale, & qui a au milieu la tête de Méduse.

#### CAPUT V.

I. Martis schemata perrara. Mars equestris. II. Martis imagines. III. Martis Brixiani forma singularis. IV. Mars Camulus.

I. M Ars in nummis læpe vilitur, fed ejus sta-cos quoque non ita frequentes sunt : apud Græ-cos quoque non ita obvias comperimus. Pausaujas qui m'aximam statuarum, que in Græcia exstabant, partem commemorat, quique fingulorum numinum bene multas recenset, duas treive Martis affert. Inter' illas vero Martis statuas spectabilis Mars ille Hippius, ut vocabunt, five Mars eque-ficis; Martem enim equestrem, etiamque Minervam equestrem, quam Hippiam appellabant, Nep-tunumque similiter equestrem & in Gracia & Ro-mæ colebant. Hæc tria tantum numina, equestris, ut ita dicam, ordinis, scriptores veteres commemorant; neque enim iis annumerare liber Cupi-

dinem illum ex gemma expressum, quem in tabula cvix, primi Antiquitatis explanatæ tomi publi-cavimus. Id enim ex mero fculptoris cujuspiam arbitrio factum videtur; Cupidinem quippe equestrem nullus auctor, ni fallor, commemoravit. At Neptunus, Mars & Minerva ut dii equestres à Mythologis exhibentur. Neque tamen in monu-mentis hactenus erutis hi equestres dii uspiam visi

II. Primum Martis scheroa ' quod in sequenti tabula occurrit, inter Justiniana sas statuas conspicitur, indeque expressim est. Hie nudus compapictur, indeque exprellum ett. Hie nudus comparet, ut in plerifque aliis monumentis, galeato tamen capite. Galear autem infidet animalculum, cajus formam & genus vix internofere poffis. Dextera gladium tenebat x cujus capulus tantum temaufir; finiftra vero, quam erigat, forte lanceam vel histam tenebat, qua temporum iniquitate exciderit. Chlamys ejus à tergo imposita e vestidenti proportion de la proposition de la proposit arboris trunco, cui etiam innititur clypeus ovatas figura, in cujus medio caput Medula.

M iii

Il n'est pas certain ' que le guerrier qu'on voit dans un médaillon du Roi soit un Mars: il en a pourtant toute la forme. Un casque, un habit militaire, une pique, son bouclier ovale est derriere lui: il tient de la main droite un rameau de laurier. Ce guerrier est là pour Lacédemone, & Cybele assis qui tient une patere est pour Smyrne, pour marquer la concorde qui étoit entre ces deux villes du temps de l'Empereur Commode.

III. Les deux Mars de Bresse qu'on voit au-dessous sont fort extraordinaires. Ils sont tous deux en habit militaire: l'un'tient une bassa sans ser; il porte l'épée au côté, attachée à une bande mise en baudrier; le pommeau paroît être la tête du lion. Ces épées au côté s'observent dans les bas temps de la gentilité. Au côté de ce Mars est une bête, qui a quelque chose d'un loup. Albric, auteur Chrétien, qui écrivoit il y a environ six cent ans, dit au chap. 3. qu'on peignoit devant Mars un loup qui portoit dans sa gueule une brebis. L'autre 'Mars de Bresse est bien plus singulier. Il a sur son casque un renard pour aigrette, comme les Thraciens Assatiques, l'arc à la main, & la trousse penduë en écharpe; l'épée au côté droit au lieu que l'autre l'a au côté gauche; mais ce qu'il a de plus singulier, c'est qu'il mêne en lesse un lion qui a presque la face d'homme, & une lionne qui a un beau visage de femme. Il seroit dissicile de donner raison de tout cela.

I V. La médaille qui est au-dessous nous représente Mars sous le nom de Camulus invoictus. Il a ici la figure d'un homme armé, qui s'appuye sur un bouclier d'une main, & tient une pique de l'autre. De la même main qui tient la pique pend une chaîne attachée en bas à l'autre bout de la pique. Mars parost lié de la même chaîne au milieu du corps, & sur la cuirasse L'inscription est Camulo invicto, Camuli. Le Rossi dit dans ses memorie Bresciane p. 85, que dans la vallée appellée Malcamonica qui est auprès de Bresse, on adoroit Mars sous le nom de Camulus. Il y en a eu même qui sondés sur cette médaille ont prétendu que les peuples de la Valcamonica, s'appelloient Camuli: mais le Rossi rejette cette opinion sur le témoignage de plusieurs inscriptions, où ces peuples sont appellés Camuni ou Cammunni: nous verrons une de ces inscriptions au commencement du second tome.

Is quem in nummo regio i videmus armatum, an Mars fit, non exploratum omnino eft. Ad ejus tamen figuram accedit. Militari indutus veste, haftam tenet, à tergo clypeus ejus conspicitur. Dextera manu tenet ille lauri ranum. Hic vit armatus Lacedamonis partes gerit; Cybele autem sedens pro Smyrna adest, ut fignificetur concordia junctas civitates fuisse tempore Commodi Impetatoris, cujus caput in antica nummi facie vistur. III. Duo Martis schemata Brixiana subtuu po

111. Duo Marris schemata Brixiana subtus potita insolitum præbent spectaculum. Alter 1 qui hastam nullo serro acuminatam gestat, gladium ad latus positum effert, ex fascia transversim en sumero pendentem. Extremus capulus in leonis caput desinere videtur. Enses in latere positi haud rato observantur. Prope Martem hunc animal haetur, quod vix agnostas: an lupus est 2 Albricus Christianus auctor, qui ab annis hinc circiter sexentis scripsit, ait cap. 3. ante Martem depingi solitum fuisse lupum, 1 aptam ovem ore gestantem. Mars alius "Brixianus longe magis à consueta Martis imagine recedit. Summæ galeæ vulpes insidet jubæ loco, quod Thracibus ssaicies in more erat. Arcum tenet manu, pharetramque ad latus habet

ab humero pendentem. Gladius sinistro lateri annexus est, seus quam in priore imagine, ubi gladius desteræ hæret. Quodque admodum singulare est, leonem viri facie instructum, leænamque formosæ mulieris vultu depictam loris ligatos ducit. In rem tam arcanam se intromittere admodum difficile esset.

IV. In ima Tabula 's nummus Martem exhiber cum hac infertprione, Camulo invitto, Hie atmati viri fpecie reprufentatur (typeo nixus : altera vero manu hastam tenet : ex eademque manu pendet catena in ima hasta parte colligata. Mars ipse eadem catena in medio thorace vincus videtur. Inscriptio est, Camulo invisto, Camuli. Octavius à Rubeis in libro suo, cui titulus Memorie Bressian, ait p. 85. in valle cui nomen Valcamonica prope Brixiam , Martem Camuli nomine cultum olim stiffe. Nec desure qui hujusce nummi auctoritate nixi putarent Vallis Camonica incolas olim Camulos appellatos fuisse. At Octavius à Rubeis illam optinionem respuit & constate ex inscriptionibus multis, ubi populi illi Camuni vel Cammuni vocanque, Ex his porto inscriptionibus unam videbimus initio secundi tomi. Ut ut res se imbet





Quoiqu'il en foit, de l'origine du nom Camulus, il est certain que Mars étoit appellé ainsi. Nous l'avons déja vû avec ce nom à la planche xvii. du premier tome de l'Antiquité, dans un marbre où les dieux ont chacun leur nom au-dessus de la tête; Mars y est appellé simplement Camulus; la figure de Mars y est très-reconnoissable. Ce marbre qui est à Rome y a été transporté de la Sabine. Une autre pierre trouvée dans la Sabine a une Inscription rapportée par Gruter Lvi. en ces termes : Camulo Sanc. fortiss. ou l'on voit Mars exprimé par le seul nom Camulus. Ce culte de Mars Camulus, s'étoit répandu jusques dans la Germanie. Gruter a donné là-même une Inscription trouvée auprés du Rhin, où des peuples nommés Remi, disent qu'ils ont fondé un temple à Mars Camulus pour la fanté de Tibere Claude César.

circa nomen illud Camulus; certum est Martem olim Camulum appellatum in certis locis suisse. Hoc Jam nomine insignitum vidimus illum in Tabula xvst. primi Antiquitatis explanatæ tomi ex marmoreo anaglypho; ubi dii singuli sua nomina habent suprascripta, ibi vero Mars Camulus tantum appellatur, atque sigura Martis imaginem accurate exhibet. Marmor istud, quod jam Rome visitur, ex Sabina istue translatum fuit. Alius quo-

que lapis in Sabina repettus inscriptionem hujusmodi habet ut apud Gruterum legimus p. LVI. Camulo fantilo fortiss. ubi Mars solo Camuli nomine gaudet. Cultus porto Martis Camuli ad usque Germaniam propagatus deprehenditur. Gruterus quippe eodem loco inscriptionem prope Rhenum inventam edidit, ubi sic legitur. Marti Camulo ob salutem Tiberii Claudii Casaris Cives Remi templum constituerum.

THE TREAT SECTION OF THE TREAT SECTION OF THE SECTION OF THE TREAT SECTION OF THE 
#### CHAPITRE VI.

I. Mercure avec la tortuë es le lefard. 11. Mercure qui coupe la tête à Argus. Autres Mercures. 111. Mercure fur l'Horison. Mercure es le bœuf. 1V. Le Mercure de Boissard. V. Mercure qui a l'œil sur le front. V1. Caduceateur. V11. Herme.

I. Es monumens de Mercure sont fort fréquens; nous en avons donné un grand nombre au premier tome. Il n'est guéres de dieux qu'on représent en tant de manieres; la Grece, l'Italie, les Gaules & les autres pays étoient pleins de Mercures. Les Lacédemoniens avoient un Mercure qu'ils appelloient appequier, ou Forensis, ce qui veut dire le Mercure du marché. Il portoit entre ses bras Bacchus ensant : il y en a un semblable à la premiere planche de Bacchus du T. 1. de l'Antiquité, tiré d'un marbre de Gaiete.

Pausanias parle encore d'un Mercure représenté dans un temple comme allant faire une lyre de l'écaille d'une tortuë; on disoit que c'étoit au mont Chelydorea, auprès de Cyllene, qu'il fit cet instrument. Le voici encore

CAPUT VI.

Mercurius cum testudine & lacerta, 1 I.
Mercurius Argi caput abscindens. Alii
Mercurii. 111. Mercurius ad Horisontem. Mercurius cum bove. IV. Mercurius
Boisfardi. V. Mercurius oculum in fronte
habens, VI. Caduceator. VII. Hermes.

· M Ercurii monumenta admodum frequentia funt. Bene multa protulimus Antiquitatis explanate tomo primo. Pauca fuere numina tot

formis tot modis expressa. Gracia, Italia, Galliac careraque regiones Mercurii schematibus referete erant. Lacedemonii, referente Pausania 1, 3, c, 11. Mercurium habebant, cui nomen apopais sive forensis. Ille vero Bacchum infantem ulnis gestabat Similem dedimus in prima Bacchi tabula in Antiquitatis explanatæ tomo primo, quod in Gaieræ marmore quodam exitat.

Mercurium alium commemorat Paufanias I. 2 c. 19, qui in templo repræfentabatur mos lyxauex teftudine facturus : in monte porto cui nonen Chelydorea prope Cyllenem, inquit idem feriptos PL.

une fois avec la tortuë; c'est déja le septiéme ou huitiéme que nous avons donné de même; ce qui prouve qu'on le peignoit souvent avec ce symbole, qui lui étoit aussi familier que le belier & le coq : c'est ce qu'on n'avoit pas encore remarqué; & voilà un des fruits de la rétinion des images. Ce Mercure de bronze, que l'on donne ici de sa grandeur, est d'un beau dessein, assis sur une roche avec son petase & ses ailerons à la tête & aux pieds, il semble se reposer après tant de fatigues & tant de voyages au ciel, à la terre & aux enfers. Il porte une Chlamyde rejettée en arriere, & qui ne lui couvre point le devant : elle est arrêtée à l'épaule droite par quatre boutons. Devant son pied droit est la tortuë, qui va à la rencontre d'un lesard : ils semblent se baiser l'un l'autre; voilà une particularité qu'on n'avoit pas encore remarquée. Cette societé du lesard & de la tortuë est quelque chose de tout-à-fait nouveau. On ne peut rien voir de plus gracieux que ce Mercure : ce qui revient assez à ce que dit Plutarque dans son livre mest à rosse, que les anciens mettoient Mercure au même temple que les Graces, parce que l'éloquence demande que celui qui veut persuader soit gracieux. On voyoir auprès de Corinthe un Mercure de bronze, assis qui avoit à son côté un belier; ce qui marquoit que c'étoit lui qui conservoit & augmentoit les troupeaux. Un autre Mercure portoit sous l'aisselle un belier : il étoit armé d'un casque, & revêtu d'une tunique, & par-dessus d'une Chla-

II. Un des plus rares est celui qui coupe la tête à Argus. Ce grouppe an-XXXVII. tique est à Versailles. Argus 'est accroupi, & dans une situation comme pour recevoir le coup: Mercure tient un petit sabre, & éleve son bras comme pour amener un grand coup; ce qu'il y a de curieux c'est qu'il frappe de la main gauche. Personne n'ignore la fable d'Io & d'Argus ; nous l'avons rapportée au second tome de l'Antiquité p. 274. Io changée en Vache par Junon, fut donnée à garder par la même déesse à Argus, qui avoit cent yeux. Jupiter ordonna à Mercure de délivrer Io, même en tuant Argus s'il ne pouvoit pas en venir à bout autrement. Mercure assomma Argus d'un coup de pierre, & délivra Io. Je ne sçai si quelque auteur a dit, qu'il lui

1.8. c. 17. hoc instrumentum effecit. En ipsum adhuc cum testudine. Septimus autem octavusque prodit hoc symbolo comite. Unde sane arguitur ipsum sape cum hujusmodi symbolo depictum, nec minus cum testadine quan cum ariete Mer-curium repræsentatum fuisse. Illud vero nondum observatum fuerat. Unde inferas, quot & quantæ ex collatis imaginibus notitiæ accedant. Hic Mercurius, qui eadem, qua in archetypo est, magnitudine prodit, elegantis est artificii. In rupe Fedet cuae perafo, cui ur & pedibus hærent alæ pro more. Hie quietem carpere videtur post tot fusceptos labores, post tot emensa itinera, quei & cælum & terram & inferos peragravit. Chlamydem gestat in posteriores partes rejectam, quæ anteriora non operit, quatuor globulis ad hume-rum dextrum annexam. Ante pedem ejus dextrum testudo visitur lacertæ occurrens, ita ut videantur sese mutuo osculari; quæ res prorsus nova est, nec tantam testudinis cum lacerta societatem ob-fervavimus hactenus. Gratiz decorisque plenus hic Mercurius est : id quod ad dictum Plutarchi apte referatur in libro megi à aons dicentis, Veteres eodem in templo Mercurium atque Gratias po-

suisse, quoniam eloquentia id postular; oratorem

nempe, qui persuadere velit esse gratiosum. Prope Corinthum, inquit Pausanias l. 2. c. 3. Mercurius æncus sedens visebatur, ad cujus latus aries aderat, ut fignificaretur ipfum esse qui greges servaret. Alter Mercurius, inquit ille l. s. c. 25. arietem sub axilla gestabat : eratque galea-25. arietem sub axilla gestabat : eratque galea-tus, tunica indutus, & supra tunicam amictus

II. Inter rariffimos computatur ille Mercurius qui Argi caput abscindit. Marmor istud antiquum Versaliis visitur. Argus 'demissus contractusque est. ut cædem passurus : Mercurius vero haud ita ma-gnum gladium erigit, quasi valide percussiurus : mireris sinistra cædem peragit. Ius & Argi fabulam ignorat nemo, illam habes in secundo Antiquitatis explanatæ tomo p. 274. descriptam. Io in vaccam à Junone mutata, sub Argi centum oculis instructi custodia ab eadem dea relicta fuir. Pracipit Mercurio Jupiter, ut lum liberer, illata etiam Argo nece, si alio modo non posset : ictu lapidis Mercurius Argum extinxit, arque Io sic libera fuit. Ignoro an-ne scriptoribus quispiam dixerit Mercurium ipli caput amputasse. At monu-





coupa la tête; mais les marbres & les bronzes ne s'accordent pas toûjours avec les mythologues. Ces fables étoient rapportées par différens auteurs en vingt manieres; il n'en est pas une sur laquelle ils conviennent : ces variations ne sont pas toutes venuës jusqu'à nous; les nauffrages des temps en ont sans doute fait périr plusieurs. Il peut se faire que ceux qui ont fabriqué ces monumens qui varient ayent travaillé après des auteurs que nous n'avons plus. Argus a ici plusieurs yeux au derriere de la tête. Il avoit, dit Apollodore au commencement du sécond livre, des yeux par tout le corps, ce qu'on ne remarque pas sur cette image; il n'a ce grand nombre d'yeux qu'à la tête, & c'est la plus commune opinion. C'est à cause de cette grande quantité d'yeux, qu'il étoit appellé Panoptés, qui voit tout. Mercure avant que de tuer Argus, l'endormit au son de son instrument. C'est peutêtre pour cela qu'on disoit, selon Athénée l. 1. p. 16. que Mercure présidoit fur le fommeil. On disoit aussi qu'à cause de son éloquence les langues lui étoient consacrées. Un à autre Mercure de Versailles appuyé sur une colomne; 2 copié d'après une statuë antique, est remarquable en ce qu'il tient à la main un rouleau qu'on met ordinairement pour marquer, ou des auteurs de loix, on des Magistrats, ou des philosophes & des gens de lettres, ou ceux qui ont inventé quelque art ou quelque science. Quelques My-thologues sont Mercure inventeur de l'éloquence, des lettres, de la musique, & de la geometric; le rouleau peut appartenir à chacune de ces sciences, & à plusieurs ensemble; il s'appliqueroit plus qu'à tout autre à l'inventeur des lettres. Mais je crois que l'invention des lettres convient particulierement au Mercure Egyptien, appellé Thoyth ou Thoth, qui passoit chez les Egyptiens pour leur legislateur, & pour l'inventeur des lettres.

III. Le Mercure ' suivant n'est point à Versailles, comme le graveur a 3 mis mal à propos; mais à Rome. Il attire l'attention du lecteur par ce Soleil qui s'éleve sur l'horison : cela marque ses voyages du matin ; il alloit à toute heure, & peut-être y avoit il des images pour les disserentes heures. Il se pourroit aussi faire que ce Soleil levant marque quelque voyage particulier qu'on lui attribuoit. L'autre beau 'Mercure est couvert de tous 4

menta marmorea aneave non semper cum Mythologis consentiunt. Fabula hujusmodi à diversis scriptoribus innumeris modis efferebantur, ac ne una quilem occurrit, in qua consentiant. Neque tamen illæ narrandi varietates ad nos usque de-venerunt; multæ haud dubie temporum iniquitate perierunt. Quis scit an il qui monumenta hujusmodi sculpserunt, auctores quosdam sequuti sint, qui jam non exstant amplius. Argus hîc expressus, etiam in occipite multis instructus est oculis. Oculatum toto corpore fuisse legimus, inquit Apollo-dorus initio secundi libri. Id quod in hae imagine non observatur. Capite solum oculatus etiam à tergo est, & hæc vulgarior est opinio. Ob illam tantam oculorum copiam ravorlus vocabatur, quod omnia videret, vel quod omnibus ex partibus videret. Mercurius antequam Argum occideret, inftrumenti sui sono suavitateque in somnum indu-xit : ideoque forsitan secundum Athenæum 1. 1. p. 16. Mercurius fomno præfidere dicebatur. Nar-rabant quoque linguas ipfi ob eloquentiam con-fectatas fuiffe. Mercurius a alter ad veteris cujuf-

dam statuæ sidem expressus, ideo spectabilis est quod volumen manu teneat, quo fymbolo vel le-gum auctores, vel Magistiatus, aut Philosophi, aut litterati notantur; aut demum ii qui vel artem, vel disciplinam aliquam adinvenerunt. My-thologi quidam Mercurium eloquentiæ inventorem perhibent, sib literarum, mulices, geometrizve: Hice omnibus diciplinis attribui volumen pozet, vel quibusdam folum, vel omnibus simul: aptiufque tamen literarum inventori tribuecetur. At opinor ego litterarum inventionem Mercurio maxime Ægyptio, qui Thoyth vel Thoth vocabatur, adscribi: Mercurius apud Ægyptios Legislator habebatur & litterarum inventor.

III. Mercurius sequens 3 non Versaliis visitur, ut sculptor perperam posuit, sed Romæ. Is à Solis ortu, hic expresso, suspiciendus est. Qua re sumortu, ne expreno, imprenous en. Qua re tum-mo mane iter agentem agnofeimus; quavis ille hora iter carpebat, fortaffis exprimebantur ad fin-gulas horas fingulæ imagines. Poteft etiam à Sole oriente quadam pecularis profectio fignificati Mercurius alius \* egregiæ formæ undique pallio

Tome I.

côtés de son manteau qui lui descend jusqu'aux genoux : il est auprès d'un 5 tronc d'arbre. Le cinquiéme Mercure ' de la planche est remarquable par son petase, qui ressemble parfaitement à un chapeau, tel presque qu'on les fair aujourd'hui. On a vû des chapeaux des plus anciens temps au troisiéme tome de l'Antiquité; l'on en verra encore au même tome de ce Supplément.

l'ai vû plusieurs fois de ces Mercures, qui semblent vouloir s'élancer au ciel, & qui ne touchent plus que du bout d'un pied en terre : tous ceux que j'ai rencontré jusqu'à present, ou sont manisestement modernes, ou sort suspects; ce qui m'a empêché de le mettre ici, quoiqu'il puisse bien se faire que l'idée en ait été prise sur quelque Mercure antique. C'étoient là les voyages ordinaires de Mercure : il montoit au Ciel; descendoit aux enfers; revenoit sur la terre, & ne se tenoit jamais en place. Outre la commission de conduire les ames en enfer, il enlevoit quelquefois les hommes au Ciel; il faisoit les commissions de Jupiter; veilloit sur les marchands & sur les voleurs : voleur lui-même. Qu'un même dieu éxerçat tant de fonctions, cela paroît impossible. Mais ces profanes n'y régardoient pas de si près : le merveilleux quelque extraordinaire qu'il fut, passoit toujours en ces temps-là

sans qu'on se mit en peine de la possibilité.

PL.

Voici si je ne me trompe un spectacle tout nouveau, & qu'on n'avoit après la point encore vû, Mercure avec le bœuf auquel il présente comme un bou-XXXVII. quet d'herbes, Le bœuf qui étoit couché se leve actuellement, attiré par ces herbes. Mercure avoit sans doute choisi celles qui étoient le plus au goût de cet animal. Je crois qu'on a voulu représenter ce vol que sit Mercure lorsqu'il étoit encore au berceau : vol si célébré par les mythologues & par les poëtes. Il sortit du berceau, dit Apollodore, pour aller enlever les bœufs d'Apollon; il les fit marcher à reculons pour tromper ceux qui voudroient le suivre à la piste; il en amena une partie à Pyle, & mit les autres dans une caverne : il en immola deux & appliqua leurs peaux sur des roches: il mangea une partie des chairs & brûla le reste. Apollon vient redemander ses bœufs, & trouve Mercure dans le berceau : il dispute contre l'enfant; le menace s'il ne lui rend pas son troupeau. Enfin par composition Mercure lui donna une lyre, & Apollon lui laissa ses bœuss. La fable se trouve

tegstur, statque prope arboris truncum. Quintus in shac Tabula Mercurius petasum habet hodiernis petalis ita similem, ut vix quidpiam discriminis observes. Petasos omnino similes vidimus in tertio Antiquitatis explanatæ tomo, aliosque ejustlem formæ videbimus in tertio tomo hujus Supple-

Mercurii schemata non pauca vidi ea sorma, eo gestu, ac si in cælum vellet insilire; ita ut uno tantum extremoque pede terram tangeret. At quotquot hactenus vidi, aut postremis seculis post restirutas artes fusi sunt, aut aliquid ingerunt suspicionis: ideoque non sum ausus illum inter vete-res Mercurios repræsentare. Possent tamen illi quos hactenus inspexi ad cujusdam antiqui Mercurii fidem concinnati fuisse. Hæc solita erant Mercurii itinera; in cælum advolabat, ad inseros descendebat, in terram revertebatur, neque unquam codem in loco confiftebat. Præter functionem illam quâ animas five umbras ducebat inferos, aliquando etiam homines in cælum abripiebat, Jovi nuncius aderat, ab quævis exsequenda mandata paratus. Mercatoribus & furibus patrocina-

batur, ipse fur & prædo. Αμήχανον certe est unum eumdemque deum tot munia exsequi. At profani illi nulla habita veri verifimlifique ratione, quid-quid miraculum præ fe ferebat, indiferiminatim ampletebantur, nec curabant an fieri poffer, necne, En ni fallot speckaculum novum, nuspiam alias

En ni fallot ipectaculum novum, nuipiam aius visum, Mercurius cum bove, cui herbarum fasciculum offert. Bos ille qui decumbebat, exsurgit, allectus fasciculo, quem ad gustum ipsus opportunum Mercurius delegerat. Hie repræsentari puto furtum illud, à Mythologis & Poëris tantopere celebratum, cum infans tenellus Apollinis boves abduxit & abripuit. E cunabulis furrexit, inquit Apollodorus, ut Apollinis boves abigeret ac de-prædaretur, quos averfis veftlgiis incedere coëgit, ut infequentium diligentiam falleret. Alios vero Pylum deduxit, alios in antro conclusit. Duos autem mactavit; corumque pelles petris applicuit. Carnium partem manducavit, cæteraque combussit. Venit Apollo boves petirum, Mercuriumque in cunis reperit. Cum puellulo disceptar, minas intentar ni reddar armentum. Pacta demum conditione, Mercurius lyram Apollini dat, Apollo





ApreilaXXXVII-Pl·duTom 1

MERCURE ET LE BOEUF.



Tem -1 Apres la 37



dans Apollodore : & encore plus au long dans l'hymne de Mercure attribuée à Homere. Mercure est dit enfant dans l'Hymne, dans Apollodore, & dans la dixiéme ode du premier livre d'Horace : ici il a la taille d'un homme; mais il est rare, comme nous avons tant de fois dit, que les monumens s'accordent en tout avec les mythologues. Il est dit là-même, que de l'écaille d'une tortuë, & des cordelettes qu'il tira de la peau des deux bœufs immolés, il fit l'instrument appellé la tortuë; & nous le voyons venant de faire cet instrument après la planche LXXII. du premier tome de l'Antiquité, où il est aussi représenté en homme fait, quoique sans barbe à son ordinaire.

IV. Le monument qui suit a été donné par Apianus, & se trouve aussi Pl. dans le manuscrit de Boissard, parmi les desseins qui n'ont pas encore été XXXVIII mis au jour. Il y a tant de différence entre les deux desseins, que si Apianus & Boiffard n'avoient pas eu soin de marquer qu'ils l'ont pris au même lieu, il y auroit eu lieu de soupçonner que ce ne fussent deux monumens. Apianus représente Mercure barbu; Boissard le peint sans barbe : ce que le jeune homme qui est de l'autre côté de la pierre tient à la main est une grappe de raisin, selon Apianus; & c'est une grande seuille selon Boissard. A qui s'en fier? On ne balance gueres entre Apianus & Boissard. Ce dernier étoit & meilleur dessinateur, & plus habile Antiquaire. Il nous représente à l'un des côtés de l'inscription Mercure sans barbe, tenant d'une main le Caducée, & de l'autre la bourse. Le jeune homme qui est de l'autre côté tient d'une main la bourse, & de l'autre quelque chose qui ressemble à une grande feuille. Seroit-ce un autre Mercure? La bourse sembleroit le marquer; mais il seroit fort extraordinaire de voir deux fois le même dieu sur la même pierre : l'inscription ne varie pas moins dans les deux. Le malheur est, qu'hors les premiers mots, elle est également inintelligible dans l'un & dans l'autre. Apianus a ainsi IN H. D. D. D. MERCVRIO AED. SIGNACRI. IIII. L. BELLONVS MARCVS SAMECIVS SVS F. CIFI. CNSACA AVII. & Boiffard, IN. H. D. D. D. MERCVRIO AED. SI GNACVS IIII. L. BELLONVS MARCVS SAMERS IVSSVS F. CIFI. ENSACA AVG. II. Les premiers mots se lisent ainsi:

boves ipfi relinquit. Pluribus hæc narrantur apud Apollodorum, & fufus adhuc in hymno illo de Mercurio, qui Homero adferibitur. Mercurius porto infans tune fuiffe dicitur tum apud Apollodorum, tum in illo Hymno & in Ode 10. libri primi & fusius adhuc in hymno illo de apud Horatium. Hic vero staturam habet viri; at 1410, ut jam sape sæpius dixi, monumenta cum Mythologis consentiunt in omnibus. In eodem Apollodori loco dicitur, Mercurium ex testudine & chordis ex corio boum adornatis, instrumentum musicum fecisse, quod testudinem appellant : il-! mque videmus cum hujusmodi instrumento, quod modo confecerat, post tabulam exxii. primi Antiquitatis explanatæ tomi ; ubi etiam exhibetur viri staturam adeptus, licet imberbis.

IV. En monumentum ab Apiano datum, quod contat etiam in mf. 'Boissardi, inter ea quæ non-ium publici juris sacta sunt. Tanta autem est inter ambo schemata varietas, ut nisi ambo se eodem ev loco exsumisse monussent, diversa esse monu-menta facile creditum esset. Apianus barbatum Mercurium exhibet, Boiffardus imberbem. Id quod

manu tenet juvenis ille qui in alio lapidis latere Comparet, est uva in Apiano, at folium est apud Boisfardum. Cui tidem habebimus? Inter Apia-num & Boissardum nihil est quod hareamus. Etat hic postremus & delineandi periria & antiquaria ret notitia longe superior. In altero inscriptionis latere Mercurium imberbem exhibet altera manu caduceum, altera crumenam tenentem. Qui in altero latere est, dextra crumenam, finistra aliquid folio simile tenet. Num hic alter Mercurius est > illud sane indicare videtur martupium, sed eam-dem bis figuram eodem in lapide videte res nova insolitaque esset, Inscriptio in ambobus scriptoriinfoltaque ener. Interputo in autosous retipora-bus non minorem praefer varietatem; fed in utro-que perinde inexplicabilis eft. Apianas sic habet INH, D. D. D. MER CVRIO AED. SIGNA-CRI. 1111. L. BELLONYS MARCVS SAMECIVS SVS. F. CIFI. CNSACA AVII. Boislardus vero : IN H. D. D. D. MERCVRIO AED. SIGNACVS IIII. L. BELLONVS MAR-CVS SAMERS IVSSVS F, CIFI, ENSACA AVG. II. Prima verba fic leguntur. In honorem

Tome I.

In honorem domus divinæ Deo Mercurio. En l'honneur de la maison divine au Dieu Mercure. Ce commencement est fort en usage sur tout dans les inscriptions qui se trouvent du côté du Rhin & à Mets : le reste est à mon

avis inexplicable.

V. Le Mercure ' suivant donné par Ottavio Ross, & tiré d'un bronze antique, est le plus extraordinaire qu'on ait encore vû. Son petate ressemble à un casque, où l'on voit à l'ordinaire ses deux ailerons : il a au milieu du front un grand œil; ce qui n'empêche pas qu'on ne voye en leur place ordinaire ses deux autres yeux. Il a sur la poitrine la figure du Soleil, & porte en écharpe une bande ou baudrier, où est attachée une épée sur laquelle il trent la main gauche; de la droite il tient le Caducée; symbole de Mercure aussi bien que les aîlerons, qui se voyent ici trois sois. Devant ce Mercure est un autel, sur lequel sont deux grandes coupes, l'une pleine de monnoies sur lesquelles est posée une choüette; l'autre pleine de sleurs sur lesquelles est couché un coq : tout cela est allegorique. Quel Oedipe pourroit expliquer tous ces énirmes.

VI. La figure suivante n'est pas si difficile à expliquer; c'est un jeune homme revêtu d'une tunique & d'un manteau, couronné de laurier, qui porte d'une main une branche de laurier. Je ne m'éloigne pas de la pensée du Rossi, qui veut que ce soit un de ces ambassadeurs qu'on envoyoit pour annoncer la paix; & qui portoient le Caducée; de-là vient qu'on les appelloit Caduceatores: j'ajoûte à cela que le Caduceator, couronné de laurier, & qui porte à sa main une branche de laurier, paroît venir de la part des

vainqueurs, pour donner la paix aux vaincus.

Le chien qui garde · la Lyre & le Caducée, deux instrumens, l'un d'Apollon, l'autre de Mercure, est encore un énigme que je n'oscrois tenter d'ex-

pliquer.

VII. J'ai parlé assez au long des Hermes, au premier tome de l'Antiquité p. 133. Pausanias les appelle des Mercures mutilés, & dit que ce furent les Athéniens qui en introdussirent le culte, & que les autres Grecs I apprirent d'eux. On les appelloit aussi des Mercures quarrés, parce qu'ils étoient en effet quarrés depuis la tête jusques en bas : ils mettoient en cette forme

domus divine Deo Mercurio. Hujulmodi initium frequenter occurrit in ils maxime inferiptionibus quacirca Rhenum eruuntur, acque ettam in Metenfi agro; catera vix ac ne vix quidem explicari poftunt.

V. Mercurius \* fequens ab Octavio de Rubeis publicatus, æneo ex fehemate prodiit, eftque infolitæ omnino formæ. Ejus perafus caffidem refert, alis exiguis pro more inftructam. In media fronte hic Mercurius oculum habet, duo item alii oculi naturali fitu cernnutur. Pectore gestax Mercurius figuram Solis, arque ex humero pendens fascia transversa, ceu balteus gladium ex latere pendentem suftinet: quem sinistra manu tenet Mercurius, dextera vero caduceum, symbolum Mercurii, quemadmodum & alæ, quæ ter hic conspiciuntur. Ante Mercurium alteri nummis pleno insidet noctua, alteri floribus referro incubat gallus. Hæc omnia allegoriis plena. Quis Oedipus tot ænigmata solvat?

VI. Figura sequens i non ita difficilis explicatu est. Vir imberbis juvenis est, tunica pallitoque amichus, lauro coronatus, qui altera manu lauri ramum, altera caduceum gestat. Cam Octavio Rubeo libeuter credam, eum ex illo oratorum numero esse qui pacis nuncianda causa mittebantur, caduceum gestantes, unde caduceatores dicti sunt. His adjicio caduceum munc lauro coronatum, qui etiam lauri ramum manu gestat, à victoribus missum un consecutation des consecutations de la consecutation de la consecutati

Canis item ille qui \* lyram Apollinis, Mercurrique caduceum custodit, inter ænigmatica schemata censeri posse puto, quorum interpretationem ne tentare quidem aussim.

De Hermis pluribus disserui tomo 1. Antiquitatis explanatæ p. 133. Hermas vocat Pausanias I. r. c. 4. Mercurios muilios, λάκλονε έριθε Mercurios since membris, airque Athenienses corum induxisse cultum, cæterosque Græcos ab illis edidicisse. Appellabantur eriam Mercurii quadrati, quoniam à capite ad calcem quadrati erant. Hanc porto for-





non seulement Mercure, mais aussi d'autres divinités. En un certain lieu d'Arcadie, dit Pausanias, on voyoit une statuë d'Ammon, avec ses cornes de belier, dont le corps étoit quarré comme les Hermes, & un Apollon de même; c'est ce qu'on appelloit Hermapollon. Il s'en trouvoit qui portoient un manteau sur ce corps quarré; on n'en voit guerres de cette espece. Ces Mercures quarrés ou Hermes étoient souvent barbus contre l'ordinaire des autres Mercures; celui ' que nous donnons ici tiré d'une bague, est fait comme les autres Hermes : ce qui le distingue, c'est qu'il y a devant lui un grand vase rond avec des anses; c'est un de ces vases qu'on appelloit diota, & un coq, oiseau de Mercure. Pourquoi ce vase entre l'Herme & le coq? C'est ce qu'on ne peut sçavoir sans pénétrer dans la pensée de celui qui fit faire cette bague.

mam non Mercurio tantum, sed aliis etiam numinibus tribuebant. In quodam Arcadiæ loco, inquit idem scriptor 1, 8, c. 32. Hammonis statua visebatur, arietinis cornibus instructi, cujus corpus Hermarum inftar quadratum erat, ejudemque formæ Apollinem vidit, quem Hermapollinem vocabant. Erant & alii, qui quadratum illud corpus pallio contegebant: hujufmodi pauci admodum occurrunt, Hi Mercurii quadrati five Hermapolline forme ratur, ut memorat idem infe mæ barbati sæpe erant, ut memorat idem ipse Pausanias l. 7. c. 22. & alibi, præter morem cæte-

rorum Mercuriorum qui imberbes semper pingi folent. Hermas 5 ille quem hic proferimus, ex gemma expressus, à caterorum Hermatum forma non recedit. In hoc autem spectabilis est, quod ante le vas magnum duahus instructum ansis positum habeat, qua vasa diora appellabantur. Adest & gallus Mercurii symbolum. Cur vas illud inter Hermam & gallum? In mentem ejus, qui hac ita concinnavit, ingredi, ejusque allegoriam nosse aprèsse

## 

## CHAPITRE VII.

I. Minerve de Constantinople. II. Autre Minerve chargée d'habits. III. Minerves extraordinaires dans la Gréce. IV. Minerve Poliade d'Athènes. V. Autres Minerves. VI. Autre singuliere faite au temps de la basse Gentilité.

Uoique nous ayons donné au premier tome de l'Antiquité un grand nombre de figures de Minerve, il s'en faur bien que nous ayons épuisé la matiere. Toutes les Minerves qu'on a ci devant découvertes, quoique différentes dans leur forme, & quelquesfois dans les symboles, n'avoient rien qui frappât par sa nouveauté. Celle dont M. le Chevalier de Camilli m'a donné le dessein, est à Constantinople : elle a cela de particulier, & qu'on ne voit pas dans les autres Minerves, que son sein est tout découvert. La quarrure de ses épaules, son bras nud, & sa mine siere, ont plus de l'homme que de la femme. Son casque a une grande aigrette; elle tient de la main gauche une pique, & a la droite son bouclier, orné à l'ordinaire d'une tête de Meduse. Minerve se tienr ici sur un grand globe;

#### CAPUT VII.

I. Minerva Constantinopolitana, I I. Minerva alia vestibus onusta, III. Minerva insolita forma in Gracia. IV. Minerva Polias Atheniensis. V. Alia Minerva, VI, Singularis alia Minerva insimis profana religionis seculis facta.

I. E Th in primo Antiquitaris explanate.

Minervas quamplurimas protulerimus, non-Tsi in primo Antiquitatis explanatæ tomo dum exhausta res est. Minervæ hactenus erutæ,

eth forma & ornatu inter se differrent, nihil tanto spectaculo dignum præ se ferebant. Minerva illa cujus delineatum exemplar dono mihi obtulit nobilissimus eques de Camilli, Constantinopoli est. Ea vero in re à cæteris omnibus Minervæ schema-tibus differt, quod nudo sit pectore, nudis hume-ris & brachiis. Quadrata illa humerorum forma, robusta brachia, vultusque ferox, plus virum referunt, quam mulierem. Galea cristam magnam minacemque præ fe fert, sinistra hastam, dextra clypeum gestat, Medufæ capire pro more orna-tum. Minerva globo insistie, hae utieur basi. An ut N iii

c'est sa base : est-ce pour marquer que la prudence & la force sont les maîtresses du monde ? Ce sera apparemment la figure de cette déesse, en la

forme qu'elle étoit adorée dans quelque ville de la Gréce.

11. cette Minerve se distingue par la nudité du sein & des bras : celle qui est à son côté ne se fait pas moins remarquer par la quantité d'habits qu'elle porte. Elle a premierement une fort longue tunique qui traine à terre : au-dessus de celle-là, une autre tunique qui descend jusqu'à la cheville, & encore une qui va un peu au-dessous de la ceinture : ensin un grand manteau attaché sur la poitrine par une boucle qui montre une rête d'homme; elle rejette les deux côtés du manteau sur le derriere; on ne l'a jamais vûë si couverte d'habits. Elle tient de sa main droite la pique, & de la gauche un bouclier au milieu duquel est à l'ordinaire la tête de Méduse. Le

corps de cette Minerve est antique, mais la tête est moderne.

III. Il y avoit dans la Gréce & ailleurs des Minerves fort extraordinaires, & dont on n'a jamais vû la figure. La Minerve de Phidias dans la forteresse d'Elide portoit un coq sur son casque aussi bien que celle d'Ergane, dit Paulanias p. 394. Minerve se voyoir aussi à cheval dans quelques villes de la Gréce; & c'est pour cela qu'on l'appelloit Hippia, ou l'Equestre. Une autre plus extraordinaire étoit de bois, comme l'étoient dans la Gréce un grand nombre de statuës des plus anciens temps. Cette Minerve étoit de grandeur énorme, assisé sur un trône, tenant des mains une quenouille; elle portoit le pole sur la tête. Si l'on voyoit aujourd'hui une Minerve en cette sorme, on auroit peine à la reconnoître. Pline 36. 5. parle d'un grand colosse de Minerve fait à Athénes, qui avoit vingt six coudées de hauteur. Une autre Minerve portoit une corneille sur la main; la corneille étoit anciennement le symbole de Minerve, mais depuis qu'elle eût accusé les filles de Cecrops, Minerve la rejetta, & prit en sa place la choüette. On ne voit plus aujourd'hui de ces Minerves. En voici une dont la singularité frappe. Sa statuë originale qui se trouve au cabinet de Monseigneur le Cardinal Gualtieri, un des plus beaux de Rome, a un peu moins d'un pied de hauteur: elle est vêtuë d'une tunique qui lui descend jusqu'aux pieds; elle a par-dessus un manteau, qui est fort en arriere, & qui laisse voir tout le devant de la tu-

PL.

fignificetur prudentiam fortitudinemque orbi imperare? Hac, ut videtur, forma in quadam Græcue civitate culta olim fuit.

II. Si nuditare pectoris & brachiorum hæc Minerva spectabilis ett, quæ ipst adtar, vestimentorum congerie, ut ita dicam, ad sui spectaculum evocat. Primum oblonga industur tunica, quæ ad terram usque profluit; huic tunicæ superposita alia ad malleolos usque descendit; terria item ad semora usque pertungit. Demum pallio amicitur cujus latera in pectore nectuntur sibula: hujus sibula forma caput est viri. Pallium autem utrinque à tergo rejicit Minerva, quæ nusquam tot munita vestibus prodiit. Dextera hastam, sinistra elypeum cum Meduse capite tener. Minerva porro istæc antiqua haud dubie est: demto capite quod postremis hisce temporibus truncæ statuæ adjectum suit.

HI. In Græcia in aliifque Europæ partibus Minervæ erant fingulares, quæ nufquam hackenus vifæ funt. Minerva Phidiæ in Elidis arce gallum crifæ loco in casside habuit, ut & alia £1ganæ, teste Paufania p. 394. Minerva etiam eques visebatur in quibustidam Gracia civitatibus, hincque Hippia, sive equeltris audrebat. Alia formæ profus infolitæ & alienæ lignea erat, ex qua materia vetustissimis Græciæ temporibus multæ statuæ siebata. Erat hæc Minerva ingentis magnitudinis : in solite sedenate. Si Minerva similis occurreret hodie, vix pro Minerva haberetur. Plinius l. 36. c. 5. Colosseam Minervam enormem , quæ Athenis crat, commemorat, altitudine viginis sex custorum. Alia Minerva de qua Paussanias p. 281. comicem manu gestabat. Cornix olim Minervæ symbolum erat: at postquam ea Cecropis silias accusaverat, illa rejecta nochuam Minerva sibi sumstin. Insolitæ hujusimodi Minervæ hodie nusquam comparent. At ecce eximiæ singularitatis unam, ex æneo signo expressam, quod ex Museo Eminentissimi Cardinalis Gualterii inter Romana Musea celeberrimo jam exstat: estque magnitudine unius stre pedis regii. Tunica vestitur calari, palliumque gestat in posteriora rejectum, ita ut anterior tota tunica

apreista XXXVIII du Tem .I

MINERVE



de Constantinople

de M'le Presid' Lambert

Tom. I aprec la 38



nique. Son casque est recourbé sur le devant comme une tiate Phrygienne; ce casque a deux grandes oreilles, qui ressemblent à celles d'un Satyre, Minerve porte de la main gauche un bouclier ovale, qui la fait recon-

noître pour la déesse de la guerre.

Cette figure est certainement Hétrusque : on en trouve un grand nombre dans la Toscane, aux environs de Rome & dans Rome même : elles sont d'un certain goût grossier qui se fait d'abord reconnoître. Au premier coup d'œil les antiquaires Romains disent d'abord, figura Hetrusca. Nous verrons fur les vases Hétrusques les figures des divinités fort différentes des Grecques & des Romaines. Le goût Hétrusque est en tout si marqué, qu'on le reconnoît d'abord. Mais d'où vient que le casque est fait à la maniere d'une tiare Phrygienne : Les anciens auteurs assurent que les Hétrusques étoient Colonie des Lydiens, voisins de la Phrygie, comme nous dirons plus amplement au troisiéme tome. Il paroît certain qu'ils portoient la tiare comme eux : non seulement les Lydiens, mais presque tous ceux qui n'étoient pas Grecs la portoient; cela s'étendoit dans l'Orient. Les Perses & les Parthes portoient la tiare de même, c'est-à-dire, un bonnet dont la pointe recour-bée revenoit sur le devant. Cela étoir si général dans ces pays-là, que lorsque Septime Severe fit la guerre aux Parthes, il fit accommoder les casques de ses soldats Romains en cette forme, comme on voit sur l'arc appelle l'arc de Severe. Cette tiare Phrygienne & Persique étoit en usage, non seulement chez ces peuples Orientaux, mais aussi parmi plusieurs nations de l'Europe, les Daces, les Germains, les Gaulois, comme on voit sur les Colomnes Trajane & Antonine, & dans plusieurs autres monumens que nous avons rapportés en divers endroits de l'Antiquité. On voit des Rois captifs avec ce bonnet.

On donnoit aussi la tiare Persique ou Phrygienne à plusieurs dieux venus de l'Orient, comme à Telesphore, au dieu Lunus, à Attis, à Mithras. & peut-être encore à d'autres. Il peut donc se faire que cette Minerve Hétrusque, qui porte un casque fair à la maniere d'une tiare, aura été apportée dans l'Hétrurie, par ces Lydiens, qui y vinrent établir des Colonies

compareat. Ejus galea quasi tiara Phrygia in anteriora reducitur, auticulasque galea ipsa habet Satyri auribus perquam similes. Læva ovatæ formæ clypeum Minerva tenet, quo figno belli princeps

dea esse dignoscitur.

Hoc signum Hetruscum esse nihil dubii relinquitur, cujus generis innumera prope ex terra eruantur in Herturia, in agro Romano, atque etiam Romæ. Ea rudi opere, ut plurimum, funt elaborata, & à cæteris nullo negotio diftinguntur; ita ut ad primum confpectum dicant Antiquarii Romani. Espera Hervelt in soft Hervelt in soft Hervelt mani, figura Hetrusca. In vasis Hetruscis deorum dearumque schemata videbimus, à Gracis Romanisque longe diversa. Hetrusca vero sculpturæ ratio primo intuitu dignoscitur. At cur galea in mo-dum tiaræ Phrygiæ concinnata est? Narrant antiqui scriptores Hetruscos ex Lydia colonos eam Italia: partem occupavisse, qua Hetruria vocatur; qua de re pluribus tomo tertio. Erant porro Lydi Phrygibus contermini : certumque videtur illos bujuímodi tiara ufos este perinde atque Phrygas, Nec modo Lydi , sed etiam quorquot pene Grace non erant, tiaram gestabant. Hac tiaræ forma per

Orientem fere totum usu veniebat. Persæ Parthique tiaram gestabant sive pileum oblongum, cu-jus acumen in anteriora supra caput reducebatur. Usque adeo in regionibus issi invaluerat ille gestandæ tiaræ modus, ut Septimius Severus cum Parthis inferret bellum, militum Romanorum caffides in hanc formam concinnari curaverit, ut in arcu qui Severi dicitur, quemque tomo Antiqui-tatis explanate quarto expreffimus, videre eft. Tiara autem Phrygia & Perifca, non modo apud Orientales in ufu erat; yerum etiam apud multas Europæ regiones, apud Dacos, Germanos, Gallos, ut videre est in columnis Trajana & Antonina, atque in aliis monumentis, qua à nobis variis jam in locis allata funt. Reges etiam captivi cum hac tiara in monumentis Romanis observantur nonnunquam.

Numina item non pauca Orientalia videas Phrygiam seu Perheam gestantia tiaram; hujusmodi sunt Telesphorus, deus Lunus, Attis, Mithras, forsitanque alii. Itaque facile potuit hæc Minerva Hetrusca, cassidem in modum tiaræ Phrygiæ concinnatam gestans, à Lydis illis colonis in Hetru-

riam deportari.

IV. Les deux belles Minerves qui se trouvent sur la même planche sont si réssemblantes, qu'il n'y a de la disserence qu'autant qu'il en saur pour juger que l'une n'a pas été copiée sur l'autre : il peut même se faire que les petites disserences qui s'y trouvent viennent des dessinateurs de l'une ou de l'autre, ou peut-être des deux ensemble. L'une est, non pas à Versailles, comme a mis le graveur, mais au Capitol de Rome, & l'autre dans la Gallerie Justiniani. Le dragon qu'elle a à ses pieds, & qui entoure presque la stauë, donne tout lieu de croire que c'est Minerve Poliade, ou la Minerve d'Athénes, placée sur la roche & dans la sorteresse de la ville, dont le temple étolt gardé par un dragon, qu'Hesychius appelle le serpent qui garde la maison siasse sont ce n'est pas la seule marque que nous trouvons ici de la Minerve Poliade d'Athenes : elle porte un grand peple; ainsi appelloit-on le manteau des semmes de l'ancienne Gréce. C'est ce peple sameux de Minerve Poliade, fait par Aceseus Patarien, & Helicon Carystien.

Cette statuë de Minerve, dit Apollodore l. 3. p. 196. sut mise dans la forteresse d'Athenes par Erichthonius : un dragon la gardoit, comme nous venons de dire, & cela convient parsaitement à nos images, aussi bien que ce que dit Fulgence Placiades l. 2. chapitre de Minerve, que son habit étoit triple, ou qu'elle portoit trois sortes d'habits. Nous lui en voyons ici trois; la tunique qui va jusqu'aux talons; une autre espece d'habits qui lui couvre les épaules, & le manteau ou le peple qui est comme un surtout. Selon quelques-uns, dit Eustathe, sur l'Odyssée 18. v. 291. le peple étoit un manteau, grand, beau, orné de peintures, qui couvroit l'épaule gauche, dont les deux extrémités étoient ramenées au côté droit; en sorte que le bras & l'épaule droite restoient libres. Il semble que cette description s'accorde assez avec ces deux images, quoiqu'on ne puisse pas précisément distinguer toutes les parties qui composent ces habits, ni déterminer ce qui appartient à l'un plutôt qu'à l'autre. Ce qui est certain, c'est que le peple étoit une sorte de manteau & de surtout. Ce mot se prenoit aussi en un autre sens. Chez les Atheniens, dit Suidas, le peple étoit le voile du

IV. Duæ aliæ Minervæ quæ in eadem tabula observantur, forma conspicuæ, inter se adeo similes sunt, ut ea solum varietas inter ambas observetur, qua probetur, alteram ad alterius sidem non suiste expressam. Imo etiam contingere potuit ut illa exigua discrimina, quæ inter illas observantur, ab iis qui ambas delinearuut, vel ab alterutto illorum oriretur. Altera est non Versaliis, ut perperam sculptor notavit, sed in Capitolio Romano, altera in Museo Justinianco. Draco ille ad pedes ejus positus, qui statuam gyris corporis pene circumdat, Minervam esse Poliadem, sive illam Minervam, quæ in rupe & arce Athenarum colebatur, arguit : cujus templum custodiebatur à dracone sive serpenen. Hic serpens vocatur ab Heiychio olsasse sons sir supposition olsasse sons alla sir sus sir sus pepulo enim aliam neque minorem mutuamur. Peplum erat palla sive pallium veterum Graccarum mulierum, Peplum ergo illud est Minervæ Poliadis perquam celebre & à seriptoribus memoratum, cujus auctores contextores que fuere Acesass Patarensis & Helicon Carystius.

Hæc Minervæ statua, inquit Apollodorus l. 3.

p. 196. in Athenarum arce collocata fuit ab Erichthonio. Illam draco cuftodiebat, ut modo dicebamus: id quod etiam ad ambas noftras icones apprime quadrat, ut & illud quod air Fulgentius Placiades lib. 2. cap. de Minerva, cam triplici effe vefte munitam: nam triplex hic genus veftimenti confpicitur, tunica, & ipfa talaris; aliud indumenti genus quod humeros tegit & ad mediam ufque tibiam defluit, denique peplum omnibus fuperpofitum. Opinio quotumdam erat, inquit Euffathius in Odylfæe librum 18. v. 291. peplum milie pallium magnum, pulcrum, ornatum picturis, humerum finiftrum tegens, cujus extrema in dextrum latus reducebantur, ita ut brachium dextrum humentique dexter libera effent. Hæc fane deferiptio cum hifee duobus fehematibus fairs confenite videtur, etiamfi non poffint omnes veftimentorum horumce partes ita accurate difinigui, ut de omnibus dici poffir hoc ad illud, hoc ad aliud indumentum pertinere. Id porto omnino certum exploratumque eft, peplum nempe aliquod pallifu chlamydis genus fuife. Pepla lala etiam erat fignificatio, aliufque ufus. Apud Athenienfes, inquit Suidas in voce πίπλου, peplum erat velum namerica.





navire qu'on appelloit Panathénaïque, que les Athéniens faisoient tous les quatre ans à Minerve, lorsqu'ils célébroient sa pompe depuis le Ceramique jusqu'à Eleusine. Il étoit de laine : on y voyoit dépeint Encelade, un des géants que Minerve avoit tué. On disoit aussi, qu'après que les Athéniens avoient remporté quelque victoire, ils faisoient un peple pour Minerve, sur lequel ils décrivoient les noms de ceux qui s'étoient comportés vaillamment. On mettoit ce peple sur la Minerve de la forteresse d'Athénes, & comme cette Minerve avoit un serpent pour sa garde, cela nous fait conjecturer, que notre Minerve est l'Attique qu'on appelloit Poliade. Elle porte la Sphinx sur le casque, ornement ordinaire de Minerve d'Athénes. Pausanias dans fes Attiques parle d'une Minerve de l'Attique qui avoit la Sphinx sur le casque. On conviendra sans doute qu'il n'est point de Minerve dont l'habit soit si majestueux que celui-ci.

V. Les deux Minerves suivantes sont aussi remarquables; l'une est assise & tient ' de la main droite un rouleau, où étoient peut-être écrits des précepies pour les arts, dont elle étoit l'inventrice. L'autre ' tient un bâton de commandement qu'elle éleve comme déesse de la guerre, & de l'autre main

un bouclier orné d'une tête de Méduse.

Pallas qui vient ensuite, tue un géant; un de ces sameux geants qui firent la guerre aux dieux, & qui selon quelques mythologues les chasserent du ciel, & furent enfin vaincus. Ces géants selon la plupart des auteurs, avoient des cuisses & des jambes qui se terminoient en serpens. Ils avoient aussi selon Apollodore & d'autres, de longues barbes, au lieu que celui-ci dont les jambes se terminent en serpent, paroît un jeune homme sans barbe. Ces variations sont si ordinaires qu'on ne s'y arrêre plus. Celui des géants que Minerve mit en fuite, selon Apollodore, étoit Encelade, le plus grand & le plus surieux de tous. Il sur mis sous le mont Ethna, où il jettoit seu & flammes par ce grand Volcan, qui même de nos jours a fait tant de maux à la Sicile. Les Manthuriens disoient que Minerve alla contre Encelade sur un char tiré par des chevaux : d'autres prétendent que ce fut Jupiter lui-même qui défit Encelade, & qui l'enterra vivant sous le mont Ethna, comme

vis illius, quam Panathenaïcam vocabant, quod Athenienses quarto quoque anno Minervæ faciebant, cum pompam ejus celebrarent à Ceramico ufque ad Eleufinem. Laneus porro erat, in coque depingebatur Enceladus, ex gigantibus unus, quem Minerva cociderar. Minerva occiderat. Narrabatur quoque Athenienses, postquam victoriam quamdam reportaverant, consuevisse peplum Minervæ facere, in quo nomina describerentur eorum qui strenue pugnassent Hoc peplo amiciebatur Minerva illa in arce Atheniensi posita: & quia Minerva istac Atheniensis five Polias à serpente custodiebatur, hinc conjecturam ducimus ambas istas statuas, quæ serpen-tem à pedibus circumpositum habent, Minervam Poliadem repræsentare. Hujusce Minervæ galeæ sphinx imminet. Pausanias in Atticis cap. 24. Minervam memorat Atticam, in cujus casside sphinx insidebat. Certe nemo non fateatur nullam esse Minervam, cujus vestes plus dignitatis & majestatis præ se ferant.

V. Duæ quoque Minervæ sequentes observatu dignæ sunt. Altera 'sedet volumenque tenet, in quo fortasse descripta erant præcepta artium, quæ invenisse ipsa dicebatur: Altera i scipionem im-

Tome 1.

perentis more erigit tanquam belli princeps atque dea ; alia vero manu clypeum, Medusæ capite

que uea sana velo mana crypenin; medine capite po more ornatum. Pallas : fequens gigantem occidit, ex gigantum feilicet illerum numero, qui bellum contra deos moverunt, quique ipfos, ut mythologi quidam contra de considerante moderni de la considerante de la c fabulantur, çex cœlo ejecerunt, tandemque illi de-victi fuere. Gigantes illi, ut maxima pars ferip-torum narrant, cruribus erant instructi in serpentes definentibus. Promifia quoque & prolixa barba erant, ut aiunt Apollodorus l. 1. aliique : at hic cujus crura in ferpentes definunt, imberbis juvenis esse videtur. Sed hujusmodi varietates in In thologia occurrentes, jam nihil negotii faceflunt. Is gigas quem Minerva fugavit, inquit Apollodorus, Enceladus erat omnium maximus & ferocissimus. Intra montem Ethnam conjectus fuir , ubi ignem flammasque evomebat, per illum scilicer ingentem Volcanum, qui etiam non ita pridem Siciliam afflixit magnaque affecit clade. Manthu-rii, inquit Paulamas l. S. c. XLVII. dicebant Mi nervam contra Enceladum processisse curru vectam equis juncto. Alii vero narrant ab ipso Jove profligarum Enceladum fuiffe, & vivum fub Ethna

# 106 SUPPLÉMENT DE L'ANT. EXPLIQ. LIV. III.

les poëtes chantent. Minerve est ici représentée avec son casque, orné d'un panache, un bouclier rond, & un dard duquel elle semble souloir percer le géant, qui se débat à ses pieds : elle porte sur la poitrine une tête de Méduse.

VI. La Minerve qui suit paroît avoir été saite dans les plus bas temps de la Gentilité, où l'on remarque beaucoup de changemens dans la représentation des dieux : l'original a neuf ou dix pouces de haut. Elle porte un habit militaire, & par-dessous une tunique qui lui descend jusqu'aux talons; elle est ceinte d'une large ceinture; son sabre qu'elle porte au coté gauche, ressemble à ceux que nous avons vûs au tome 4. pl. LXXI. au combat des Amazones. Albric dans les images des dieux, à l'article de Minerve, dépeint cette déesse en la même sorme : Elle est armée, dit-il, d'une cuitasse, porte une épée à sa ceinture. In similitudinem unius domine armate lorica, con gladio accineta. Elle est encore remarquable par sa chaussure militaire. Cette Minerve est aussi distérente des autres Minerves, que le Mars que nous avons donné ci-devant l'est des Mars ordinaires.

Minerve ' qui a ôté la fléche à Cupidon se voit dans le cabinet de M. le Maréchal d'Estrées. Elle tient cette fléche en l'air élevée; Cupidon semble la lui demander; elle fait la sourde oreille. Est-ce de peur que cet enfant ne lui sasse éprouver ses traits? Ou pour marquer que ce petit dieu, qui insultoit tout l'Univers, n'avoit jamais pû rien gagner sur elle? C'est apparemment quelque jeu semblable que le graveur a voulu marquer ici.

monte obrutum, ut canunt Poëtæ. Hie Minerva cum casside repræsentatur ingentem cristam habente, jaculum vibrare videtur in gigantem qui ad pedes ejus volvitur & reluctatur: in clypeo Minerue, canut Medusæ pro more conspicitur.

an petes ejus volvitur ex retretatur; in crypeto Minervax, caput Medolfe pro more confpicitur.

VI. Alia Minerva \* quæ fequitur ad poftrema impietatis profanæ fæcula pertinere videtur; quibus temporibus multas in deorum fehematibus inductas mutationes obfervamus. Signum archevpum ex quo expressa kme Minerva fuit, est novepum ex quo expressa hæte Minerva fuit, est novepum ex quo expressa hæte militari dea contegitur; tunicamque sub thorace hæbet talarem; lata præcingitur zona. Acinaces ejus quem ad latus simistrum gestat, admodum setting est gladins illis quos vidimus tomo 4. tabus Lixxi. Antiquitatis explanatæ in Amazonum pugna. Albricus in imaginibus deorum, ubi de Mi-

nerva agit, hanc ipli formam adscribit, illamque dicit exhiberi, in similitudinem unius domine armete lorica de gladio accinella. A militari etiam campago spectabilis est. A cateris demum Minerva schematibus perinde differt hac Minerva, atque Martis icon quam supra protulimus ab aliis solitique illius imaginibus dittinguitur.

tisque illius imaginibus dittinguitur.
Minerva sequeiss, quæ 's fagittam Cupidini abstulit ex Museo D. Marese. d'Estrées educia suit.
Sagittam illa erigit. Videtur Cupido illam repetere, & familiare sibi telum postulare; sed surdagitta emittatur? An vero ut commonstret deum illum perquam minimum, qui universum orbem vincit & domat, se telo suo transfodere nunquam potuisse; si quidpiam hujusmodi exprimere s'eulptor voluisse videtur.







#### **იზე უნე უნენები ენენები ენენები ენენები ენენები ენები ე**ნ

### CHAPITRE VIII.

I. Diane comment représentée ordinairement. 1 I. Figure extraordinaire de Diane: 111. Autres images. IV. Diane sur les médaillons du Roi.

Es images de Diane étoient assez uniformes ; elle étoit le plus souvent vêtuë en Chasseresse, portant l'arc & la trousse avec le croisnt sur la tête, sa marque particuliere : elle alloit ordinairement en habit court, comme plus commode pour la chasse. On la voit pourtant quelquefois en habir long, lors même qu'elle est dans cer éxercice; mais cela est rare. Diane se voit aussi avec des flambeaux aux mains: elle étoit honorée en certe forme dans plusieurs villes de la Gréce, comme on peut voir dans Pausanias l. 8. c. 36. & 37. Je ne parle pas ici de Diane d'Ephése, dont la figure la plus extraordinaire de toutes les figures, se voit en une infinité de lieux. Outre ces Dianes ordinaires, il s'en trouvoit aussi quoiqu'en petit nombre, qui étoient différentes des autres, soit dans l'habit, soit dans les symboles : telle étoit cette Diane d'Arcadie dont parle Pausanias, I. 8. c. 37. qui tenoit d'une main un flambeau & de l'autre deux dragons. La PL. Diane suivante avoit été oubliée dans mes porte-seuilles; elle est devant un XLItemple, tenant son arc d'une main, & la patte d'un fan de biche de l'autre. 1 Un jeune chasseur devant elle vient apparemment pour lui faire un vœu: le temple qui est derriere favorise cette opinion. J'avois donné l'image entiere à graver avec le chasseur & le temple; mais je ne sçai par quel caprice le graveur n'a mis que Diane, & a passé le reste sans laisser de place pour l'ajourer.

II. En voici une de M. le Maréchal d'Estrées, ' qui frappe par sa singula-, rité. Elle a une coëffure fort extraordinaire, au-devant de saquellé est un crosssant; elle tient une main sur la hanche, & de l'autre elle éleve une espece de bâton de commandement, qu'on voit de même dans d'autres si-

#### CAPUT VIII.

Diana qua forma vulgo exhiberetur.
 II, Schema Diana fingulare, III. Alia ejus imagines. IV. Diana in nummis regiis.

L. Non ita multæ inter Dianæ (chemata varierates observabantur. Venatricis ut plurimum habitu incedebat, arcu atque pharetra munita, sæpeque crescentem lunam capite gestans, quom illa tesserate & notam peculiarem habebat, curta tip plurimum veste, venatrici opportuniore. In illo tamen exercitio, talari quoque veste induta deprehenditur: sed infrequentes sunt hujusmodi imagines. Diana etiam aliquando faces accensa tenet. Ejusmodi facibus munita Diana in nonnullis Gractie civitatibus colebatur, ut videre est apud Pausaniam lib. 8. c. 36. & 37. Non hôc agimus de Diana Ephesia, cujus sigura omnium singularissima innumeris in locis occurrit. Præter illas quæ vulgo occurrunt Dianæ imagines, aliæ erant, quæ Tome I.

varietate aut vessis, aut symbolorum spectaculo esse poterant. Talis erat illa Arcadiæ Diana de qua Pausanias I. 8. c. 37. que altera manu facem, altera dracones duos tenebat. Diana ' sequens, quam in Antiquitate explanata proferre destinaveram, nescio quo casu in scriniis remanserat. Ante templum quodpiam, illa arcum altera manu tenet, altera vero hinmuli pedem. Venator quispiam javenis coram illa expressis in Archetypo voti suscipiendi causa, ut credere est, illam adit, cui opinioni favet templum; quod pone adoleicentem conspicitur. Totum schema sculptori dederam, ea mente ut etiam Venatorem asque templum cum Diana exprimeret; sed nescio qua morositate duétus sculptor, solam expressis Dianam; atque ita expressi, ut cætera addi nequirent.

tam 3 fingularitate fua spectabilem. Ornatum capitis gestat nusquam alias visum cum crescenne luna fronti insidente. Manum alteram lateri immittit; altera baculum tenet perinde atque in schematibus Tabulæ sequentis. Tunica ejus quæ at O ij gures qui suivent. Sa tunique qui traîne à terre est fenduë des deux côtés, pour lui laisser la liberté de marcher; elle porte des especes de bottines, qu'on appelloit ocrea ou campagi. Le chien qu'on voit ici va ordinairement avec Diane.

III. Une autre Diane que nous voyons la main sur le flanc, est de la Gal-XLII. lerie Justiniani. Elle 'a sa trousse sur l'épaule, & un chien à ses pieds : quoique ce chien soit arrêté, elle paroit en disposition d'aller courir après le

2 gibier. Celle ' qui fuit a été prise pour une Reine d'Egypte par M. le Brun, qui l'a dessiné à Rome. Le croissant sur la tête est le symbole le plus ordinaire de Diane, & de la Lune, ou de Diane la Lune; mais l'habit n'a gueres de rapport avec celui qu'on donne ordinairement à Diane. Elle tient dans une main des fruits; autre marque qui ne convient pas trop à Diane. Les anciens varioient tellement dans leurs manieres de représenter leurs divinités, qu'on a assez souvent peine de les reconnoître pour ce qu'elles sont. La 3 Diane de Versailles tient un cerf par son bois, & tire habilement une sléche de sa trousse; elle n'a point d'arc au moins qui paroisse dans l'image. La

fléche qu'elle tire de son carquois, est apparemment pour tuer le cerf qui se démene entre ses mains. Cette Diane est un des beaux ornemens de cette gallerie, la plus belle de l'Europe. Une ' autre Diane de Verfailles est représentée courant après le gibier : un chien court avec elle. L'arc élevé & la sléche à l'autre main, elle se dispose à faire quelque bonne capture.

IV. Un médaillon du 'Roi de l'Empereur Hadrien représente Diane avec le croissant sur la tête marchant à grands pas. Le croissant détermine p à croire que c'est Diane Portelumiere; sans cette marque la femme qui ya par le monde avec un slambeau à chaque main, seroit sans doute prise pour Cerés qui cherche sa fille Proserpine; & ce qui pourroit saire croire que c'est effectivement une Cerés, c'est qu'elle semble aller par le monde d'une grande vitesse; mais Diane se voyoit aussi souvent avec les deux slambeaux. Paufanias parle d'une Diane d'Arcadie appellée Hegemone, ou la Conductrice, qui portoit des flambeaux sastas. Il en remarque une semblable dans 6 la Beotic. Un autre 'médaillon du Roi la représente bien extraordinairement; elle est montée sur un char tiré par des cerss, & tient de la main

terram nique defluit, ab utraque parte diffili eff, ut experitius iter carpere possit. Oer as etiam vel campagos gestat ut in schemate altero huj is tabulæ. Adelt canis quem frequenter in ejus icombus

III. Altera Diana quæ manum lateri innivam habet, est Musei Justinianei. Ea ' pharetram ha-mero gestat, canemque ad pedes habet. Eli vero canis loco moveri non videatur, Diana tamen viam diligenter carpere & feras însequi videtur. Dianam fequentem ' elle reginam Ægypti putavit D. le Brun, qui ctim ad fidem veteris statuæ delincavit. Crefluna capiti impolita lymbolum est Dianæ familiariismum, atque etiam dez Lunz five Diana Laur. Vestis tamen parum habet affinitatis cum Diany indumentis. Fructus quoidam manu tenet, id quod etiam in Dianæ iconibus non observatur, At veteres illi numina sua cum tanta varietate, tamq ie disparibus symbolis repræsentabant, ut ilia internoscere non semper în promtu sit. Diana Versalientis i cervum cornibus tenet, sinistraque sagittam è pharetra educit. Arcum nullum habet, vel si habeat, non comparet. Sagittam videtur

educere, ut quem tenet cervum sese agitantem & elabi conautem transsodiat. Diana istac inter præcipua ornamenta censetur porticus illius, omniu porticum pulcherrimæ & magnificentissimæ, Altera Diana \* Versaliensis ad venatum currens exhibetur : arcum erigit Diana & sagittam altera ma-

IV. In nummo regio Hadriani Imperatoris Diana conspicitur cum crescente luna capiti imposita diligenter iter carpens. Crescens luna ipiam elle Dianam luciferam indicat. Nui autem hoc symbolum adesset, mulier regiones peragrans, utraque manu faces tenens, pro Cerere Proserpinam per-quirente haberetur: quodque Ceretem prorsus indicare videatur; ea concitato gradu carpit iter, orbemque peragrat. Verum Diana quoque sape duabus munita facibus conspiciebatur. quamdam in Arcadia commemorat Paufanias 1. 8. c. 36. & 37. Hegemonen five conductricem dictam λφλαs feu faces gestantem, similem quoque in Buo-tia observat. Alius e regius nummus illam non vulgari modo exhibet : duo cervi currui ejus jancti venationis deam veloci cursu trahunt. Illa manu









droite les rênes, & de la gauche un flambeau élevé. Le char tiré par des cerfs que Diane montoit ordinairement, étoit pour la chasse : Diane est donc ici en équipage de chassereste; cependant elle ne pouvoit chasser ayant les deux mains occupées. Il faut qu'il y ait là quelque mystère qu'on ne sçauroit développer. Le médaillon est frappé à Tarse. Dans le médaillon frappé à Mitylene, Diane est sur le char tiré par des cerfs; elle a les deux mains libres, 7 & tient son arc: les cerfs vont d'eux mêmes, & sans rênes. Elle a sans doute l'art de les saire tourner comme elle voudra au ton de sa voix, & au premier signe.

Dans la planche suivante qui contient dix médaillons du Roi, le premier de tous représente Diane & Hercule, ' qui se donnent la main sur un autel flamboyant : cela marque la concorde de ceux de Hierocesarée avec quelqu'autre ville. Diane en habit de chasserse, le croissant sur la tête, tient son arc, & Hercule la massu. C'étoit la maniere ordinaire pour marquer la concorde des villes; chacun y mettoit ses divinités : & ces divinités se donnoient quelquesois la main en signe d'union. Le médaillon a été frappé, dit la legende, lors qu'Aurele Stratonicus étoit Preteur de Hierocesarée.

Un autre médaillon nous représente 'Diane, ou plûtôt Faustine, semme 2 de Marc Aurele, en équippage de Diane montée sur un cerf; elle est assiste, & porte de la main gauche une torche ardente. L'inscription aternitas Augusta marque que l'Imperatrice est morte. C'est une espece de consécration à la maniere de ces profanes; on la trouve souvent sur les médailles, mais sous d'autres sigures. Celle-ci est des plus singulieres. L'autre 'médaillon est frappé à Daldis, ville de Lycie. Diane tenant l'arc bandé court après deux cerfs qui vont de front : elle a deux chiens de chasse, qui courent aussi, & qui semblent s'élancer sur les cerfs. On peignoit ainsi Diane toûjours en mouvement, & courant après le gibier.

altera habenas, altera facem tenet. In curru cervis juncto fæpe venabatur Diana, atque venatricis in morem hic progreditur. At quomodo venati popeterat, cujus ambæ manus habenis & face detinerentur? Aliquid fortafle arcani hic laterat, quod vix detegere polfis. Nummus Tarfi percuffus fuit. In alio Mitylenorum nummo regio, Diana in curru cervis juncto egregiam venationi dat operam : liberis manibus arcum tenet : currunt cervi nuliis regentibus habenis. Divina, ut videtur, atte Diana cervos ovce ducit, ut primo dato figno, quo ipfa velit curfum dirigant,

In proxima Tabula quæ decem Regii Muſci nummorum ' poſticas facies complectitur, primo depinguntur Diana & Hercules, qui ſupra aram flammas emittentem manus jungunt. Sic notatur concordia Hierocæſareæ urbis cum altera civitate. Duana venatricis cultu, creſcentem lunam capite geſtans, arcum tenet, Hercules vero clavam. Hu-

jusmodi symbolis civitatum concordia significabatur; deum quæque suum inducebat, umusque civitatis deus cum alterius deo manum jungebat. Nummus percussus suit Prætore Aurelio Stratonico, ut inscriptio habet.

Alius nummus regius 'Dianam sive potius Fauftinam repræsentat Marci Aurelli usorem Diana instar cervo insidentem. Sinistra facene gesta ardentem. Inscriptio, autrnitas Augusta, signistica defunctam Imperatricem esse. Et genus consecutionus seu apotheossos, more profanorum; qua consecrationes sape in nummis occurrunt, sed alia forma. Hæc inter singularissmas computati potest. Alius nummus 'pertinet ad Daldin Lyciæ urbem Diana post duos cervos currit, qui quass junctim paribusque gressibus properant. Venant canes duo adsunt, qui concitato cursu in cervos insiliunt. Diana sic fero depingebatur currens semper & ferras insecutos.



# **养乳炭乳炭乳炭乳炭乳炭乳炭乳炭乳炭乳炭乳炭乳炭乳炭乳炭乳炭**

#### CHAPIT RE IX.

- I. Diane Ardoinne. II. On croit qu'elle a pris son nom des Ardennes. III. Le culte de Diane chez de mauvais Chrétiens, jusqu'à des siecles fort bas, avec beaucoup d'autres superstitions. IV. Les jours Egyptiens, qu'étoit-ce. V. Jean de Salisberi parle du culte de la Lune ou de Diane & d'Herodiade.
- I. I Ly avoit en Italie une Diane connuë, & adorée sous le nom d'Ardoinne, Ardoinna, ou Arduinna; on trouve son nom écrit en ces trois manieres dans deux marbres Romains. La premiere que j'ai donnée avec les figures au premier tome de l'Antiquité, planche XVII. représente cinq divinités. Jupiter est au milieu, à sa droite Mars & Diane, & à sa gauche Mercure & Hercule. Sur la tête de chacun on voit son nom écrit, Jovi, Mercurio, Herculi: jusqu'ici ce sont leurs noms ordinaires; mais sur Mars on lit Camulo, & sur Diane, Arduinne. J'ai déja parlé du nom de Camulus, sur Mars, reste à parler ici d'Arduinne, ou comme Gruter a lû Ardoinne. La figure de Diane est là telle qu'on la voit ordinairement : elle est revêtuë d'une tunique courte, tient son arc, & porte le carquois sur l'épaule. De sorte qu'on ne peut pas douter que ce ne soit Diane. L'inscription en bas est telle; M. QVARTINIVS M. F. CIVES SABINVS REMVS MILES COH. VII. PR. ANTONINIANÆ P. V. V. L. S. Voici comme on doit lire. Marcus Quartinius Marci filius Cives (Civis) Sabinus Remus miles Cohortis septima Pratoria Antoniniana prout voverat libens solvit. C'est-à-dire, Marcus Quartinius Remus, fils de Marcus, citoyen de la Sabine, soldat de la Cohorte septième Pratorienne Antoninienne a accompli de son plein gré le vœu qu'il avoit fait. Une autre inscription Romaine donnée par Gruter p. CCCXIV. parle encore de cette Arduinne: voici comme je la lis. Dis manibus, Quintus Casius Quinti filius Claudia Attilianus Sacerdos Deana Arduinna fecit sibi & suis heredibus in fronte pedes duodecim, in agro pedes quindecim, quarto Idus

#### CAPUT IX.

- I. Diana Ardoinna. II. Putasur hoc mutuata nomen effe ex Arduenna filva. 111. Cultus Diane apud superstitiofos quosdam Christianos ad postrema usque sacula perductus cum aliis multis superstitionibus. IV. Dies Ægyptiaci qui erant, V. Joannes Sarisberiensis cultum Luna sive Diane atque Herodiadis commemorat.
- I. N Italia Diana quædam erat, quæ Ardőinne, Ardoinna, & Ardunna dicebatur, & hoc colebatur nomine. Ejus nomen hoc triplici modo feriptum occurrit in duobus Romanis marmotibus. Primum cum figuris jam prolatum primo Antiquitatis explanatæ tomo, Tabula xvII. quunque numina exhibet. Medium occupat Jupiter, ad dexteram ejus Mars & Diana, ad finistram Mercurius & Hercules visuntur. Capitibus singulorum sun momina imminent adscripta, Jovi, Mercurio, Herculi, hactenus vulgaria & folita nomina sunt:

verum ad Martem legitur Camulo, ad Dianam Arduinnt. Jam de Camulo diximus ubi de Marte, hie de Arduinne, vel ut Gruterus legit Ardoinne, dicendum. Dianæ schema ibi vulgari folitoque more exhibetur, admodum curtam illa gestat tumosim, arcum tenet, pharetramque humero impositam habet: ita ut quim Diana sit dubitare non sitecat. Inscriptio in imo marmore sic habet. M. QUARTINIVS M. F. CIVES SABINVS REMVS MILES, COH. VII. PR. ANTONINIANÆP, V. V. L. S. quæ sic legenda sum. Marcus Quartinius Marci filius cives (sic vetusto more pro civis) Sabinus Remus milet cobornis sprime Pratoria Antoninane prout woverat libra selevit. Alia inscriptio Romana à Grutero data p. cccxiv. hanc iterum Arduinnem sic commemorat:

DIS MANIBVS
Q. CAESIVS Q. F. CLAVD.
A TILLIAN VS SACERDOS
DEANAE ARDVINNE
FECIT. SIBI ET SVIS HERED.
IN FR. P. XIL. IN AGR. P. XV.

Octobres Imperatore Casare Flavio Domitiano octavoum & Caio Valerio Messalino Consulibus. Au lieu de Deana, Brovver a lû Diana. Le sens de l'inscription cst : Aux dieux Manes Quintus Cassus Attilianus sils de Quintus de la tribu Claudia, prétre de Diane Arduinne, a fait ce monument pour lui & se beritiers. L'espace de la terre pour sa sepulture a douze pieds sur le grand chemin, & quinze dans le champ. Le quarrième des ides d'Octobre sous le Consulat de l'Empereur Domitien pour la huitième sois, & de Caius Valerius Messalinus. Le huitième Consulat de l'Empereur Domitien pour la huitième en l'an de Jesus-Chrit 82. Mais il y a sur son collegue C. Valerius Messalinus, des difficultés qu'on laisse aux Chronologistes à démêler. On voit par-là que le culte de Diane Arduinne étoit établi à Rome, ou peut-être dans la campagne aux environs de cette grande ville : comme le marque certainement la sépulture du prêtre de Diane Arduinne, Q. Cassus Attilianus. Cette sépulture étoit dans la voye appellée Salaria, où l'inscription a été trouvée, comme le marque Gruter p. CCCXIV.

11. Brovver croit que cette Diane Arduinna, avoit pris son nom des Ardennes, où cette déesse étoit fort honorée, comme l'on peut voir dans Gregoire de Tours l. 8. chapitre 15. où il paroît que jusqu'à son temps le culte de Diane avoit été sort en vogue dans ces cantons, & dans le diocèse de Trêves. Ce saint Prélat abbatit avec l'aide de quesques voisins une énorme statuë de Diane, que ce peuple idolâtre adoroit encore; & dans le diocèse de Trêves, Brovver rapporte qu'auprès de la forêt des Ardennes, & du lieu nommé Epternac, on voit sur une roche une inscription fort gatée, où l'on lit pourtant encore, Des Q. Posshumus patens V. S. votum soleit. Il y a grande apparence que cette Diane Arduinna, prenoit son nom d'Arduenne, les Ardennes, & que les Gaulois Cisalpins avoient apporté ce culte & ce nom

en Italie.

III. Ce culte de Diane, qui paroît avoit été en vogue en plusieurs endroits des Gaules, y a duré plus log-temps qu'on ne pense ordinairement; même depuis que le Christianisme eut été répandu par tout. Il se trouvoit

IIII, ID. OCT. IMP. CAES. FLAVIO DOMITIANO VIII. ET C. VALERIO MESSALINO COS.

Qua ita legenda sunt : Dis Manibus Quintus Cafius Quinti silius Claudia Attilianus sacredos deune
Arduinna fecis sibi o suis heredibus. In frome peda
duodecim, in agro pedes quindecim, quarto idus Octabres, Imperatore Casare Flavio Domitiano oclavum
or Caio Valerio Messalino Consulibus. Pro illo Deane. Browerius legit Diana. Claudia vox interposta significat Quintum Cessum ex tribu Claudia
esse qui alibi explicavimus tomo quinto Antiquitatis explanatæ p. 80. Illud autem, in fronte pedes
duodecim, in agro pedes quindecim, id ibi vult,
locum sepulturæ qua iter publicum respiciebas, duodecim habusse pedes, qua agrum vero quindecim, ut explicavimus codem tomo. Consulatus potro Octavus Domitiani Imperatoris in annum Christi cadis 82. At circa collegam ejus Caium
Valerium Messalmum, aliquot sunt controversa.
Chronologorum diligentiæ mitendæ. Hinc arguitur cultum Dianæ Arduinnæ Romam induétum
fuisse, vel fortasse in agrum Romanum; id quod
sine dubio significat sepulerum Q. Cæssi Attiliani
Dianæ Arduinnæ Sacerdotis quod in via Salaria

erat, ubi reperta inscriptio fuit, ut legitur apud

Gruterum pag. CCCNV.

II. Putat Browerus Dianam illam Ardunnama ex Arduenna filva nomen etle mutuatam, ubi dea illa funmo honore colebatur, ur videre etl apad Gregorium Turonensem I. 8. cap. 15, ex cujus verbis patet ad usque tempus illus Diana cultum ilits in regionibus admodum frequentatum suisie, neo non in Diaccessi Trevitensis. Refert autem indem Gregorius Turonensis se opitulantibus vicinis ingentem Dianaz statuam dejecisse, quam plebs impia divino cultu profequebatur. Natrat Browerus prope Arduennam silvam & locum cui nomen Epternacum, in rupe conspici inscriptionem admodum labefactatam, ubi tamen adhue legitur. Die Quimus Postumis potens V S. id est, votum ssivut. Verisimile igitur omnino est Dianam istanda Arduinnam momen accepisse ab Arduenna filva, Gallosque Cisalpinos ejus cultum atque nomen in Italiam transtussis.

III. Cukus porro Dianæ qui in multis Galliæ partibus frequentatus fuitle videtur, diuturniora; quam vulgo putatur; tempore, in multis Galliæ partibus, incolarum hæferit animis, etiam à quo tempore Christianismus totam occupaveca: (sal-

# SUPPLEMENT DE L'ANT. EXPLIQ. Liv. III.

des chrétiens qui méloient Diane avec la vraie religion, & qui faisant profession de Christianisme, retenoient encore bien des choses qui regardoient les superstitions payennes, & le culte des faux dieux, & entr'autres de Diane. On en trouve des exemples jusqu'à la fin du treizième siecle : en voici un témoignage bien remarquable, tiré d'un manuscrit du quatorziéme siecle qui m'a été communiqué par Monseigneur l'Evêque de Conserans. Ce sont des statuts faits pour ce Diocèse par un de ses prédecesseurs nommé Auger de Montfaucon, frere de Raimond Bernard de Montfaucon, mon treiziéme ayeul; Auger fut fait Evêque en 1274. & mourut en 1304. Entre beaucoup d'autres choses très-utiles, & qui donnent bien des connoissances touchant la discipline de ces temps-là, voici un article qui regarde ces superstitions,

& que nous mettrons ici tout entier, traduit du Latin.

"Que personne n'éxerce la divination, soit par les sorts, qu'on appelle ,, des Saints ou des Apôtres; soit par quelque sorte d'écrit que ce puisse être; " qu'on ne cherche point à pénetrer dans l'avenir, ou à faire des maléfices ,, par l'usage de quelque tablettes ou grimoires, ou par l'astrolabe. Qu'au-" cune femme n'ose se vanter qu'elle va la nuit à cheval avec Diane, déesse ", des payens, ou avec Herodiade & Bensozia, ni mettre une troupe de sem-;, mes au rang des divinités : c'est une pure illusion du démon. Que ceux qui ", employent de certaines herbes pour se préserver de mal, ne se servent d'au-,, cune forte de vers, ni d'enchantement, ni de toute autre chose que de "l'Oraison Dominicale, & du Symbole, & ne mettent que l'un ou l'autre ", dans les billets qu'ils pendront, ou qu'ils lieront. On peut pourtant se " servir d'herbes & de pierres contre le démon, pourvû que ce soit sans en-,, chantement. On n'observera pas superstitieusement les jours Egyptiens, " les constellations, les liniations, les Kalendes de Janvier, les jours, les mois, "l'année; le cours de la Lune, du Soleil, des Etoiles, dans la créance qu'il " y ait en ces choses quelque vertu; car ce ne sont, ni les causes, ni les si-;, gnes des évenemens. Qu'on ne prépare point dans les maisons en ces "jours, ou en ces temps ci-dessus marqués, des tables chargées de viandes, " ou des lampes, & qu'on ne mene point aux mêmes temps dans les ruës », & dans les places publiques, des chantres ou des chœurs de musique. Il " n'est pas permis de regarder certains temps comme heureux ou malheureux,

liam. Christiani quippe non pauci erant qui cultum Dianæ cum vera relligione miscerent, & qui Christianam professi relligionem, multos servarent ritus ad profanum cultum & deos illos Veterum spectantes. Certe ad usque finem decimi tertii sæculi horum exempla deprehendimus. Hujusce rei testimonium insigne profero, eductum ex manus-ripto codice decimi quarti sæculi, cujus mihi copiam fecit illustrissimus doctissimusque Episcopus Conseranensis: in quo statuta sunt Augerit de Monte-falconis Episcopi item Conseranensis, qui frater erat Raimundi Bernardi de Monte-falconis inter avos meos retro numerando decimi tertii. Ille vero Augerius in Episcopum Conseranensem electus suit anno 1279. & anno 1304. vivere desiit. Inter alia porro multa admodum utilia, quæ circa disciplinam illius ævi singularia complectuntur; en locum circa superstitiones hujuscemodi, quem hic integrum exscribimus.

Nullus etiam per sortes quas sanctorum seu Apostolorum vocant, aut cujuscumque scriptura inscriptione,

divinationis scientiam profiteatur, aut sutura vel qua-libet malesicia in tabulis vel codicibus, seu in astro-labio requirat. Nulta mulier se nocturnis equitare cum Diana den paganorum, vel cum Herodiade seu Ben-sozia, & in numina multitudinem mulierum prosueatur. Hac enim damonica est illusio. Nemo in herbarum collocationibus carmina, incantationes aut alias observationes prater dominicam orationem & symbolum adhibeat : nec in brevibus suspendends wel lipandis aliquid prater illa scribat : damonium tamen substi-nendi (sic) licet petras & herbas sine incantatione nendi (sic) lices petras & berbas sine meantatione habere. Dies quoque Ægyptiaci, constellationes, limiationes, Kalenda Januarii, imitia mensum, dies, menses, annus, cursus Lune, Solis & siderum superstituse observari non debem, credendo violetice in illis viriutem inesse, quoniam superiora non sint causa rerum, & (sed signa. Sed nec in pramissi diebus seu temporibus mense cum epulis vei lampadibus in domibus sunt superse vol per vicio o do olatesa candonibus sunt superse vol per vicio o do olatesa candonibus sunt superse vol per vicio o do olatesa candonibus sunt superse volume publico de olatesa candonibus superse volume superse volume superse volume superse volume superse volumes superse volumes volumes superse volumes vo domibus suns paranda, vel per vicos & plateas can-tores & chores ducendi. Nulla etiam tempora suns fausta vel infausta existimanda, ut in eis nolit vel veen sorte qu'on se garde de rien commencer dans ceux-ci, & qu'on com- « mence tour dans ceux-là. Il est aussi désendu de pronostiquer les bons ou « mauvais évenemens sur le vol & le gazouillement des oiseaux, ou sur « le mouvement des membres, ou sur l'aspect de quelque animal.

Nous défendons auffi de tirer augure sur les douze fignes du ciel, pour ce les mariages, & pour les fruits qui en doivent naître; ni pour quelque ce autre chose que ce puisse être. Nous ordonnons à nos Prêtres de publier ce ce statut aux jours de Dimanche, pendant la célébration de la fainte Messe. Et si après ces défenses faites quelqu'un vient à tomber dans les cas ci-ce devant exposés, qu'il soit privé de l'entrée de l'Eglise & de l'usage des cas ci-ce devant exposés, qu'il soit privé de l'entrée de l'Eglise & de l'usage des cas caremens; & si le cas le requiert, qu'il soit excommunié & puni par les cas cas ci-ce de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'usage des cas caremens; & si le cas le requiert, qu'il soit excommunié & puni par les cas le requiert.

autres voyes ordinaires.

Voilà bien des superstitions payennes, qui se sont conservées dans le Christianisme jusqu'à la fin du treizième siècle, & peut-être plus bas. Les sorts ont été de tout temps; ceux qu'on appelloit des saints ou des Apôtres ont été inventés dans le Christianisme. Les courses nocturnes à cheval avec Diane, étoient des restes du paganisme : ces enchanteresses joignoient à leur troupe, Hérodiade & une certaine Bensozia qu'on ne connoit point : on parlera plus bas d'Hérodiade. L'usage qu'on permet ici de faire de l'Oraison Dominicale, & du symbole, pourvû qu'il n'y ait point d'enchantement; cet usage, dis je, ne se pourroit pas permettre aujourd'hui après tant d'expériences que le menu peuple abuse des prieres les plus saintes pour des prestiges & des enchantemens.

Les jours Egyptiens étoient en grande vogue dans le paganisme; on les trouve marqués dans les anciens Calendriers. Celui que le P. Petau a donné dans son Uranologie p. 152. & qui se trouve aussi dans Bucherius & dans Lambec, met les jours Egyptiens deux ou trois sois dans chaque mois. Saint Augustin en parle ainsi dans son commentaire sur l'Epitre aux Galatee chap. 4. Plena sunt conventicula nostra hominibus, qui tempora rerum agordarum à Mathematicis accipiunt. Jam vero ne aliquid inchoetur, aut adisticiorum, aut hujusmodi quorumlibet operum, diebus quos Egyptios vocant, sapeetiam nos monere non dubitant; c'est à dire, Nos assentes sont pleines de

lit aliquid inchoare, Nec ad volutum vel garritum avium, vel ad motum alicujus membri, aut ad alicujus animalis aspeltum aliquid esse prospere venturum vel nos , pronossicandum.

Interdictions etean ne quis per duodecim signa cali nasceutum in conjugio sociando, vel bujusnodi ilta observet. Quicam pie antem post generales possivitiones quasi us Mi arum silemus achus Dominius per Sa cerdotes seri pracipimus, contra pram sa secentici si successimi, in gessius tedesa or Ecclesiques Sucramenta est omnion interdicantur, or si necessia, in excommunicationis vinculo inmodentur, all'ssur remedis arceantur. Ein multas ethnicas superstutiones, que ad usque

En multas ethnicas fuperlituones, que ad ufque hnem decimi tercii feculi apud Chrititanos quoi-dam fervate fuerum; inque facula pofteriora forte deducte funt. Sortes quorumcumque temportum fuere: quae Sanctonum vel Apoftolorum appellatæ funt; tempore Chriftianifim hand dubie tutt aditivente. Nocturnæ illæ equitationes cum Diana; ex profana veteri illa relligione promana-ant. Præligiatrices porro illæ turmæ fuæ Hero-

Tome I.

diadem & Benfeziam nefeto quam adjungebaur. De Herodiade infra agetur. Ille ufus Dominica Orationis & Symboli qui hie permittitur quafi legitimus, modo nulla fit incantatio adjuncta; ufus ille, inquam, non polfet hodie ut licitus permitti, cum tot experimentis exploratum fit, infimam plebem vel fanctiffimis & probatulfimis uti verbis ad prutitgjas & incantationes.

Dies Ægyptiaci apud profinos illos Veteres celehertimi etant. In vetolitifimis namque Kalendariis annotanur. Kalendarium illud quod Petavius in Uranologia fua dedit pa. 152. quod etiam Bucherius & Lambeeius edidetuur, dies Ægyptiacos bis terve in quolibet menfe annotat. Hos Ægyptiacos dies Augultinus commemorat in commentario in Epiflolam ad Galatas cap. 4, his verbis : Plena funt conventicula nofira hominibus, qui tempora verum agendarum à Mathematicis accipium, Jam vero ne aliquid incheture aut adhificiarum aut huissfinodi quorumlibet operum, dichus quas Ægyptios vocant, fepe eitam nos monere non dubitant. Hi gens qui consultent les Mathématiciens, c'est-à-dire, les Astrologues, pour seavoir en quel temps il faut faire certaines choses; & qui osent même nous avertir de ne commencer aux jours, qu'ils appellent Egyptiens, ni édifices, ni quelque autre chose que ce puisse étre. Ces jours Egyptiens étoient donc regardés comme mauvais, où il n'étoit pas sûr de rien commencer. Superstition qui a duré long-temps dans le Christianisme : on en trouve des traces dans les plus bas siécles. Ugution cité par M. du Cange dans son Glossaire Latin, parle en ces termes de ces jours Egyptiens : Dans chaque mois il ya deux jours mauvais, appelles Egyptiens, parce que c'est aux Egyptiens qu'on en doit l'invention; car voyant par expérience qu'il n'étoit pas à propos de tirer du sang en ces jours-là, ils les appellerent Egyptiens, disant qu'il ne falloit rien commencer en ces memes jours. Mais Pierre Comestor dans son histoire scholastique prétend que ce n'est point de-là que ces jours ont tiré leur nom : voici ses paroles. Les jours Egyptiens sont apellés ainsi, parce que c'est en ces jours-là que l'Egypte eut beaucoup à souffrir. Nous en marquons seulement deux dans chaque mois pour en conserver la memoire, quoiqu'il y en ait peut-être eu bien davantage. Il ne faut pas croire que les Egyptiens, quoiqu'habiles dans la connoissance des astres, avent découvert par-là que ces jours fussent malheureux, soit pour commencer quelque chose, soit pour se mettre en chemin, soit pour se faire tirer du sang. On marque ordinairement dans les anciens Calendriers deux jours Egyptiens : mais il s'en trouve quelquesfois trois dans un, comme on peut voir dans le P. Perau, dans Bucherius, & dans Lambec. On a parlé de ces jours Egyptiens jusqu'à ces derniers temps : voyez du Cange dans son Glossaire Latin.

Je ne sçai ce que c'est que ce qu'on appelle ici Liniationes; & je n'oserois dire que cela appartienne à l'opomantie, ou à la chiromantie, où l'on dévine sur la forme des lignes ou des lineamens. Il y a même une raison qui semble détourner d'y donner cette signification; ce qui précede & ce qui suit ne convient point : les termes sont; les jours Egyptiens, les constellations, les liniations, & les Calendes de Janvier : Tout cela regarde le temps &

ses parties.

Le vol & le gazouillement des oiseaux, le mouvement des membres, & la rencontre de certains animaux; tout cela, dis-je, entroit dans la religion des plus anciens profanes: nous en avons parlé au second tome, sur les augures, sur les victimes, & sur les présages. Ce qui est surprenant, c'est que tout

ergo dies pro infaultis habebantur, queis non tuergo dies pio diadatas lacentes de la perflitio longo eriam post Augustinum tempore observata diti : ejus vestigia infimis quoque (acculis occurrunt. Ugutio de hisce diebus Ægyptiacis hæc hatunt. Ugutto de filice diebus Agyptiacis næc fila-bet : In quolibet menfe dicumtor duo dies mali Keyp-tiaci, quia ab Egyptis fuerunt inventi. Egypti enim comperientes, quod in aliqua hora dierum illo-rum non erat bonum fanguinare, id est fanguinam minuere, ne aliquod opus inciperetur, illos dies voca-verunt. Petrus Comestor contra, illos dies non hinc fumiisse nomen scribit in Hist. Scholast. cap. 34-Exodi , sicque ait : Dies Ægyptiaci dicumur , quod exodi, seque ait: Dies Ægyptiasi dicumur, quod in bis passa est Ægyptus, quorum duos tantum in singulis mensibus notamus ad memoriam, cum plures forte sterbin. Nee est ercedendum quod Ægyptii, siest astrorum periti, deprebenderim dies bos sinsussipui inchoatione operis, vel itineris, vel minutionis. Dies illi ur plutimum duo singulis mensibus in Kalen-dariis norantus: sela disunando rese in nea mensidariis notantur; sed aliquando tres in uno mense

annotati occurrunt in Kalendariis supra memoratis, etsi rarissime, ut videas apud Petavium, Bucherium & Lambecium. Dies autem illi Ægypriaci ad nostram usque pene ætatem occurrunt memorati. Vide quæ hac de re habet Cangius in Glossario mediæ latinitatis.

Liniationes vero qua dicuntur, quid fignificent dicere nequeo, nescioque an ad opomantiam vel ad chiromantiam hæc spectent, ubi lineæ corporis observantur. Ab hac autem opinione me de-terrent, quæ præcedunt & quæ sequuntur; nam sic dicitur, Dies Ægyptiaci, constellationes, li-niationes, Kalendæ Januarii &c, omnia nempe ad tempora, temporum partes, & ea queis tempus metimur, spectant.

Volatus & garritus avium, motus membrorum, animalis alicujus aspectus; hæc omnia ad Auguria, ad Haruspicinam & ad Omina pertinent : de iisque suis in locis in secundo Antiquitatis explanatæ tomo mentionem fecimus. Stupendum fane cela ait encore été pratiqué dans des temps si bas par des gens qui profes-

soient la vraie religion.

Quant à ces courses à cheval que des femmes croyoient faire la nuit avec Diane, Herodiade & Bensozia, c'étoit une superstition ancienne parmi les Chrétiens, & qui s'étoit conservée du moins pour Diane depuis le Pagamisme. Jean de Salisberi en fait mention au second livre de son Polycratique chapitre 17. où parlant de ces prestiges, & des opérations des mauvais esprits sur certaines personnes, qui prennent pour des réalités, ce qui ne se passe que dans leur imagination, il dit : Quale est quod notticulam quamdam, vel Herodiadem, vel prasidem noctis dominam concilia & conventus de nocte asserunt convocare, varia celebrari convivia, ministeriorum species diversis occupationibus exerceri, & nunc istos ad pænam trahi pro meritis, nunc illos ad gloriam sublimari. Praterea infantes exponi lamiis, & nunc frustatim discerptos, edaci ingluvie in ventrem trajectos congeri, nunc prasidentis miseratione rejectos in cunas reponi. Quis vel cacus hoc ludificantium damonum non videat esse nequitiam; Les critiques conviennent qu'au lieu de Nocticulam quamdam, il faut lire, Nottilucam quamdam. Il est fait mention de Noctiluca dans Macrobe, Saturn. 1. 3. c. 8. Nocticula est selon les glosses imprimées isarn vourrequisvora, Hecaté qui paroît, ou qui luit la nuit. Hecaté à trois faces passoit ordinairement pour Diane, selon ce vers de Virgile;

Tergeminamque Hecaten, tria Virginis ora Diana.

Cette Noctiluca de Jean de Salisberi étoit donc la même que la Diane d'Auger de Montsaucon. Dans le grand manuscrit du Glossaire de cette Bibliotheque, qui a plus de neuf cent ans d'antiquité, on lit, Nocticula Luna: c'est une erreur maniseste, il y saut Noctiluca; Noctiluca est donc la Lune, & la Lune est Diane, comme nous avons tant de sois dit; elle s'appelloit aussi Diane Lune. Elle étoit censée présider à ces assemblées nocturnes, elle ou Herodiade, qui est aussi nommée expressément dans les statuts ci-dessus; ou ensin la Dame présidente de la nuit, par où il entend peut-être celle qui est appellée ci-dessus Bensozia, de laquelle je ne trouve

has omnes Veterum profanorum superstitiones ad extrema usque Christianusmi secula observatas suisfe ab iis, qui Christianam profitebantur relligionem.

te ao its, qui Chritianam proincantur tenigonicin. Quod focctar nocturnas illas equettres decur-fiones mulicium, quæ se putabant cum Dinaa, cum Herodiade & Bensozia equitare; erat hæc vetus Christianorum quorumdam superstitio; quaque, saltem quod ad Dianam attinet, à vetei illa pros. 1a relligione ad istud usque tempus manave.nt. Hanc rem commemorat Joannes Saritherienis Polycratici ilb. 2. c. 17, ubi de præstiguis agens, deque malignorum dæmonum in personas quaidam operationibus, queis inducti non pauci, illa vete geri & seri credebant, quæ in imaginature te tantum sua repræsentabantur, site loquitur: Quale est quod nosticulam quamdam, vet Herodiadem, vet prasidem nostis dominam, concisia Or conventus de noste assentant sevenoucare, varia actelorari conventa, ministeriorum species diversis occupationibus evereeri, or nunc isso ad persam trabi pro meritis, nunc illos ad gloriam species diversis occupationibus evereeri, or nunc isso ad penam trabi pro meritis, nunc illos ad gloriam species diversis occupationibus curecei, or nunc isso ad penam trabi pro meritis, nunc illos ad gloriam species diversis occupationibus curecei, or nunc isso ad penam trabi pro meritis, nunc illos ad gloriam species diversis necupationi, qui vete denis missicano e rejeltos in curas reponi, Quii vet cesus boe ludiscantium demonum nen videat esse ne

quitam? Putant critici uno consensu omnes hic pro nocticula legendum elle Noctilucam. De Nocticula mentio habetur apud Macrobium Saturn. lib. 3. c. 8. Noctiluca autem est secundum Glossa illas quæ typis datæ tunt ἐκῶτπ τκῶτορῶτῶτῶτο, Hecate quæ noctu apparet, vel quæ noctu lecte. Hecate illa triplici capite Diana esse vulgo existimabatur; id quod ettam Vuguius expirimit hoc

Togeminanque Hecaten, tris, Pirginis vas Diana. Her igitar Nechluca Ioannis Sansberteniis, cadem ipia erat qua Diana Augerii Montefalconn. In veces illo mai uteripto ingentis magnitudinis Gloffasio noni lacari, quod sa noftra Sangermanenii Irbhtotheca sevetti, legimus Nattenla Etnat. Nocticula error est manifestus pro-Noctituca, quir Nochluca Luna erat, & Luna pro Dia i habebatur, ut sage diximus, Dianani que Lunam passim commenciaximus. Hec vero censebutur nocturnis hujosnodi consennosus praeses, vel tandem illa praese noctis & domina, per quam fortassis in telligitur ea quam Augerius Bensoziam vocas, de qua nuspiam alias mento occurrit miss. Tres, sitze

Tome 1.

# 116 SUPPLÉMENT DE L'ANT. EXPLIQ. LIV. III.

rien dans les auteurs; c'étoient ces trois, felon Jean de Salisberi, Noctiluca, Herodiade, & la Princesse de la nuit, qui convoquoient pendant la nuit des assemblées, où l'on faisoit de superbes sestins; où l'on voyoit une grande quantité de ministres & de servireurs occupés a dissérens emplois; où l'on décernoit des peines à ceux qui les avoient meritées; & où l'on combloit de gloire ceux qui l'en étoient rendus dignes. Mais ce qui suit ne semble pas quadrer avec ce qui précede, & donne ensuite un spectacle horrible. Là on voyoit, dit-il, de petits enfans livrés à des sorcieres, qui en découpoient plusseurs en pieces, & les dévoroient jusqu'à ce qu'elles en étoient rassassifiées; il y avoit d'autres enfans, que la Présidente touchée de compassion faisoit remettre au berceau. Qui est asseugle, reprend Jean de Salisberi, pour ne pas voir que c'est un effet de la malice des démons qui se jouent des hommes?

Ces assemblées ont tout l'air de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sabbat. Ce qui surprend plus, c'est d'y voir des divinirés prosanes ausquelles des Chrétiens de profession rendoient quelque culte. On a déja vû dans un livre entier du second tome de l'Antiquité, comme, dès le second siécle de l'Eglise, les Gnostiques & les Basilidiens mêloient avec la religion Chrétienne un culte tout profane, où ils faisoient entrer les dieux du Paganisme. Nous verrons plus bas parmi quelques pierres magiques, de celles qu'on nomme Abraxas, la figure d'Hecaté à trois faces; & peut-être est-ce de ces impies que la coûtume a été transmise en des siécles plus bas. Car, comme j'ai dit au second tome de l'Antiquité, on voit encore aujourd'hui des monumens de ces prestigiateurs, qui paroissent avoir été faits long-temps depuis saint Jerome, qui nous dit que ces hérétiques étoient venus dans les

Gaules & dans l'Espagne.

Noctiluca, Herodias, & præses noctis domina, concilia noctu convocabant, ubi lauta convivia celebrabantur, ubi ministrorum caterva, varia servorum turma varias obbant functiones: ubi pænæ noxiis decernebantur, & gloria cumulabantur ii qui id promeriti essen. At quæ sequuntur ad priora non quadrant, & immane sequintur spectaculum. Instantes enim lamiis tradebantur, quæ illos frustatim discerptos devorabant; idque dominæ principis misericordia commotæ judicio, in cunas remittebantur, instrt Sarisberiensis: Quis val cacus hoe ludiscantium damonum non videat essentiatur?

nequiram:

Hi cœtus, hæc concilia, idipfum omnino videntur effe, quod nunc Sabbatum appellatur, eftque præftigiatorum conventus. Quod autem maxime stupeas, profanorum veterum numina cer-

nis, quibus quidam se Christianos esse prostentes cultum altquem exhiberent, Jam in libro integro vidimus fecundo Antiquitatis explanate romo, quo pacto Gnostici & Bassilidiani secundo Ecclesse adolescentis sæculo relligionem Christianam cum prosana miscerent, ubi pene tota deorum dearunque caterva locum habebat. Infra porro videbimus inter eos lapillos magnis superstitioni-bus refertos, quos βbraxas appellamus, Hecates ζεπροτώπε siguram: & fortassis ab illis priorum temporum impiis hæreticis ad postrema sæcula hi ritus successione quadam promanaverint. Nam ut in secundo Antiquitatis tomo dixi in fine libri, quædam præsligiatorum illorum monumenta supersum; quæ diu post Hieronymum, qui hujusmodi hæreticos in Gallias & Hispaniam venisse commemorat, facta sitis ereduntur.



# **冰炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭**

### CHAPITRE X.

 Diane d'Ephésé. II. Une dieu émmailloté comme Diane d'Ephésé. III. Diane honoree en d'autres villes sous le nom de Diane d'Ephésé.

I. L paroît que Diane d'Ephese étoit regardée comme la déesse commune des villes de l'Asse mineure. Un médaillon du Roi de l'Empereur Antonin Pie nous montre au revers Diane d'Ephése en sa forme ordinaire, une Victoire la couronne : & de l'autre côré une déesse, que sa tour sur la tête sait reconnosire pour Cybele, donne la main à Diane, & tient de l'autre une pique. L'inscription, sont sofiai Espesion, marque que le médaillon est frappé à Ephése par le Commun, ou par les Communautés de l'Asse. Cette semme qui a une tour sur la tête pourroit marquer quelque ville de l'Asse, qui donne la main à Diane d'Ephése. Les villes personnissées avoient la forme de Cybele, comme nous avons dit au commencement de ce supplément.

Dans un autre médaillon, 'Diane d'Ephéfe qui a une tour sur la tête, est émmaillotée à l'ordinaire : elle a deux broches, & deux cets; un de chaque côté. Auprès d'elle est jupiter assis, tenant d'une main la pique & de l'autre une Victoire. Jupiter est là pour Tralles, & Diane pour Ephése. Cela marque la concorde de ces deux villes comme potte l'inscription.

Le médaillon s' fuivant fait pour la concorde des Ephéfiens avec ceux de Laodicée, repréfente d'un côté Diane avec deux cerfs pour Ephéfe, & Jupiter debout tenant l'aigle d'une main & la pique de l'autre pour Laodicée. Il y a apparence que ce Jupiter & le précedent, & aussi les autres qui étoient mis pour les villes, y étoient peints en la même forme qu'ils étoient adorés dans chacune. Ce Jupiter est celui de Laodicée : on le voit en la même forme, tenant l'aigle d'une main & la pique de l'autre, dans un médaillon donné ci-devant sur Jupiter, où est marquée la concorde de Smyrne & de Laodicée.

II. Ce dieu de Mylasse' qu'on voit à l'entrée d'un temple y paroît enve-

#### CAPUT X.

 Diana Ephefia. II. Deus quispiam fasciis involutus perinde atque Diana Ephesia. III. Diana Ephesia variis in urbibus culta.

1. V Idetur Diana Ephefia per Asiæ Minoris urbes, quasti commanis omnium dea habita fuiste. Nummus regius Antoniui Pii in postica facie Dianam Ephesiam exhibet, \* ut vulgo depingi solet: à Victoria coronatur. In altero autem latere mulier turrita, quam Cybelem esse aproscimus, manum cum Dianæ manu jungit, alteraque manu hafam tenet. Inferiptio, sonoù Arsiae Esession, indicat nummum ab urbibus Asiæ, Ephesi percussum fuisse. Mulier porro illa turrita aliquam exastæ utibus exprimere posset, quæ manum cum Dianæ manu jungetet. Urbes enim personæ more repræsentaæ, Cybeles forma depingebantur, ut initio Supplement hujusce dixmus.

In alio nummo ' Diana Ephelia turrita pro more

faícis est involuta. Duobus autem instructa verubus cervos hine & inde habet duos. Propter illam vistur Jupiter sedens, altera manu hastam, altera Victoriam tenens. Jupiter Trallensium, Diana Epheforum caulam gerit: queis notatur concordia inter illas civitates, quod etiam docet inscripcio, isstelov zei spannaturo èpensua, Gontordia Ephessius inter of Tralliams.

Nummus Sequens ' Epheliorum & Laodicenorum concordiam commonfrar, ab alteraque facie Dianam cum duobus pro more cervis fiantem pro Laodicenis exhibet, qui deus altera manu aquilam, altera hatlam tenet. Arque, ut credere eft, Jupiter hie, in aliifque nummis, eadem forma, eodem fitu exprimitur, quo in illis civitatibus colebatut. Hie porro Jupiter eft Laodicenus. In nummo quodam inter (chemata Jovis fupra allato ubi concordia fignificatur Smyrnam inter & Laodiceam, Jupiter Laodicenus eadem exhibetur forma.

II. Deus ille Mylasequm 7 qui in templi cu-P iij

#### SUPPLEMENT DE LANT EXPLIQ. Liv. III. 118

loppé, ou emmailloté comme Diane d'Ephése ; & c'est pour cela que nous l'avons mis parmi les Dianes, n'ayant pas de lieu plus commode. Il paroît barbu, & porte sur la tête une tour, ou un boisseau, comme Serapis; la peritesse de l'image fait qu'on ne peut pas bien distinguer toutes ses parties : peut-être est-ce Serapis lui même. Il se soûtient de ses deux mains sur deux broches; & ce qu'il y a de fort particulier, c'est qu'il tient d'une main un gros maillet, & de l'autre une pique : c'est aussi peut-être un dieu local, qui avoit quelque nom particulier. Il s'en trouve tant de semblabes dans

III. Quoique cette Diane : emmaillotée fût, particulierement honorée à Ephése, il ne lassocit pas d'y avoir d'autres villes & d'autres pays où on l'adoroit comme Diane d'Ephése, & en la même forme qu'à Ephése; une de ces villes étoit Marseille, comme nous l'apprend Strabon. Il y en avoit encore d'autres, qui l'honoroient de même, comme les médaillons suivans en font foi. Celui des Magneliens, frappé sous le préteur nommé Amaran the Mosquion, nous représente une Diane d'Ephése avec ses broches. Deux victoires, une de chaque côté la couronnent, & semblent poser les couronnes sur la tour crenelée qu'elle a sur la tête. La Fortune qui a à l'ofdinaire le pole sur la tête, est auprès de Diane : elle tient le timon d'une main & la corne d'abondance de l'autre. Il y a apparence que c'est la Fortune des Magnesiens.

Apamée . met aussi Diane d'Ephése sur ses médailles & médaillons; on la voit ici comme dans les autres, avec les deux broches & les deux cerfs. Deux fleuves couchés au dessous, sont le Meandre & le Marsyas, qui couloient auprès de cette ville. Vis-à-vis de la tête de Diane se voyent deux nymphes, dont l'une est à genoux. Le médaillon sut frappé sous l'Empereur Gordien Pie, par Paul Bacchius panégyriste. Les Panégyristes étoient à ce qu'on croit, ceux qui étoient chargés de faire les panégyriques des dieux & des Empereurs : c'étoit une espece de magistrature, comme les Sophistes que nous avons vû ci-devant sur les rangs, & les Théologiens, dont nous

aurons occasion de parler.

Voici la concorde d'Ephése '° & de Perinthe sur un médaillon; Diane y

justam ingressu conspicitur, fasciis involutus constrictusque este videtur, ut Diana Ephesia ubique comparet. Ideoque illum cum Dianis Ephesiis locandum censuimus, cum non alius opportunior offerretur locus. Batbatus effe videtur, turrimque ceptte gestar vel calathum ut Serapis; in tam exiqua enim imagine non posunt omnia accurate duttingui; forsitan autem Serapis est. Verua manibus tenet queis se sustente ut Diana : quodque observatu dignum est, altera manu malleum, altera hastam tenet. Estque fortassis topicum quodpiam numen, peculiari quodam nomine infignitum : multa certe hujusmodi apud Veteres profa-

III. Etiamfi Diana illa \* fasciis circumligata Epheli maxime coleretur, in aliis quoque civita-tibus, etiamque regionibus, Dianæ Epheliæ nomine cultus ipli divinus tribuebatur, eademque qua Ephesi forma Dianæ donabatur. Ex earum civitatum numero erat Massilia testes strabone. Alias quoque civitates simili cultu illam prosequutas esse sidem faciunt nummi regii, quorum hic typos proferimus. Magnefiorum nummus Prætore Amarantho Moschione percussus, Dianam Ephesiam cum verubus de more exhibet. Ipsam duæ Victoriæ coronant, pinnatæque turri, quam capite geftat, coronas imponunt. Fortuna quæ, ut alibi fæpe, Polum fummo capite habet, stat prope Dianam, temonem vero altera manu, altera cornu coiæ tenet. Videtur autem ea esse peculiaris quædam Magnessorum Fortuna.

Apamea quoque > Dianam Ephesiam in nummis fuis cujusvis magnitudinis confignat. Hic & alibi Inis cujulvis magnitudinis contignat. Hie & altibis recum verubus & cervis fiftuur, Duo fluvi fubtus recumbentes funt Mæander & Marfyas qui urbem albebant. E regione capitis deæ, duæ Nymphæ vifuntur, quatum altera genibus flexis deam veneratur. Nummus Imperante Gordinao Pio percuffus futt juffu Pauli Bacchii Panegyrifæ. Panegyrifæ autem, ut putatur, ii erant, qui panegyricas orationes in laudem deorum & Imperatorum cy officio defer & promptigar folkant. Fran porex officio edere & pronuntiare solebant. Erant porex officio edere & pronuntiare totebati, Liam po-ro Panegyriftæ Magifratus quidam, quemadmo-dum & Sophistæ de quibus actum jam fuit, & Theologi, de quibus erit agendi locus. En concordiam Ephesi \*\* atque Perinthi in num





est représentée à la maniere d'Ephese, avec les deux broches, & deux cerfs. Ce que celle-ci a de particulier, c'est qu'à droite & à gauche de cette espece de tour, qu'elle porte sur la tête, sont représentés le Soleil & un croissant de Lune, pour marquer peut-être que Diane alloit la nuit comme le jour; la nuit comme Diane Lune, & le jour en qualité de chasseresse : ou peutêtre que Diane d'Ephese, prise anciennement pour la mere nature, comme nous avons dit en son chapitre, a besoin de l'une & de l'autre luminaire, pour se soûtenir dans sa vigueur. A son côté est la fortune de Perinthe, qui facrifie sur un autel flamboyant pour sa ville. Diane qui est présente au sacrifice, est là pour Ephése, c'est-à-dire, pour maintenir l'union contractée entre les deux villess.

ratu. In hac observatu dignum est, quod è regione capitis Dianæ Sol ab uno, Luna crescens ab latere repræsentetur, ut significetur, ni fallor, Dianam die nockeque procedere solitam esse, interdiu ut venatricem, noch ut Lunam: vel sorte indicatur Dianam Ephetiam olim pro natura

mo maximi moduli expressam. Diana Ephessa hic depingitur cum solito vertuum & cervorum appa-ratu. In hac observatu dignum est, quod è regio-habere, ut sustenteur & soveatur. Ad dexteram Dianæ est Perinthi Fortuna, quæ ad aram accen-fam pro civitate sua facra facit. Diana vero quæ facrificio adest, star pro Epheso: videlicer ad concordiam inter ambas urbes stabiliendam.

# CHAPITRE

1. Meleagre. II. Atalante. III. Histoire d'Hippomene & d'Atalante.

Eleagre a déja parû sur les rangs au premier tome de l'Antiquité; P.L. mais l'image qu'on voit dans la planche suivante étoit restée je ne XLIV. sçai comment dans mes porteseuilles. Il n'y en a gueres qui meritât moins d'être oubliée que celle-ci, tant elle est belle & délicatement travaillée. Ce cor de chasse tortu qu'il porte, est à observer : on n'en voit gueres de femblables dans les monumens. Nous avons assez parlé de Meleagre en son lieu : passons à Atalante, à qui la fable sait saire distérens personnages.

II. Atalante de Versailles est une statuë des plus belles; le dessinateur l'a PL fort bien renduë : je ne sçai s'il n'aura pas même tâché de surpasser l'original, aprèsla Elle est vêtûë en chasseresse; sa tunique ne descend que fort au-dessus du XLIV. genou; elle a des peaux de bête à sa ceinture : le reste de l'habit & l'attitude se comprennent mieux à l'œil que par une description. On parle fort différemment de son origine : quelques anciens semblent en faire deux du mê-

#### CAPUT

I. Meleager. II. Atalanta. III. Historia Hippomenis & Atalanta.

I. J Am de Meleagro actum fuit in primo Anti-J quitatis explanata tomo. Quod autem in Ta-bula fequenti exhibetur schema, jam as sabasu pa-ratum, nescio quo casu in scrimiis relictum suerat. Ea autem est elegantia & accuratione elaboratum, ut cum primis preccipuisque hujusmodi monumentis insignem locum habere meruerit, nedum prætermitti debur it. Cornu venatorium quod manu tenet, observarn dignum est, quod in monumen-

tis vetetum vix simile quidpiam ejus generis oc-currat. Cum porro de Meleagro satis loco suo dictum sit, jam ad Atalantam veniendum, cujus fortunas diversas, easque singulares mythologi describunt.

II. Atalanta illa quæ Versaliis visitur, inter elegantissimas statuas connumeratur : optime autem statuam expressit is qui ipsam delineavit; ita ut archetypum ipfum superare tentaverit, Venatricis ea cultu repræsentatur : tunica ejus ne ad genua quidem pertingit, ferarum autem pellibus præcin-gitur. Vestis, habitus atque gestus uno statim confpectu percipientur melius quam describantur. De illius origine diversa traduntur : Veteres quidana me nom; c'est ce que nous allons rechercher sur l'image suivante.

III. Voici, selon l'opinion commune, une autre Atalante, sille de Schoenus; c'est celle dont Ovide a célébré la Mctamorphose. Elle vouloit conserver sa virginité : mais sa grande beauté faisoir qu'on la recherchoit de toutes parts. Pour se délivrer de l'importunité de tant d'amans, elle leur proposa de disputer avec elle à la course, à cette condition, qu'ils courroient sans armes; qu'elle courroit avec un javelot, & que ceux qu'elle pourroit atteindre, elle les perceroit de cette arme; mais que le premier qui arriveroit au but avant elle, seroit son époux. plusieurs accepterent la condition; mais comme elle étoit extrêmement legere à la course, elle tuoit tous ceux qui osoient entrer en lice. Hippomene, fils de Macarée, ou Megarée, petit fils de Neptune, fut d'abord spectateur de la course, & blâmoit ces jeunes gens si témeraires, qui couroient à une mort certaine en disputant de la course avec Atalante; mais dès qu'il l'eut vûë de près, il en fut si épris, qu'il resolut de courir comme les autres, mais non pas sans méfiance d'avoir un pareil sort. Il s'adressa donc à Venus la priant de l'aider dans une conjoncture si hazardeuse. Venus l'éxauça; lui donna trois pommes d'or, & lui apprit l'usage qu'il en devoit faire. Hippomene court donc avec Atalante, & voyant qu'elle l'alloit atteindre, il jette une des pommes; elle charmée de la beauté de la pomme, court après, & donne le temps à Hippomene de gagner le devant. Elle l'auroit encore rattrapé, fi la seconde & la troisséme qu'il jetta de même ne lui avoit donné le temps d'arriver au but avant Atalante. Hippomene obtint ainsi Atalante pour son épouse; mais enyvré de son bonheur, il oublia de rendre graces à la déesse, & de lui offrir de l'encens en réconnoissance d'un si grand bienfait. Venus indignée de son ingratitude, lui inspira une si violente passion pour Atalante, que sans prendre garde à ce qu'il faisoit, il alla profaner avec elle le temple de Cybele, & s'attira ainsi la colere de la mere des dieux, qui se vangea en changeant Hippomene en lion, & Atalante en lionne.

Cette fable est rapportéee différemment par Apollodore 1. 3. p. 166. Il fait

A da cas duas supponere videntur. Qua de re mox disquere recal one schematis sequentis.

III. En aham, ut quidam putant, Atalantam Schoeni filiam, cujus Ovidius Metamosphofia celebravit. Haev virginitatem fervare volur: fed ufque adeo formola tantæque pulchritudinis erat, ut in umeri illam deperitent, in uxoremque pofularent. Ut vero to procorum importunam turianta amovatet Atalanta, conditionem pofuit, ut fi quis iprim, actre vellet, de velocitate curfus focum contendent, ea lego, ut qui fecum controlice vellet, normis cutatert, ipfa vero jeulam tratect, quo transfoderet eum, quem poffet conta attragere, fed eum qui fe retto relicha ad feopon i erito genet, in fiponfum illico habetet. Contat o ann acceptere parimi rejuia vero illa pedibus cereriima om tes antevertebat: quorquor princulum fec re ab illa periordi funt. Hippomerica Mecarci feu Megarei filius Neptuni nepos, fi tim decurfionis spectator fuit, furmineque improbabat jasanam temeritatem, qui cum Atalanta decurrando ul mortem certifimam cutrebant. Ut vero Atalantam primum vidit & è vicino intuitus eff, tanto ejus exarficiameno, u periculum rei facere, ac cum illa cutrere decreverit erfi admo-

dum formidaret, ne patem experiretur fortunam. Venerem ergo togavit opem ferret, & fe in tanto perieulo juvaret. Propius Hippomeni Venus mala ipfi aurea tria dedit, & 1pfum cui effent ufui adhibenda docuit. Currit ergo Hippomenes cum Atalanta; cumque videret eam jam inflare & immuere currenti, malum unum projecit; mali pul-critudine abductà Atalanta relicho Hippomene ad excipiendam malum properat; interimque Hippomenes via spatium emensus, longe illam antecedit. Redit ad cursum propositum Aralanta; & Hippomenem attigistet, nis secundo, debine tertio conjecto malo, Atalantam avertisse, & sic ad scopum prior advenisser, duxit uxorem. Venum tam felici exitu gestiens, gaudioque interceptus, Veneti gratiam pro tanto beneficio ceddere thusque ipsi offerce immemor neglexit. Indignata Venus, ingestum psitus annum non ferens, tantum illi amoris erga Atalantam immisse, tantum illi amoris erga Atalantam immisse, tantum illi amoris erga Atalantam in se concitavit, que Hippomenem in leonera Atalantam in leenam transmutavit.

Hanc porro fabulam Apollodorus lib. 3. p. 166.









une Atalante des deux; celle qui fut à la chasse du sanglier Calydonien est selon lui, la même que celle d'Hippomene. Voici ses termes : " De Jasus & de Clymene, fille de Minyas, naquit Atalante. Son pere qui souhaitoit " avoir des mâles & non des femelles, la fit exposer en un lieu desert pour " la faire périr. Une ourse qui passoit par-là trouva cet enfant, lui donna " la mammelle, & continua de lui rendre cet office, jusqu'à ce que des " chasseurs l'emporterent & l'eleverent chez eux. Etant devenuë grande, « elle se mit à chasser dans le desert, ayant toûjours grand soin de garder « sa virginité; elle tua à coups de sléches Rhœcus & Hyllæus, deux centau-" res qui venoient pour lui faire violence. Elle se trouva à la fameuse chasse " du sanglier Calydonien, & aux jeux & combats institués en l'honneur de « Pelias, où elle lutta contre Pelée, & remporta le prix. Elle retrouva de-" puis ses parens : son pere la pressa d'abord de se marier, elle consentit à « épouser celui qui la pourroit vaincre à la course : mais la condition étoit " rude pour les vaincus. Elle devoit tuer tous ceux qu'elle pourroit attein- " dre avant qu'ils arrivassent au but. Elle planta au stade, ou au lieu de la « course, un pieu de trois coudées. Plusieurs de ses amans accepterent ce " préliminaire si dangereux; mais elle les dévançoit tous, & en tua ainsi " plusieurs. Enfin Melanion, un de ses amans, à qui Venus avoir fait pré-« sent de pommes d'or, voulut aussi encourir le risque; & quand il vit qu'elle " l'approchoit trop, il lui jetta une pomme; elle court après, la prend, & " revient à la course. Melanion replique plusieurs fois avec ses pommes d'or " & arrive enfin au but avant Atalante. Il l'épousa; le mariage sut très- 66 malheureux : ayant profané ensemble le temple de Jupiter, ils surent mé- " tamorphofés, Melanion en lion, & Atalante en lionne. Hesiode & quel- " ques autres, poursuit Apollodore, disoient qu'elle n'étoit pas fille de Jasus, " mais de Schoeneus. Euripide la dit fille de Mænalus, & assure qu'elle épousa, " non pas Melanion, mais Hippomene. Atalante eut de Melanion, d'au-" tres disent de Mars, un fils nommé Parthenopée, qui fit la guerre aux "

La fable d'Atalante & d'Hippomene, ou de Melanion, comme on vou- PL, dra, est représentée dans un beau grouppe Romain. Hippomene & Aralante XLV. sont arrivés au but, Hippomene tient une pomme & Atalante l'autre : on ne voit pas ce qu'est devenuë la troisiéme; c'est tout ce qu'on voit en ce mar-

longe diverso narrat modo. Unam ipse Atalantam geret, ipsum confederet & necaret; sin attingere non rt, quæ Apri Calydonii venatui înterfuit, eadem ipsa, ut narrat ille, cum Hippomene de cur-su concertavit. Sic porto loquitur: Ex Jaso & Cly-mene Minya silia nascitur Atalanta, cujus pater nene Minya silia nascitur Atalanta, cujus pater mascula prolit supidus, eam expositi: ad quam ursa sepenumero veniens, ubera protendebat: eamque demum venatores inventam penes se educarum. Atalanta deinde adulte jam atatis se virginem servabat, Cruenando in solitudine armata permanebat, Cum vero inviolate virginitati sue Roucus & Hylleus vim pararent, sagitus ab ea confossi ceciderum. Praterea cum viris sortissimis venatus apri Calydonii interfuit, etriamini etiam in Pelia bonorem instituto adsitit, sum Pelia decretavit & vanna vanna carectus de la confossi carectus de secretavit. certamin cham in Pelia bonorem influtato adfuit, eum Peleo decervavi, & palmam consiguata eff. Cum autem Atalanta post hac parentes suos reperisses, ac patris suasi ad virum capiendum induceretur, in stadium abit, in cuisis medio trium cubirorum palum desixit. Hinc procos ad cursum provocavit, ipsu vero turrebat armaia, ea lege, ut quem currentem attin-

poffet, in virum accipereret. Melanion vero cum ejus amore flagraret, ad curfum se contulit, aureis malis, qua a Venere acceperat secum assumiti, ca insequenti puella objecti, que cum ad ea colligenda cursam in-terrumperet, devilla suit. Melanion itaque ipsam du-xit uxorem. Narratur autem eos alignendo per venationis otium in Jovis templum intrafe, ibique muuo complexu coivisse, atque in leones suisse muuatos. Hesio-dus autem & quidam alii Atalantam non Jass sed Schwenei filiam fuisse commemorant: Euripides ex Menalo natam, nee eam Melanioni, sed Hippomeni nuptam dicit. Atalanta hat ex Melanione, sive ut alsi narrant, ex Marce Parthenopaum, qui bellum gessit in Thebanos, procreavit.

Atalantæ & Hippomenis five Melanionis fabula in monumento quodam Romano exhibetur. Hippomenes & Atalanta jam ad metam pervenerunt. Hippomenes malum tenet, aliud criam malum Aralanta. Illud folum hic conspiciour. Matfeius

Tome I.

bre. Le feu Cavalier Maffei a donné aussi pour Hippomene l'autre sigure que nous voyons dans la même planche. Il se fonde sur la torche qu'il tient qui pourroit être, dit-il, une torche nuptiale. Le petit ensant sur une colomne sera Hymenée; mais Hymenée n'a point ici son stambeau; il l'a donné, dit-il, à Hippomene, & marque de cela, c'est qu'il tend les mains pour le reprendre. Ce ne sont que des conjectures legéres, aussi ne les donne-t'il que comme telles. Si c'est Hymenée, & s'il a prêté sa torche, il saut avoüer qu'elle étoit d'énorme grandeur par rapport à la taille du petit ensant : elle est beaucoup plus longue & plus grosse que lui; il ne paroît pas qu'il ait jamais pû la tenir, encore moins l'empoigner de ses petites mains. Les deux pommes qu'on voit sur l'autel stamboyant pourroient faire pour Hippomene, mais ces pommes touchent la stammes & vont être brûlées; on en voit souvent de semblables sur les autels stamboyans. Il faut laisser la chose sous le doute.

Elien l. 13. c. 1. fait une description longue & élégante des parens, de la naissance, de l'éducation d'Atalante : il convient en tout avec Apollodore, qui ne paroît rapporter qu'un petit abbrégé de cette fable; mais Elien ne va pas plus loin que le meurtre des deux Centaures Rhœcus & Hyllæus, quoi-

que sa narration occupe trois pages in solio.

eques illud aliud hujus Tabulæ schema pro Hippomene habuit. Cujus opinionis, inquit, argumentum esse porces fax illa quam tenet Hippomenes, que fax nuprialis esse porces. Puellus autem ille qui columna institit; Hymenæus. At Hymenæus nullam hic facem habet. Reponit ille, quia eam Hippomeni tradidit, in cujus rei signum, manus tendit ut resumat. Hæ meræ sunt conjecturæ, quas etiam ut conjecturas tantum profert. Si Hymenæus sit, & si facem ille suam Hippomeni tradidit; fateamur necesse est facem enormis tradidit; fateamur necesse est facem enormis tradidit; fateamur necesse est facem enormis esse magnitudinis; si cum puelli statura comparetur. Est enim & altior & densor illo; neque videtu unquam tantum vel sustinere pondus potusife, ve tenessis manibus complecti. Duo mala quæ in ara

flammas emittente vifuntur, Hippomenem fortaffe indicate possent. Sed cum ipsa mala flammam contingant, ita ut mox igne consumenda sint, exeorum numero videntur esse quae haud raro videmus in aris comburi. Res ut difficultatibus obnoxia relinquatur.

Ælianus var. Hist. lib. 13. cap. 1. narrationem texit longam elegantemque, circa parentes, ortum, educationemque Atalantæ; in omnibus porro cum Apollodoro consentir: nam Apollodorus res compendio tantum narrare videtur. At Ælianus ad necem tantum usque Rhoeci & Hyllar Centaurorum pertingit, etsi narratio ejus tres in soliopaginas impleat.







ET ATALANTE

XLV Planke du Tom 1



Tom I for



# **塔執摩執摩執摩執廣執廣執廣執廣執廣執廣執廣執廣執廣執廣執廣**

### CHAPITRE XII.

I. La figure de Venus Celeste peu connuë. II. Venus Marine. Pitho la couronne ; en quel sens. III. Autres sigures de Venus. IV. Venus à la coquille. V. Venus Cnidienne. VI. Venus sur un taureau. VII. Venus victorieuse , revers de l'Empereur Albin.

Uelques Antiquaires modernes ont donné des figures de Venus Celeste, que les Grecs appellent Oleanar Uranie : je les ai représentées au premier tome de l'Antiquité. Toutes ont des aîles; & l'unique raison qu'il semble qu'on a eu de les prendre pour Venus Celeste, c'est que dans une de ces images Cupidon se trouve avec la femme ailée qu'on croit être Venus Celeste. Il y a en effet quelque apparence que les anciens ont donné des aîles à la mere comme au fils; & que ces aîles marquent Venus Celeste. Cependant on ne trouve pas dans les anciens auteurs Venus Celeste en cette forme; je n'en ai jamais vûës qu'on pût dire sur quelque marque certaine être des Venus Celestes. Paulanias dans ses Attiques parle d'une Venus dont le corps étoit quarré à la maniere des Hermes, & dit qu'une Epigramme marquoit que c'étoit Venus Celeste, la plus ancienne des Parques. Voilà un sentiment fort particulier sur Venus Celeste; mais rien ne surprend quand on est accoûtumé aux variations perpetuelles de la fable. Dans un temple, dit le même auteur dans ses Laconiques c. 23. la statuë de Venus Celeste étoit armée. Une autre Venus Celeste faite par le célébre Phidias, toute d'or & d'yvoire tenoit un pied sur une tortuë; autre singularité dont il est difficile de donner raison; car quel rapport peut avoir une tortuë avec Venus Celeste? Il n'est dit de pas une de celles-là qu'elle eût des aîles. Sur une médaille de Soæmias, mere de l'Empereur Elagabale, on voit au revers Venus Celeste avec l'inscription Venus Calestis; elle tient un globe sur lequel est la figure du Soleil; un petit enfant nud est

#### CAPUT XII,

 Veneris calestis forma non ita certo cognita. II. Venus Marina: cam Pitho coronat, quo sensa. III. Alia Veneris sebemata. IV. Venus cochleam tenens. V. Venus Caidia. VI. Venus tauro insstens. VII. Venus vittrix in postica facie gemma Albinum Casarem reprasentantis.

deque mulierem alatam Venerem exprimere. Attamen apud feriptores veteres nuipiam, ni fallor, Venus cel. tus alata dietur fuile. Paufanias in Atticis c. x1x. Venerem cæleftem commemorat, cujus corpus quadratum erat haud fecus quam Hermæ, additque in epigrammate ibidem dici, eam efle Venerem cæleftem Parcarum veufutfimam. En fententiam fane fingularifimam circa Venerem cæleftem; verum id non mirabitur quifquis mythologicam illam varietatem expertus fuerti, In templo quodam, inquit idem ipfe Paufanias in Laconicis c. 23, flatua Veneris cæleftis erat armata. Alia quoque Venus cæleftis, opus Phidiæ celeberrimi feulptoris, ait idem feriptor lib. 6, c. 25, ex auro & ebore tota tetludinem pede premebat. Rem cette non minus fingulatem, quid enim affinitatis inter Venerem cæleftem & tefludinem effe poffe videatur; Nulla carom alas habuífe dicitor. In nummo Sozmiæ matris Elagabali Imperatoris, apud Triftanum tom. 2. p. 364. & Angelonum in Sozmia, pofitica fac. ev Venerem cæleftem exhibet cum hae inferiptore, Venus cæleftem exhibet cum hae inferiptore og Venus cæleftem exhibet cum hae in formatore og Venus cæleftem exhibet cum hae in venus exhibet og venus cæleftem exhibet exhibet og venus exhibet exhibet og venus exhibet exhibet exhi

debout devant elle : on croit avec beaucoup de vrai-semblance, que c'est Soxmias elle même représentée en cette forme avec le Soleil sur la main; parce qu'elle étoit prêtresse & son fils Elagabale prêtre du Soleil; & que l'enfant qui est à terre devant elle est Elagabale lui-même : il pourroit bien se faire que le globe seroit le symbole de Venus Urania, ou la Celeste, comme il l'est de la Muse Uranie. En effet il semble que rien ne puisse mieux distinguer Venus Celeste que le globe Celeste. Après tout cela il n'y a encore rien de bien certain sur la maniere dont les anciens peignoient Venus Celeste. Il pourroit aussi se faire que des anciens auront confondu

Venus Uranie ou la Celeste, avec la Muse Uranie.

II. Les monumens de Venus Marine ne sont pas rares. Les anciens la représentoient souvent, ou sortant de la mer, ou allant dans les ondes sur des Tritons, ou sur des Chévres marines. Une des plus curieuses représentations de Venus Marine, étoit celle du temple de Jupiter Olympien : elle fortoit de la mer; Cupidon se trouvoit là pour la recevoir, & Pitho, ou Suada, pour la couronner. Les anciens qui personnificient & défficient tout, donnoient aussi la forme d'une déesse à Pitho; c'est cette partie de l'éloquence qui consiste à persuader. Cette image signifioit sans doute quelque chose; il semble que l'explication la plus naturelle qu'on puisse lui donner est, que Pitho dont la fonction étoit de persuader les hommes, & de les faire venir à fon but par la force de ses raisons, cedoit en puissance à Venus, qui entraine les hommes après elle malgré toutes les raisons du monde. Venus se trouve ainsi victorieuse de Pitho, & de tous ses beaux raisonnemens; & Pitho se confesse vaincue en lui mettant la couronne sur la tête. Nous verrons au troisiéme tome sur un vase Hétrusque Venus marine, qui sort de la mer debout sur un Cygne, qui vole & l'enleve en l'air : elle a Cupidon à fon côté.

III. Un groupe antique d'Italie, représente Venus Marine se tenant de-XLVI. bout sur les ondes de la mer, & un Cupidon marin dans les flots monté sur P L. 1 un Dauphin. Venus tient un grand voile dont elle semble vouloir couvrir Cupidon : il pourroit y avoir là quelque mystére qu'il seroit mal aisé de dé-

rulus nudus stat ante illam. Putatur autem, resque veri sane similis est, Sozmiam ipsam hic repræ-fentari solem manu gestantem, quia ipsa Sacerdos, ientari fotem manu gettantem, quia ipia saccidos, & filius quoque ejus Elagabalus Sacerdos Solis erat : puerulumque indum ante Sozmiam flantem exiftimant elle Elagabalum. Poffet utique globus eile fymbolum Venetis Uranize feu czeletis, ut est fymbolum Uraniæ Musæ. Et sane nihil aptius Venerem cælestem exprimere poste videtur, quam globus cælestis. Cæterum his perpensis omnibus, fareamur necesse est, nihil adhuc repertum esse, quo certa notitia pariatur circa modum & for-mam qua Veteres illi profani Venerem cælestem depingebant. Fortassisque Veterum aliqui Vene-rem Uraniam, pro Urania Musa habuerint.

II. Monumenta Veneris Marinæ neutiquam rata (unt. Illam fæpe depingebant Veteres aut è mari emergentem, aut in undis euntem, Tritonibus vel Capris marinis vectam. Modo (ane fingulari Venus Capits marinis vectain, Major late in guardinary marinia in Templo Jovis Olympii depingebatur, ait Paulanias lib. 5, c. 11. E mari emergebat, occurrebat Cupido matrem excepturus, aderat & currebat Cupido matrem excepturus, aderat & Pitho quæ Venerem coronabat. Profani illi qui res

omnes hominum deorumve forma repræfentabant, deæ cujustiam schemate illam cui Pitho nomen exhibuere. Est autem Pitho illa eloquentiæ pars, cujus munus est suadere & ad scopum suum deducere. Hac porro imagine aliquid fignificabatur haud dubie. Neque aprus explicari posse videtur, quam si dicamus, illam cui nomen Pisho, & cujus munus est hominibus ea persuadere quæ libeat, & argumentorum vi illos ad propositum suum de-ducere, Veneri cedete, quæ homines ad se pellicit, etiam obstante atque improbante recta ra-tione. Ita Pitho vincitur à Venere, Veneri ipsa ratio cedit, Pitho se victam fatetur, coronamque Veneri offert. Tertio hujus Supplementi tomo in vale Hetrusco, Venerem marinam videbimus è mari emergentem, cycno vectam, in cujus dorio stat. Cycnus avolat, & Venerem in aëra erigit. A latere ejus stat Cupido.

III. In monumento 'quodam Italiæ Venus ma-rina in marinis undis stans exprimitur. Cupido au-tem in slučtibus Delphino insidet. Peramplum velum tenet Venus, quo Cupidinem obtegere velle videtur. Hæc arcanam quamdam complectitur sivelopper. Les Cupidons marins sont encore plus communs dans les monumens antiques que les Venus marines : on en voit dans presque tous les bas reliefs, qui montrent des Compagnies des Dieux marins, Nereïdes & autres. Au thrône de Neptune ci-dessus sont trois Cupidons marins, qui portent l'un le trident, les deux autres une longue coquille.

On a vû au premier tome de l'Antiquité Venus marine allant dans les ondes sur un bouc marin. Les anciens donnoient aussi la même voiture à Venus la populaire; une Venus populaire, dit Paufanias, faite par Scopas, célébre Sculpteur, étoit montée sur un bouc : tout l'ouvrage étoit de bronze. Plusieurs de ces différentes manieres dont ces profanes représentaient leurs divinités ne sont pas venues jusqu'à nous. Telle étoit aussi la Venus armée qu'on voyoit dans l'Acrocorinthe, & la Venus des Lacedemoniens mise dans un temple, sur lequel étoit bâti un autre temple; Pausanias ajoûte que c'est le seul qu'il a vu où il y eût temple dessus & temple dessous. Il y avoit pourtant en Grece d'autres temples doubles, mais d'une autre maniere; ils étoient bâtis l'un contre l'autre, en sorte qu'un mur mitoyen étoit pour les deux. Les portes de ces temples, du moins de quelques-uns, étoient opposées, en sorte que si l'une regardoit vers l'Orient, l'autre étoit tournée vers l'Occident.

Venus populaire qui suit est tirée d'après une statuë de bronze de sept 2 ou huit pouces de haut : elle est près d'un arbre, auquel est pendu un carquois. Le petit Cupidon lui tend les mains, & semble lui demander le carquois où il ne peut atteindre. Venus tient une pomme comme en plusieurs autres images; C'est la pomme d'or que Pâris lui adjugea pour le prix de sa beauté. Ce qu'il y a de fort particulier est que devant Venus on voit à terre un Calceus ou Mulleus, espece de chaussure qui couvroit tout le pied, en sorte que souvent la forme des orteils se voyoit en bosse sur le Calceus; nous en avons vû plusieurs de même au chapitre des chaussures livre troisséme. Il seroite difficile de dire pourquoi on a mis là le Calceus; est-ce pour nous apprendre quelle chaussure Venus portoit ordinairement.

La Venus qu'on appelle ' d'Arles, parce qu'elle a été trouvée en cette

gnificationem, quam affequi admodum difficile ett. Marini Cupidines in antiquis monumentis longe frequentius occurrunt, quam ipfa Venus ma-rina. In omnibus ferme anaglyphis, queis mari-norum numinum turmæ exhibentur, Nereides nempe & alia matina numina, Cupidines etiam ma-tini comparent. In Neptuni folio fupra allato tres marini Cupidines observantur, quorum unus tridentem, duo alii ingentem cochleam gestant,

In primo Antiquitatis explanate tomo vidimus Venerem marinam in undis maris hirco marino vectam procedere. Venerem quoque πάνδημων five popularem Veteres hirco etiam vectam exhibebant, qualis erat illa quam commemorat Pausanias 6. c. 25. à Scopa eximio sculptore factam; hirco enim vehebatur : eratque opus ex ære to-tum. Earum vero iconum, peculiari quodam modo concinnatarum magna pars ad nos usque non pervenit. Ejusmodi erat etiam Venus illa armata, quæ in Acrocorintho visebatur, teste Pausania, & Venus illa Lacedæmoniorum in templo quodam posita, cui superstructum erat aliud templum, additque idem scriptor hoc unum ab se templum vifum effe eo modo duplicatum, ut aliud fupra ahud infra structum esser. Alia quippet mila in Græcia erant Juplicia, conjuncta videlicer, ira ut

medius paries duorum effet; in iis vero porta oppo-tito ita erait, latem in quibul'lam, ita ut ii una Orientem i spicitet, iliena ad Occi leate in spectaret. Venus popularis 'sea machinar que sequitut, ex signo vereri expressa fuir, cujus altitudo est upiem octove pollicum. Stat illa prope arbotem, ex qua pendet pharetra. Cupido puer palmas tendit ad matrem, pharetram petens, ad quam pertingere nequit. Malum tenet Venus perinde acque in alus e multis schematibus : malum scilicet aureum quod ipsi precium formæ tra lidit olim Paris. Quod autem præter solitum morem ett, picet in tella calceus five mulleus, quæ calceamentorum genera pedem obtegebant totum, ita ut articulorum forma fingulaum in ipfo calceo perfpiceretur. Hu-jufmodi non paucos calceos dedimus in terrio Antiquitatis explanatæ tomo. Quæ caula fuerit cur calceus hic ante Venerem poneretur quis divinare possit? An ut doceretur spectator, quo calceorum genere Venus uti soleret?

Venus illa quæ Arelatentis appellator, quia in

urbe ifta ex terra eruta fuit , intex elegantissimas

ville, peut être comptée entre les plus belles statuës : elle tient une pomme de la main gauche, & un miroir de la droite. La statuë est indubitablement antique, mais la pomme & le miroir ont été ajoûtés de nos jours. Le fameux M. Girardon jugea sur le port du visage même que c'étoit une femme qui se miroit; il crut aussi qu'elle haussoit le bras & la main pour montrer la pomme, marque de son triomphe sur Junon, & sur Minerve. Cette Venus sur déterrée à Arles : on disputa long-temps si c'étoit une Diane ou une Venus; la ville d'Arles en sit un présent au seu Roi. Les Antiquaires de Paris ne convenoient pas d'abord à laquelle des deux déesses la statuë appartenoit; la question sut ensin décidée en saveur de Venus, & M. Girardon, qui avoit toùjours été pour Venus, comme il me l'a dit lui-même, ajoura à la statuë les symboles de cette déesse.

La suivante " n'est remarquable que par sa coëffure, que composent les seuls cheveux tresses, liés & disposés sur la tête en pelottons. Venus qu'on appelle de Richelieu a de long cheveux qu'elle ramasse de la main gauche,

& dont elle laisse Hotter les extrêmités sur son épaule.

La Venus d'après est revêtue d'une longue tunique. De la main droite elle tient par un bout un peple ou un voile qui l'entoure. Il paroît que l'action est instantanée; car un voile ne peut pas se tenir en cet état. Elle tient la main gauche sur un grand vase qui pourroit être plein de parfums pour se parfumer après le bain. On s'est apperçû trop tard que cette figure est déja gravée à la planche cett. du premier tome de l'Antiquité.

Pt. IV. La premiere de la planche suivante n'a rien de fort remarquable '

NLVII. sinon qu'elle est des plus modestes : elle tient d'une main une pomme, qui

indique Venus; mais cet autre bras qu'elle tient élevé vers le ciel, & un

certain air dévot qu'on remarque sur son siage, avec le regard d'une per
fonne extassée; tout cela, dis-je, semble ne gueres convenir à Venus : on

laisse la chose dans le doute. Celle d'après ' est sort semblable à une Nereide

de la planche xxxv. du premier tome de l'Antiquité, qui puise de l'eau

de la mer avec une coquille; ce n'est pourtant pas la même. On ne peut

gueres distinguer une Nereide de Venus Marine. Je ne sçai même si ces an
ciens profanes avoient quelque marque particuliere qui les empêchât de

poteft stauas censeri, Sinistra malum tener, dextera ipeculum. Statua est procul dubio antiqua; ied malum atque speculum nostro ævo addita sunt a Girardone egregio (culptore, qui ex ipsis vultus lincamentis & ex oculorum situ existimavit mulierim este in speculo formam spectantem; ipsamque, quia manum & brachium erigebat, malum ostendere putavit, qua se Minervam & Junonem reiumphasse gloriabatar. Hace Veneris statua Aretare ex ruderibus educta suit. Diu autem disputation est Diaua-ne an Venus esse. Arelatenses porto illam Ludovico XIV. Regi obtulecunt. Rei autem antiquativa periri initio disceptabant cujus deatum simulareum esse. Veneris tandem esse compertum suit. Tuncque Girardonius, qui Venerem esse superius Veneris symbola statuæ addidit.

Qua fequitar Venus ° cx folo capitis cultu spectabilis est, & à coma cincinnisque decussaim implexis. Venus ° illa qua de Richelieu appellatur, praelongam comam finistra manu reducit, cujus coma extrema in humerum dessunnt.

Alia Venus talari \* induta tunica, manu dextera velum five peplum tenet, quæ res, ut momento tantum agitur, repræfentatur. Velum enim nequit eo fitu confiftere. Siniftram prægrandi vafi imponit, quod plenum unguentis elfe creditur, poft balneum olim adhiberi folitis : fero tandem advertimus hoc (chema jam exhibitum fuiffe in Tabula ett., primi Antiquitaris explanara tomi.

c11. primi Antiquitatis explanatæ tomi.

IV. Prima Tabulæ ' fequentis Venus, hoc unum obfervatu dignum præfert, quod fit plus quam følet modesta. Manu altera malum tenet, quo Venus indicatur. At brachium alteram versus eælum extendit: vultus ejus ad religioslum quemdam affectum compolitus, oculi mentis excessim indicant: bæc autem omnia Veneri vix competere videantur. Rem ut dubiam relinquimus. Quæ huic 'vicina Nereidi in Tabula xxxv. primi Antiquitatis explanatæ tomi exhibitæ admodum similis est; quæ Nereis aquam ex mari cochlea hauvit. Neque tamen cadem ipsa est, Vix porest Nereis à Venere marina distingui. Incertumque videtur num veteres illi profani, nora quapiam ambas internos-





prendre l'une pour l'autre; nous voyons souvent Pausanias dans le doute sur ce que représentoient les statuës des dieux & des déesses; ce qui fait voir que la varieté des sentimens se trouvoit chez eux comme chez nous.

La Venus ' sur un médaillon est un revers de Faustine. C'est l'Impératrice elle-même qui est ici représentée comme Venus, & qui en porte le nom. Elle tient de la main gauche une pomme, ou peut-être un globe, & de la droite un gouvernail. Si ce qu'elle tient de la gauche est une pomme, ce seroit le symbole ordinaire de Venus victorieuse, & le gouvernail marqueroit peut-être qu'elle domine sur la mer comme sur la terre; si c'est un globe, cela conviendroit à l'Impératrice qui dominoir en cette qualité & sur la terre & sur la mer : ou à Venus céleste à qui le globe céleste convenoit. Aux pieds de l'Impératrice, est d'un côté un génie aîlé à genoux qui a les mains liées derriere le dos; & de l'autre une semme qui jouë du cor.

V. L'image suivante ' nous montre la Venus Cnidienne, la plus renommée statuë de toute l'Antiquité, faite par le célébre Praxitele. Il fit deux statuës, dit Pline 36. 5. qu'il exposa en vente. L'une étoit vêtuë, & l'autre " nuë. Ceux de l'Isle de Cos, à qui Praxitele offroit l'une ou l'autre au mê- 66 me prix, aimerent mieux prendre celle qui étoit vêtuë, croyant que l'au- « tre étoit capable d'allarmer la pudeur. Les Cnidiens acheterent celle que " les premiers avoient rejettée, & qui fut estimée incomparablement plus « que l'autre. On venoit de tous côtés pour la voir. Le Roi Nicomede vou- " lut l'acheter, & offroit de payer toutes les dettes de la ville qui étoient « immenses. Mais ils aimerent mieux supporter l'état malheureux où ils se " trouvoient, que de se défaire de leur déesse, & ils eurent raison; car cet " incomparable ouvrage de Praxitele rendit leur ville fort célébre. Le petit " temple où on la mit étoit ouvert de tous les côtés, afin qu'on la pût mieux « voir : on croyoit que la déesse se plaisoit elle-même de se trouver dans cette « situation. De quelque côté qu'on la regardat, elle étoit également ad-" mirable.

Praxitele, dit Athénée » 3. 6. fit la statuë de Venus Cnidienne sur le mo- « dele de Phryné, courtisane qu'il aimoit éperdûment. Mais selon Possidippe, « rapporté par Clément Alexandrin, C'étoit sur le modéle de Cratiné sa mai- «

cerent. Paufaniam sæpe videmus, de Veterum statuis dubitantem exquirentemque an hæc & illa statua hoc vel illud exhibeat numen. Non una ergo erat veterum circa signa picturassque sententia, id quod hodieque vel inter petitos observatur.

quod hodieque vel inter peritos observatur.
Venus alia in postica nummi <sup>1</sup> Faustina: Augusta facie observatur; imo ipsam exhibet , cui Veneris & forma & inscriptio tribuitur. Sinistra manu malum tenet, vel globum, dextera vero gubernaculum. Si malum idi st quod sinistra tenet, este hoc vulgare solitumque Veneris victricis symbolum, gubernaculum vero signisfearet Veneris imperium mare tetramque compledi. Si globus sit, id Augusta competert , cujus imperium in utrumque elementum extendebatur ; vel etiam Veneri calesti sive Uraniae, cujus symbolum este puratur calesti sive Uraniae, cujus symbolum este puratur calesti sive Uraniae, sujus symbolum este puratur calesti sive Uraniae, sujus symbolum este puratur calesti sive unuste si mulicum sindemunia ale genustas solitum si trumque si mulicum si mulicum si trumque comunicum si mulicum si mulicum si trumque comunicum si mulicum si mulicum si mulicum si trumque comunicum si cui si mulicum 
V. Icon sequens Venerem \* Cnidiam exprimit, exemplar amasiæ suæ Cratines Prastiteles Venerem

illius videlicet Veneris inter omnes statuas celeberrima schema, cujus statua sculptor suit ille inter principes statuarios insignis Praxiteles. Duas ille Veneris statuas secit, inquit Plinius 36. 5. simulque vendebat: alteram velata facie, quam ob id quidem pratuderum opione, quorum conditio erat, Coi; cum alteram etiam eodem presio detuliste: severum id ae pudicum arbitrantes. Rejestam Cnidii emerunt, immensa disseruntes ama, Voluit eam possea civitatis altenum, quod erat ingens, dissolumrum se promittens. Omnia perpeti maluere, nec immerito. Illo enim signo Praxueles nobilitavis Cnidum. Ædicula ejus tota aperitur, ut compici possit undique espejes dece sevente ipse, su creditur, salta. Nec minor ex quacumaque parte admiratio est.

Praxiteles, inquit Athenæus 13. 6. Venoris Cnidiæ imaginem fecit ad exempler Phrynes, quam perdite amabat. At fecundum Posidippum, à Clemente Alexandrino in Protreptico allatum, ad exemplar amos size Cristines Praxiteles Venerue " tresse, que Praxitele fit la Venus Cnidienne, afin que ceux qui croyoient "adorer Venus, adorassent celle qu'il aimoit. Il ajoûte là-même, que tous " les peintres qui vouloient peindre Venus se servoient pour modele de la "courtisane Phryné, de même que les sculpteurs qui faisoient des Hermes " à Athenes leur donnoient la forme d'Alcibiade.

Lucien fait ainsi la description de cette Venus Cnidienne. ,, Nous en-" trâmes, dit-il, dans le temple, au milieu duquel on voit la déesse; la sta-"tuë est de marbre Parien, d'un artifice admirable: elle semble soûrire. " Elle n'a point d'habit, ni rien qui la couvre : elle tient seulement une main " sur l'endroit que la pudeur ordonne de cacher. Elle a été travaillée avec ,, tant d'art, que malgré la dureté de la matiere, tout y est d'une délica-,, tesse merveilleuse.

C'est certainement cette Venus que représente le médaillon du Roi, frappé à Cnidus; elle se couvre de sa main. Il n'est pas parlé dans tous les passages que nous venons de rapporter du linge qu'elle tient de l'autre main, dont le bas tombe sur un vase plein apparemment de parsums dont elle se ser-

voir après le bain, ou après être sortie de la mer.

Cette statuë étoit encore à Cnidus du temps des Empereurs Arcadius, & Honorius.,, La Venus Cnidienne, dit Cedrenus, est de marbre blanc, elle ,, est nuë, & couvre seulement de sa main ce que la pudeur oblige de ca-

, cher. Elle fut faite par Praxitele Cnidien.

d'après est toute mystérieuse; c'est une énigme perpétuelle dans laquelle nous ne sçaurions pénétrer. Venus est debout sur un taureau couché : elle a de longs cheveux qui lui descendent par derriere jusqu'à micuisse. Elle tient d'une main une pièce ronde; c'est selon toutes les apparences un de ces miroirs ronds, en usage chez les anciens, & tel qu'un que nous donnerons au troisiéme tome de ce supplément. De l'autre main elle tient une pique appuyée par le bas sur le dos du taureau : le fer en est remarquable; c'est une sleur de lis des mieux faites. Le petit Cupidon tourné vers sa mere, & tenant son arc bandé, tient un pied vis-à-vis de la corne du taureau. Devant le musle de ce taureau sont deux oiseaux qui se baisent, & derriere le taureau deux bôtes à quatre pieds qui se baisent aussi. Au

Cuidiam sculpsit, ut quotquot Venerem Cnidiam Cindiam feuipit, ut quorquot venerem Cindiam colere fe putarent, ab fe adamatam Cratinem colerent. Adjicit ibidean, Pictores quofque, qui Venerem depingere vellent, ad exemplar Phrynes meretricis, illam depingere folitos fuifle, quemadnodum Sculptores qui Hermas Athenis efformarent, exemplum ab Alcibiade fumebant.

Lucianus Venerem illam Cnidiam ita decribit.

Ingredimur templum, cujus in medio dea posita est ex Pario lapide, artificium pulcherrimum, ex ore liniter diducto paulum subridens. Tota vero pulcritudo ejus in aperto posita est, atque omni circumjesta vestis in-volucro destituta, nisi quod manuum altera partes pudendas paululum contegit. Tantum porro valuit opifex ars efficere, ut adeo aspera ac dura lapidis natu-ra singulis membris conveniret,

Hanc procul dubio Venerem Cnidiam exhibet nummus ille regius Cnidi percussus, manu puden-da operit. In his porro omnibus scriptorum, quos supra attulimus, locis, nulla mentio est linteaminis illius, quod altera tenet manu, cujusque imz partes in vas illud suppositum defluunt, quod vas

plenum fuisse videtur aromatibus vel unguentis queis ex balneo surgens vel ex mari emergens sese

Hac statua imperantibus Arcadio & Honorio adhuc Cnidi visebatur. Venus Cnidia, inquit Cedenus, ex marmore albo nuda, sola pudenda manu

contegit, opus Praxitelis Cnidii. VI. Sequens icon sarcanam omnino fignificationem habet. Ænigma est ad cujus intelligentiam pertingere nequimus. Nuda Venus stat supra decumbentem taurum. Longissima ornatur coma, quæ tergo ad medium usque femur defluit. Altera

manu rotundum quidpiam tenet : eftque illud, ut videtur, rotundum speculum, quo Veteres utebantur, simileque dabimus in tertio hujus Supplementi tomo : altera vero manu hastam dorso tauri nixam. Ferrum quo terminatur hasta noratu di-gnum, est lilii slos hodiernis regiæstitrpis insigni-bus admodum similis. Cupido matrem respicit intenso arcu, pedem proxime tauri cornu Ante tauri caput aves duæ visuntur sese mutuo osculantes, & pone taurum duæ quadrupedes ani-

deffus

dessus de Venus on voit deux caractéres de ceux dont on se sert pour marquer les planettes & les signes célestes. Ces caractéres étoient en usage chez les anciens, comme le prouvent quelques monumens. Est-ce pour signifier les saisons de l'année où les animaux s'accouplent; mais quand cela seroit, comment expliquer la Venus sur un taureau? A moins qu'on ne veuille dire que ce taureau marque la Lune, comme il la caractérise dans les images de Mithras. Je n'oserois aller plus loin dans cette matiere conjecturale, qui égare si souvent ceux qui se plaisent à entasser des conjectures sur les

choses mêmes les plus obscures.

VII. La pierre suivante e qui est de la même grandeur que dans l'image, 6 est un Lapis Lazuli qui appartient à Monseigneur le Comte de Clermont : elle a été déterrée à Nerac dans le Bazadois. La pierre est gravée des deux côtés ; d'un côté est le buste d'Albin Empereur, qui regnoit dans les Gaules du temps de Septime Severe : c'est le sentiment de presque tous les antiquaires que j'ai consultés. Si c'est un Empereur, comme il y a bien de l'apparence, ce ne peurêtre à mon avis que celui-là. C'est un buste : sa runique & sa chlamyde s'y font remarquer. Au revers on voit deux femmes nues; la premiere est incontestablement Venus qui tient une pomme : elle a à ses pieds un bouclier & deux dards. C'est donc Venus victorieuse; & de sa double victoire, la pomme marque celle qu'elle remporta sur Junon & sur Minerve, lors qu'elles disputerent de la beauté; le bouclier, celle qu'elle obtint sur Mars lorsqu'elle le fit consentir à l'adultére. La femme qui est derriere elle tient deux rameaux de laurier; ce qui confirme ce que nous venons de dire sur les deux victoires de Venus. Cela convient assez bien à ce que dit Capitolin, lorsqu'il décrit le caractére d'Albin : il aimoit à être vêtu somptueusement; sa table étoit des mieux couvertes quant à la quantité des viandes, mais des plus mal servies, quant à l'apprêt & à la propreté. On n'a gueres vû de Prince plus adonné aux femmes qu'il l'étoit.

mantes idipsum agentes. Supra Venerem duo characteres sunt, queis uti solent ad planetas & signa cæsestia indicanda: ii citam apud Veteres in usu crant, ut ex monumentis plurimis comprobatur. Cur hæc signa? an ut indicentur eæ anni tempestates queis maxime animalia coire solent? At eciams it ar es essen, quid signisseverit illa Venus tauro insistens: niss sorte dicatur per taurum hic lunam signissear; ut in Mithriacis anaglyphis. Non ultra conjecturies procedere libet, nam lubrica admodum via est: multi certe, dum conjecturas in rebus etiam obscurissimis congerere gaudent, lunge abscrapt à vero.

Jonge aberrant à vero.

VII. Gemma 'cujus hie & imaginem & magnitudinem perficies, lapis eft Lazulius, ut vocant, ex Mufeo Sereniffimi Principis Comitis Claromontani. Ex terra autem educ'us fuit Neraci in diceceft Vadtenfi. In utraque facie infeulprus lapis, in altera Albinum Imperatorem, qui in Galliis Septimii Severi tempore regnabat, exhibet, id quod mecum putant omnes, quos quidem con-



#### SUPPLÉMENT DE L'ANT. EXPLIQ. LIV. III. 130

# 然果是是原族性疾病性疾病症所被疾病疾病症病症病症病症病症病症病

# CHAPITRE

I. Deux Cupidons extraordinaires. II. Deux Cupidons menent Psyché dans un char.

Pr. I. I Image des deux Cupidons qui fuivent est pleine de mystéres & d'énigmes. L'un porte à la tête des ailerons comme Mercure : & comme il n'a point d'ailes aux épaules, comme ont les Cupidons ordinaires, plusieurs aimeront mieux le prendre pour un petit Mercure. Il tient d'une main un cœur, & de l'autre des fleurs & des feuilles : Cupidon qui le fuir lui met une main sur l'épaule, & de l'autre main il tient un arc. Ce qu'il y a de plus remarquable ici, c'est que ce même Cupidon a les yeux bandés; mais de telle maniere que la bande lui laisse encore le moyen de voir d'un ceil : ses ailes sont toutes parsemées d'yeux, qui ont la forme de l'œil humain. On dit assez communement que l'amour est aveugle; c'est peut-êrre par rapport à cela que celui-ci a les yeux bandés. Mais pourquoi tant d'yeux à ses ailes? C'est ce que je n'oserois tenter de développer. Seroit-ce pour marquer que, quoiqu'aveugle il vole à coup sur dans les cœurs, & qu'il est assez clairvoyant pour les prendre par leur foible, & les embraser d'amour pour les objets qu'il leur présente.

Cet autre Cupidon extraordinaire est pris des Memorie Bresciane, comme le précedent. Il est monté sur un char tiré par deux chevaux fougueux qui l'emportent, en sorte qu'il a bien de la peine à les retenir. Le char ou il est monté a la forme d'un petit navire; c'est apparemment pour exprimer la vitesse de sa course qu'on le fait aller sur cette voiture; ou peut-être pour marquer qu'il court avec la même facilité sur la terre & sur les ondes.

Le Cupidon de dessous ' est courbé devant une colomne située au pied d'un arbre; il paroît jetter quelque chose à un petit animal qui est à terre devant la colomne, & qui semble un rat. Ces jeux de Cupidon se trouvent fréquemment dans les anciens monumens.

La derniere ' image est des plus singulieres. Psyché sur un petit char

### CAPUT XIII.

I. Duo Cupidines prater morem depicti.

II. Duo Cupidines Psychen curru vectam ducunt.

1. D Uorum sequentium Cupidinum icon, 'ar-cana prorsus ænigmaticaque est: alter alas capiti affixas tanquam Mercurius exhibet, cumque non alias humeris hærentes pro more habeat, multi haud dubie illum Mercurium esse puellnm arbitrabuntur. Hic altera manu cor humanum te-net, altera flores & folia. Cupido sequens, præcedentis humero manum imponit, alteratique manu arcum tenet. Quodque observatu dignissimum eff, hie Cupido Infera obligatos habet oculos, ita tamen ut nihil oblitute fatera, alter oculos al cer-nendum expeditus maneat. Ale ipcias furt costo-plenæ, humanos oculos referentibus. Vulgo dicitur cacum amorem esse : ideoque fortuite his cou-

los habet obtectos fascia. Sed cur tot in alis ipsis oculi? hujus anigmatis solutionem aliis mislam facio. An ut significetur ipsium tametsi cacum, attamen itinere certo in corda involare, & accurate dispicere, qua parte sit aditus facilior, caque cu-pidine inslammet erga objectas formas.

Alius item ' Cupido infoliti cultus ex Memoriis Anto frem conduction to the present of the present Cupido scaphæ forma constructus est; ut cjus sum-ma in currendo velocitas exprimatur; vel fortafsis ut indicetur, ipsum pari celevitate facilitateque & terras & undas permeare.

Sub hoc, alter Cupido 3 ante columnam inclina-tus cit arbon adjunctum. Aliquid, ut videtur, animalculo cuidam porrigit, ex forma diseris elle putrem. Cupidinis ludi in Veterum monumentis

admodum frequentes funt.
Pottroma imago fingulariffima eff. Poyche in





vient d'une main une torche ardente qu'elle éleve, & de l'autre main elle rient un lien par le milieu; les deux bouts du lien sont entre les mains de deux Cupidons qui volent devant Psyché. On croiroit d'abord que ces deux Cupidons font attelés au char ; mais ils ne tiennent qu'à Psyché : encore ont-ils les bouts du lien pour la mener où ils veulent, & le char va sous les pieds de Psyché, comme de lui-même. Ces Cupidons ont chacun à l'autre main une branche de laurier. Ceci a tout l'air d'un emblême & d'une moralité; Psyché est l'ame selon la signification du mot : elle tient un flambeau élevé pour éclairer les Cupidons & leur faire prendre le droit chemin : ce flambeau c'est la lumiere de la raison; malgré tout cela les Cupidons l'entrainent où ils veulent; elle les suit par tout, quoique la raison marque une route contraire. Les Cupidons triomphent : cela veut dire que la cupidité l'emporte sur la raison : elle la suit librement quoiqu'elle voye bien qu'elle s'égare; & les Cupidons pour marquer leur victore tiennent des branches de laurier. C'est la même moralité qui est exprimée dans ces vers :

Video meliora proboque , deteriora sequor.

Le char de Psyché ressemble à ceux dont on se servoir anciennement pour courir dans les Cirques : on en voit quantité de cette forme au troifiéme tome de l'Antiquité, & au même tome de ce Supplément.

perquam minimo curru stans, altera manu facem ardentem tenet & erigit; altera vero lora seu vinardentem tenet & erigit; altera vero lora feu vin-culum à media parte tenet; extrema autem cjuf-dem vinculi habent duo Cupidines ante Pfychen volitantes. Primo conspectu putatur ambos Cupi-dines currui esse junctos. Verum uni Pfycha per vinculum hazent, cujus vinculi extrema tenent, tr Pfychen quo velint ducant; currus autem sub Pfyches pedibus quas sua suprese procedut. Ambo Cupidines altera tenent manu lauri ramum. His emblema quodpiam moralemque fententiam con-tineri nemo non videat. Pfyche est anima, ut vox ipsa significat. Facem tenet accensam & erectam, ur Cupidinibus rectum iter commonstret. Fax rationis lucem indicat, qua spreta & relicta Cupi-

dines animam ducunt quocumque velint; etiamsi rectam viam ratio commonstret, oppositam re-rectam viam ratio commonstret, oppositam re-nent Cupidines, deque ratione triumphant. Hine-que docemur rationem à cupiditatibus superari. Cupiditates enim illa etiams libere sequitur, cett videat se extra rectam abduci viam. Cupidines vero in signum victoriæ lauri ramos tenent. Quæ veritas hifee verfibus exprimitur.

Video meliora proboque,

Deteriora sequor.

Psychos currus iis similis est, queis in circis & hippodromis olim currebatur. Multi ejustdem generis observantur in tertio Antiquitatis explanatæ tomo, in tertioque item tomo hujus Supplementis



## LIVRE IV.

Hercule, Bacchus, Silene & les Satyres, Pan, Priape, Flore & Vertumnus.

## CHAPITRE PREMIER.

I. Un jeune Hercule pris pour Aventin son fils. II. Raisons pour & contre.

N a disputé sur la statuë suivante, trouvée selon Flaminius Vacca, sur le mont-Aventin, dans la vigne de M. de Maximus, du côté après la qui regarde le mont qu'on appelle Testaceo. Elle est d'un certain XLVIII. caillou verd, que Flaminius Vacca, Sculpteur Romain, appelle basalte verd. Quoique la statuë représente certainement un jeune Hercule, on dit d'abord à Rome que c'étoit Aventin, fils d'Hercule, qui a donné le nom à la montagne; on diroit peut-être mieux, que les anciens qui personnifioient tout, auront aussi personnissé le mont-Aventin, en lui donnant la figure d'un homme, qu'ils auront feint être fils d'Hercule. C'est cet Aventin dont parle Virgile dans son septiéme livre de l'Eneide. 3, Ce guerrier, "dit-il, étoit fils d'Hercule, & l'on retrouvoit dans lui les traits & la taille , de son pere : aussi portoit-il sur son bouclier la devise d'Hercule; ce sont 35 des serpens toujours renaissans à la tête de l'Hydre. Une prêtresse nommée "Rhea, qui faisoit sa demeure sur le mont Aventin, sut sa mere. Il dut le " jour à une galanterie de ce Dieu avec une simple mortelle."

II. Il pourroit bien se saire qu'on y a voulu représenter Aventin, fils d'Her-

## L I B E R IV.

Hercules , Bacchus , Silenus & Satyri , Pan , Priapus , Flora , Vertumnus.

#### CAPUT PRIMUM.

I. Hercules junior , qui Aventinus Herculis filius esse creditus est. II. Argumenta utrinque proposita.

I. C Irea statuam sequentem non ita pridem dispuratum est. Ea autem reperta fuit, ut ait Flaminius Vacca in Diario nostro Italico p. 166. in Aventino monte, in vinea D. de Maximis, qua respicit montem, ut vocant, Testaceum. Statua est ex lapide subviridi. Flaminius Vacca basaltem viridem appellat in Diario Italico p. 166. Etiamsi autem certissime Herculem juniorem repræsentet: co reperto statim Roma dictum suit esse Aven-

tinum Herculis filium, à quo mons ipse nomen st mutuatus. Forte vero melius dicatur Veteres illos qui omnibus pene rebus personatum formam indebant, humanam etiam speciem Aventino monti indidisse, ipsumque silium Herculis esse sinssisse. Hunc Aventinum ita commemorat Virgilius in septimo Anetidos libro:

Satus Hercule pulcro
Pulcher Aventinus : clypeque insigne paternum
Centum angues, cinclamque gerit scrpentibus Hydram.

Collis Aventini filva , quem Rhea Sacerdos Euritvum partu fub luminis edidit auras , Mista deo mulier.

II. Potuisset utique hoc pacto Aventinus Her-





cule, qui portoit, dit Virgile, les marques de son pere insigne paternum. Ce qui est certain, c'est qu'il représente parsaitement un jeune Hercule, & que si l'on a voulu faire la statue du sils, on l'a faite sur le modele de celles du Pere. Il semble que si les Romains ont voulu représenter le sils, ils devoient le marquer par une inscription de peur que tout le monde n'y suit trompé. Cependant il n'y avoit point d'inscription, & la ville l'acheta mille ducats, & le mit au Capitole avec l'inscription qui suit, & qui marque qu'on l'a pris pour Aventin, sans soupçonner même qu'il pouvoit être Hercule.

S. P. Q. R.

SIGNUM AVENTINI HEROIS

QUEM SUPERSTITIOSA VETERUM ÆTAS

HERCULIS FILIUM DIXIT

RUDERIBUS IN AVENTINO MONTE EGESTIS

REPERTUM IN CAPITOLIO POSUIT.

Cependant il n'a point ici les marques que lui donne Virgile, le bouclier

où étoient représentés des serpens & l'Hydre.

Le Cavalier Massei croit qu'il pourroit bien avoir été fait pour représenter le Genie de l'Hyver; il se sonde sur ce qu'il sort de dessous la dépouille du lion une couronne qu'on donnoit aux Genies. Les anciens, dit-il, exprimoient les quatre saisons par quatre jeunes enfans ou genies, avec disserens symboles de fruits ou d'animaux; & leur mettoient des couronnes qui se rapportoient quelquesois aux fruits de la saison, ou qui étoient semblables à celle-ci. Les mêmes anciens attribuoient le Printemps à Mercure, l'Eré au Soleil, l'Autonne à Bacchus, & l'Hyver à Hercule, comme l'a doctement remarqué Aleander, dans sa dissertation sur la table Hebaque. Ce sera donc, selon le sentiment du Cavalier Massei, le genie de l'Hyver représenté en jeune Hercule. Mais je m'en tiens ici à mon premiere coup œil, qui reconnoît ici Hercule ensant, sans vouloir deviner si sous cet image on a voulu représenter, ou Aventin, ou le genie de l'Hyver.

culis filius repræfentari, qui, ut an Virgilius, figna patris, five infigne paternum getabrt. Quod vero certifirmum eft, hae thana juvenis Hercales accurate exprimitur: & si filium Herculis hie vere exhibere voluerunt, Herculis pueri statuas haud dubes sum intait. Sed si filium representare in animo habuerint, certe illud per interriptionem quimdam declarate debuissint, un ne omnes alium pro alio acciperent at nulla ciar inseriptio: Utbique Roma staturne emit nulla duatis, spamque in Capitolio possit cum inseriptione sequenti, qua Aventinus esse dicitur, neque nulla suspicio notatur, qua subolfaciant pro Hercule eum haberi posse.

S. P. Q. R.
SIGNUM AVENTINI HEROIS
QUEM SUPERSTITIONS VITERUM ETAS
HERCULIS FILLUM DIXIT,
RUDERIBUS IN AVENTINO MONIE LEESTIS
REPERTUM IN CAPITOLIO POSUIT.

Neque tamen in hoc figno observamus clypeum 3. Virgilio memoratum, neque dagae. & lyhem. Leque, Matteus opinatur hoc ngro petrode hie-

Lages Mifetus openatus hoc ingro y trade hiermis geniam reptasentair, quar renge a blab its polici victure crossa, quam genifs valgo dabarta Vereres, impair, quaturet and it em pellures, quaturet production prodults ved genias captimenata, cam vants fymbolis fuchaum fea animaliam. Ne consont aliquanto coram captibus appoinchair, que ved fructus fingulitum tempelt tum editurbium, que ved fructus fingulitum tempelt tum editurbium, que ved huic fimiles crant. Edem Vetteres Vet Mercurio tribuebant, Ættarem Soli, Autumnum Baccho, Hiemem Herculi adfectibebant, ut decite annotativit Aleander differtatione fua in Tabulam H lescam. Erit ergo puer hie genius hiemis, pueri l'Arculis forma depictus. Verum i i quota primo comi, pectu percepi, conflanter taneo; puerum Herculem video, neque animas est divinare, an Aventinum, an genium niemis hoc ligno veluerant expirimere.

## 

#### CHAPITRE

I. Expedition d'Hercule au jardin des Hesperides. II. Autres images d'Hercule. III. Combat contre l'Hydre. IV. Autres images d'Hercule. V. Combat contre Antée, beau grouppe.

N ne sçauroit aller long-temps dans le vaste pays de l'Antiquité qu'on n'y rencontre souvent Hercule. Ses travaux, qu'on met ordinairement au nombre de douze, se trouvent tellement multipliés dans les anciens auteurs, poëtes, scholiastes, que je ne sçai si on n'en trouveroit pas plus de cinquante : chaque pays se faisoit un honneur d'avoir été le théâtre de quelque action merveilleuse de ce Heros, dieu de l'Antiquité. Les monumens nous montrent souvent Hercule; ils représentent ses travaux : il y en a cependant plusieurs, même des plus fameux, qu'on n'y trouve point : on l'y voit souvent étrangler un lion, amener le chien Cerbere, étousser Anrée en l'air. Ses autres combats s'y trouvent plus rarement, ou s'y voyent si imparfaitement, qu'on a quelquefois peine à les reconnoître.

Un des principaux, mais qu'on ne voit gueres sur les marbres, est son XLIX, expédition au jardin des Hesperides, où il tua le scrpent, & enleva les pommes d'or. Cette fable est représentée dans un curieux médaillon du Roi. Hercule cueille les pommes d'or; le serpent qui entortille encore l'arbre baisse la tête, & semble avoir reçu quelque coup de massuë qui lui a ôté la vie. Le serpent ou dragon, qui gardoit les pommes, étoit, dit la fable, fils de Typhon, il avoit cent têtes & autant de voix différentes. Il n'en a ici qu'une, mais comme nous avons si souvent dit, il est rare que les monumens conviennent avec la mythologie; ou plûtôt la mythologie varie tellement que quand les monumens différent de ce que certains auteurs difent, ils conviennent apparemment avec d'autres que nous avons perdus. Les trois nymphes Hesperides représentées auprès de l'arbre paroissent fort affligées de ce qu'on enleve ainsi le plus grand ornement de leur jardin;

#### CAPUT II.

I. Expeditio Herculis in hortum Hesperidum. II. Alia Herculis imagines. III. Contra Hydram pugna. IV. Alia Herculis icones. V. Contra Anteum pugna, elegans monumentum.

I. Q Ui in vastissimis illis antiquitatis regioni-bus peragrant, sape in Herculem offen-dunt. Ejus labores qui vulgo duodecim numerantur, usque adeo multiplicantur apud scriptores veteres, Poëtas, Scholiastas, ut opiner plus quin-quaginta posse recenseri. Regio quevis id ambiebat, ut alicujus saltem strenui operis & laboris ab Heroe illo suscepti theatrum esse diceretur. Mo-numenta Veterum Herculem supe exhibent, ejus-que labores repratentant. Ex its tamen laboribus nonnalli fant etiam ex its qui apud Mythologos maxime celebrantur, qui tamen vix in marmo-ribus & anaglyphis comparent. Sæpe conspicitur Hercules leonem strangulans, Cerberum canem

adducens, Anteum in aëre constringens. Alii autem ejus agones aut rarius occurrunt, aut tam minute delineati offeruntur, ut vix internosci possint. Inter præcipuos ejus labores memoratur expe-ditio ejus in hortum Hesperidum, ubi serpentem

occidit, malaque aurea abstulit. Hæc fabula repræsentatut i in eleganti nummo regio. Hercules poma decerpit aurea. Serpens qui in arbore circumplicatur caput demittit, videturque jam clava percussus & extinctus esse. Ille serpens seu draco qui Hesperidum mala custodiebat, erat, referentibus Mythologis, filius Typhonis, centum capi-tibus totidemque distinctis vocibus instructus. Hic mum tantum caput habet : verum , uti jam toties diximus, perraro monumenta cum Mythologis confentiunt, vel ut accuratius loquamur, tantum mythologia variabat, ut quando monumenta ab iis differunt, qua quidam (criptores narrant, cum allis, ut credere eft, quos amilims, confentiant. Tres nympha Hesperides, qua propter arborem stare cermuntur, admodum dolere videntur, quod maximum illud horti sui decus ita auferantur. Ex illis





l'une semble apostropher Hercule; les deux autres tendent les mains, com me on sait ordinairement quand on voit enlever son bien, & qu'on est hors d'état de repousser la violence. Ces trois sœurs, silles d'Hesperus, serve d'Atlas, s'appelloient Æglé, Arethuse, & Hyperthuse. D'aurres y en ajeutent une quatrième; le plus grand nombre est pour les trois, & ce médaillon est fait selon l'opinion la plus commune. Dans une médaille de Geta, Hercule tient la massure levée pour donner sur la tête du serpent qui entortille l'arbre. Voilà donc deux images de cette action d'Hercule, que nous n'avions pas encore remarquée dans les anciens monumens.

Je ne crois pas que le médaillon i suivant, qui est du cabinet du Roi, ait a aucun rapport avec la fable du jardin des Hesperides. Le Heros est entre un arbre & un autel slamboyant. Il tient sur un bras sa massue avec la peau du lion, & porte la main droite à sa tête. Cet autel slamboyant marque sans doute un sacrifice, & ce sacrisice peut avoir été sait à Hercule. Il n'est pas rare de voir les dieux présens aux sacrisices qu'on leur offre. Nous en avons un exemple dans le sacrisse à Minerve, que j'ai sait imprimer à la pl. xci. du second tome de l'Antiquité. Il s'en voit un autre sur la médaille où l'Empereur Postume sacrisse à Hercule présent. Il ne seroit pas dissince d'en pro-

duire d'autres.

L'Hercule de Perinthe qui est aussi près d'un arbre, tient comme le 3 précedent, la massue & la dépouille du lion sur le bras gauche. Il a cela de fort particulier & que je n'ai jamais remarqué ailleurs, qu'il se couronne lui-même de la main droite. La couronne est apparemment de laurier, quoique cela ne puisse pas se distinguer bien clairement à cause de la petitesse de la figure. A la gauche d'Hercule est un autel slamboyant. On en voit souvent auprès des divinités profanes. Une trousse pendué à l'arbre étoit sans doute à l'usage d'Hercule, qui dans ses combats se servoit de l'arc, comme la fable & les marbres nous l'apprennent, quoique moins souvent que de la massue. Hercule se met apparemment la couronne sur la tête après avoir été vainqueur dans quelqu'un de ces combats que la fable nous apprend. On ne peut deviner lequel ce peut-être. A la couronne près + on 4

una Herculem alloqui videtur, dux aliae manus tendunt, uti valgo tieti soet, cam quespian tes auferti ac dirija tuas conipiere, neque violentia poteli obialere. Ilae tres forores filme Atlantis, vocabantur Agle, Arethula, Hyperthula. Qualtum alia adjiciumt, alia plares numero tres afeitum fuifle, pio quibus flat luc e gegius fine nummus. In Gete nummo Hercules clasam cujat qua caput ferpentis arborem circumpitenta, pacetare 80 occidat. En duas hujurce laboras libeate, a ragines, cujus nullam hactenus videnan. Non e añamo nummum fequentem, que catam meta reges annumeratur, aliquid atiantats habete cam fabula illa de hotto Helpertdem, Heros the deas fiar interaborem & aran fiar us oandan; clavam vero & leoms peltem bracho tercatat, & alteram manum capiti admover. Ara flammigera facificium exhiber, quod literali, at vectumde est, oblatum fuir. Naque intolta res elt, nut ma faciotiens fibi oblatus par ortit en genere. Iliquice ere exemplam vides est en facilite de Meste e obato, quod elitum à me tutt in tapala act, recendi

Antiquitais explante toni. Abua chinta, i naummo Pett, nt.; no. Ingerior total fact Histolipiaine. Nee articule exceeding and to toccum affect.

Hecale, Perindians, in nummo vitalice Perinthic expensive, profits absente that, it's free quitalities, casami tim of loss specific reaching in the fadentat. Blot autom fi guantham meshibet, mila nufpam alis vitalis, quot feis prèmani levera coionet. Cotona, ut guitori vitatur, laurea eff, etti in tam minuri firmi il vis polit diffugui. All Ivami lerells ara vifat, dantasse emitteas. Sie fape, auxi profit i illa namina ace comparent. Printita di que exceptora pender in uiu Herculi haud dubre crat, qui in paesiis & certananibus arcu ettim urbuci, etti izrus quam clava, ut in mybade a fari si da acque in monumentis obfevirui. Heculi si bi casami papent, ut etellie el pila die al certana, pila itani ut etellie el pila die al certana, pila itanique victatum. Quo e et man, qui libre , o ac vi bria fa int, viv pollama si qui bore, o ac vi bria fa int, viv pollama si qui biae, o ac vi bria fa int, viv pollama si qui cospe si aca ali qui Picter ceronami in narea se fre-

voit dans un autre médaillon toutes les mêmes choses que dans l'image précedente. L'Hercule de Tarse tient la déposiille du lion sur le bras gauche, s'appuye de la main droire sur sa massuë, & regarde un serpent qui entortille un pieu, ou un long bâton fiché en terre. Hercule paroît ici sans barbe; il pourroit se faire que quelque accident sur le médaillon, ou la petitesse de l'image auroient empêché que la barbe ne paroisse. Il y a apparence que cette maniere assez singuliere de peindre Hercule, étoit propre à la ville de Tarse. Ces divinités, comme nous avons souvent vû, étoient peintes diffé-

remment en différentes villes.

III. Le beau médaillon e du Roi qui suit, nous représente le combat d'Hercule contre l'hydre, monstre qui a ici sept têtes de dragon, quelquesuns lui en ont donné neuf, d'autres jusqu'à cinquante. Hercule combat avec la massuë à l'ordinaire, qu'il tient levée sur une tête de l'hydre. Minerve derriere Hercule fur une haute colomne semble être là pour lui donner secours. Pausanias dans ses Eliaques parle d'une figure d'Hercule combattant contre l'hydre, où se voyoit aussi Minerve, pour l'assister sans doute dans ce combat. Ce médaillon fut frappé à Pruse, & comme il y avoit plusieurs villes de ce nom, le Monnétaire a eu soin de marquer que c'étoit Pruse près du fleuve Hypius.

IV. Au revers d'un médaillon ' du Roi, de l'Empereur Commode, Hercule est représenté fillonnant la terre avec une paire de bœufs, & tenant du bras gauche la massuë & la dépoüille du lion. L'inscription le dit fondateur de la ville de Rome. Herculi Romano conditori. C'est Commode lui-même qui fe qualifie ordinairement fur les médailles d'Hercule Romain, & qui se dit

ici fondateur de Rome.

Un autre ' médaillon du Roi, nous montre Hercule portant la massue sur l'épaule comme on porte un fusil. Il parle à un homme qui lui fait signe de la main. Il est assez rare de voir Hercule portant la massuë en cette maniere. Ce médaillon fut frappé à Samos, où il y avoit apparemment quelque Hercule, qui portoit ainsi la massuë sur l'épaule. Celui qui suit tient la massuë & la déposiille du lion sur le bras gauche, & sacrisse de la droite, versant sa patere sur un autel slamboyant. L'aigle qu'on voit en l'air au-

ximo \* regio catera omnia, qua in pracedenti, observantur. Hercules 5 Tarsentis lava tenet spolia leonis, dextera vero clavam, qua etiam nititur, ferpentemque respicit circumplicatum vecti in ter-ra desixo. Hercules hie imberbis esse videtur, id quod vel ex aliquo vitio in nummum inducto accidere potuit, vel quod in exigua imagine barba non comparcat : ut ut res est, verisimile fuerit hunc singularem Herculis depingendi modum Tarsi proprium fuisse. Sæpe vidimus numina variis in locis varie depicta.

III. Regios nummus e elegans quod fequitur, Hetculis exhibet pugnam cum hydra horribili monf-tro, quod hic feptem draconis capita habet; novem ipsi capita alii dederunt, nonnulli quinquaginta tribuunt. Hercules clavam hic erigit ut caour unum hydræ percutiat. Minerva pone Herculem posita altæ columnæ insistit, atque opem latura Herculi creditur. Pausanias I. 5. c. 17. Herculis signum commemorat adversus hydram dimi-

cantis, affiftente item Minerva, ut pugnanti ferret opem. Hie nummus Prusæ percussus fuit, & quia aliquot urbes codem gaudebant nomine, Moneta-

rius Prulam ad Hypium fluvium defignavit.

IV. In postica <sup>7</sup> quadam nummi regii facie, cujus antica est Commodi Imperatoris, Hercules exhibetur cum jugo boum terram sulcans, brachio-que sinistro clavam tenens leonisque pellem. Inscriptio illum Romæ conditorem dicit. Ipse Com-modus est qui se in nummis sæpe Herculem Ro-

modus elt qui le in nummis sæpe Herculem Ro-manum diett, & life Romæ fundatorem.

Alius regius nummus Herculem 't depingit hu-mero clavam gestantem, eo modo quo hodiernum missile, fussil dictum gestari folet. Hominem vero alloquitur sibi manu aliquid significantem. Raro videram Herculem sic clavam ferentem. Qui se-quitur: Hercules, clavam & Isanie feolium la ructain Fretculem ne ciavam ferentem. Qui fequitur <sup>9</sup> Hercules, clavam & leonis fpolium lavo brachio tenet, dexteraque libat, pateram effundens in aram flammigeram. Aquila in aëre fupra altare vifitur, qua fignificari videtur factificium dessus de l'autel, semble marquer que c'est à Jupiter qu'il sacrisse.

Le combat d'Hercule contre Hippolyte, ou comme une autre leçon porte, contre Menalippe Amazone, le voit dans une médaille frappée à Heraclée

du Pont; c'est un revers de l'Empereur Macrin.

La biche aux " cornes d'or & aux pieds d'airain fut prise par Hercule, 10 suivant les ordres d'Eurysthée. Elle étoit si legére à la course, qu'il eut bien de la peine à l'atteindre. Il la prit enfin, & c'est ce que nous représente le médailson suivant, où il la tient par son bois, de l'autre main il semble vouloir lui porter un coup de massue sur la tête, mais ce n'est apparemment que pour lui faire peur & l'empêcher de faire des efforts pour échapper; car il avoit ordre de l'amener vivante, ce qu'il ne manqua pas de faire. Le médaillon fut frappé à Prusa ville auprès du sleuve Hypius, comme porte

Le médaillon " suivant est un triens, ou un poids qui faisoit le tiers de 17 l'as; c'est-à-dire, quatre onces, marquées par quatre gros points qui font un petit cercle. Le volume est assez gros pour que le médaillon pese efféctivement quatre onces, ou le tiers de l'as primitif. Nous parlerons amplement de ces poids au trosiéme tome de ce Supplément, où nous donnerons l'as avec toutes ses parties. Sur ce médaillon est représenté Hercule qui tient un Centaure par les cheveux, prêt à l'assommer avec sa massuë, qu'il tient à la main droite, pour en amener un grand coup. Le combat d'Hercule con-

tre les Centaures se trouve décrit au premier tome de l'Antiquité p. 205. V. Le combat d'Hercule contre Antée est représenté en cent endroits; PL mais il ne falloit pas passer cet excellent grouppe, la plus belle figure de aprèsla ce combat si célébre dans la fable; Elle est de main Grecque, & d'une telle XLIX. élégance, que quelques-uns ont crû que ce pouvoit-être l'ouvrage de Polyclete dont parle Pline 34. 8. On hazarderoit moins en disant qu'il est travaillé avec tant d'art & d'élegance, qu'il peut faire honneur & à Polyclete, & aux plus excéllens sculpteurs de la Grece. On le voit au Palais Medicis à Florence. Il est à remarquer que les Ouvriers Grecs, sur tout ceux qui étoient en grande reputation, & que leur habileté rendoit recommandables, mettoieut leurs noms ou sur la cuisse ou sur la jambe, ou peutêtre sur d'autres parties des statués qu'ils faisoient. Cela se voyoit sur une

îstud Jovi offerri. Pugna Herculis contra Hippolytam, vel ut alii legunt, contra Menalippam Amazonem in nummo quodam videtur qui Amaseæ in Ponto percussus. Est autem antica facies nummi Imperatoris Macrini.

Cerva aureis cornibus \*\* æneifque pedibus ab

Hercule, Eurystheo jubente, capta est : cursu velociffimam illam vix attingere potuit Hercules. Ce-pit demum, captamque confpicimus in nummo fequenti. Cornua ejus arripuit Hercules, alteraque manu clavam erigit quasi percussuras : sed id tantum ut exterreat, ne ulterius elabi tentet. Vi-vam enim adducere justus erat, ac revera incolu-mem adducit. Nummus Pruse ad Hypium slumen fitæ percussus est, ut fert iuscriptio.

Nummus sequens triens 'est, sive tettia pars

affis, pondo quatuor unciarum, quæ totidem craf-filfimis punctis in nummi facie defignantur. Com-petentis este molis videtur, ut quatuor uncias affis illius veceris Romani pendat. De asse ejusque partibus fuse agetur in tertio hujus Supplementi to-

Tome I.

mo, In hoc nummo exhibetur Hercules Centaurum tenens coma prehensum, mox clava, quam esectam tenet, percussurus. Herculis contra Centauros pugna describitur primo Antiquitatis explanatæ

v. Herculis contra Anteum pugna centum in locis prostat. At egregiun hoc monumentum non erat prætermittendum, ubi agon ille in mytholoerat prætermittendum, ubi agon ille in mythologia adeo celebratus, fummam artis præfert eleganium, manu græca factus putatur, adeoque cæteris præftat, ur quidam opinentur elle Polyc'ett opus de quo Plinius 34. 8. Cum minori errandi periculo dici possit, tantam tamque subtilem hic artis peritiam deprehendi, ut & Polycleto & cæteris omnibus etiam præslantissimis Græcia sculptoribus multum honoris afferre possit, Est porro Florentie in ædibus Mediceis. Ubi observandum eff Græcia sculptores, mæxime autem principes est Græcos sculptores, maxime autem principes illos & artis magistros, nomen suum inscripsisse in femine, vel in tibia, vel fortassis etiam aliis in partibus corporis, quale illud erat, ait Cicero in

#### SUPPLÉMENT DE L'ANT. EXPLIQ. LIV. IV. €38

statuë dont parle Ciceron dans sa quatriéme Verrine : Une statuë d'Apollon très-belle, à la cuisse de laquelle étoit écrit en fort petits caractères d'argent le nom de Myron qui en étoit l'auteur. Outre ces inscriptions qui avoient été gravées dès le commencement par les Ouvriers, quoiqu'ils ne les missent pas toûjours, nous en voyons aussi qui ont été mises après coup; principalement sur les statuës qui ont été transportées de la Grece a Rome. Aux deux statuës de Monte-caballo, qui ont donné le nom à la montagne, on lit sur l'une, Opus Phidia, & sur l'autre, Opus Praxitelis Ces inscriptions qui étoient gâtées furent rétablies par le Cavalier Fontana. L'Hercule qui fut déterré à Rome du temps de Flaminius Vacca, avoit sur la base cette inscription, Opus Lysippi, comme nous avons dit dans notre Journal d'Italie.

na præ fe ferebant; quæ tamen non in omnibus etiam artificio eximiis fignis habentur; alias in-feriptiones poftmodum appofitas aliquando videmus; in illis maxime quæ ex Grzeia Roman Diario noftro Italico p. 180.

Vertina 4. Signum Apollinis pulcherrimum, cujus in famine, litterulis minutis argenteis nomen Myronis in Monte-caballo funt, ipfique monti nomen deerat inferipum. Preter illas autem inferipuones qua ab initio, & ab ipús artificibus politæ nomisque detunt, ad alteram (culptum legiums, opus Phidia). in Monte-caballo funt, ipfique monti nomen de-derunt, ad alteram feulptum legimus, opus Phidia, ad alteram, opus Praxielli, quas infectiptiones jam labefactaras restituit Eques Fontana. Sie Romæ detectus & ex terra erutus Hercules fuit, in cujus basi scriptum erat, Hercules Lysippi. De quo in







apré la XVIX Pl du Tome.

HERCULE ÉTREINT ANTÉE



Grouppe de l'Iorence!

53

70 . 1 . 11 0 14 48



## **※深冰冰水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水**

### CHAPITRE III.

1. Urne sur laquelle est représenté le combat d'Hercule contre un Centaure.
11. Et son avanture avec Cacus. I II. Hercule & Omphale. IV. Hercule brûle les aîles à Cupidon. V. Hercule appellé Magusanus. VI. Combats d'Hercule tirés d'un marbre Grec.

'Urne suivante qui appartenoit autrefois à M. le Comte de Seignelai, P.L. L. , est aujourd'hui de Milord Comte d'Oxfort, dont le Cabinet est des plus curieux de l'Europe. Elle est triangulaire, & assez semblable pour la forme à une autre urne que nous avons donnée au cinquiéme tome pl. XXIII. dont l'original est à peu près de la même grandeur que celle que nous donnons ici. L'autre urne se termine en haut en un Satyre qui tient la flute de Pan à plusieurs tuyaux. C'est peut-être Pan lui-même, car on le peint souvent comme un Satyre. Celle de Milord Comte d'Oxford a un Satyre & une Satyresse, qu'il n'est pas permis d'exposer aux yeux du public. Ce sont des choses qui blessent la pudeur & qui ne peuvent rien apprendre. La partie de cette urne qui est au-dessous du Satyre & de la Satyresse, est ronde. Elle a quelques ornemens & des trous faits en forme de porte. Je ne sçai si c'est sur ces trous que se sont fondés ceux qui ont pris cette urne pour une lampe. Je n'y vois rien qui puisse persuader que c'en est une. Je la prendrois plûtôt pour une urne cineraire comme l'autre, quoique je n'ose l'assurer ni de l'une ni de l'autre. Ce qui paroît certain, est, qu'étant si ressemblantes, elles ont été faites pour le même usage. Sous cette premiere piece ronde, il y en a une autre plus haute ornée de trois Caryatides, qui répondent aux trois angles d'une base triangulaire; ces angles sont coupés du haut en bas pour faire place à trois Satyres qui s'y voyent, un à chaque angle avec les mains liées derriere le dos. Un grand feston entoure le dessous de la base, & trois autres têtes de Satyres font les trois pieds de l'urne. Cela se comprendra mieux sur l'image même. Les trois saces de cette base triangulaire représentent des travaux d'Hercule, qu'on ne voit gueres dans d'autres

## CAPUT III.

 Urna in qua reprafentatur pugna Herculis cum Centauro, II, Itemque Caci hiftoria, III, Hercules & Omphale. IV. Hercules alas Cupidinis incendit.

L. U Rna fequens, quæ olim D. Comitis Segnelazi erar, hodie ad D. Comitem Oxonten-fem pertinet , cujus Mufeum inter celeberrima Europæ numeratur. Eft autem urna in trianguli formam concinnata, fimilifique urnæ alteri, quam protulimus in quinto Antiquitatis explanatæ tomo Tabula xxIII. cujufque archetypus eadem prope magnitudine hic repræfentatur. Alia urna in vertice monftrat Satyrum fyringem Panos tenentem: forteque ipfe deus Pan eft, fæpe namque Satyri forma depingitur: Comitis vero Oxonienfis Urna in culmine Satyrum & Satyram haber, quos hic lectori exponere non licet; nam res eft quæ & pudorem lædat, & nullam rem doceat. Pars illa

urnæ quæ fub Satyro & Satyra constituta fuit, trotunda est, atque aliquot decoratur ornamentis, additis hinc & inde foraminibus. Nescio an ex so-raminibus hujusmodi argumentum mutuati quidam viri, dixeitut lucernam este. Nihil cette video hae in urna quod ad lucernæ formam accedat. Crederem pottus este cisterariam urnam, sed hoe vel illud este affirmate non ausum. Quod autem certum exploratumque videtur, utraque eidem deputata ufui fult, nam similes omnino funt. Sub hae rotunda urnæ parte, altera conspicitur altior, quam exornant tres Caryatides; singulæ veto Caryatides toridem angulis bass quæ triangulæris est insistumt, anguli autem illi å summo ad imum tantillum sesti funt, ut tribus Satyris angulos occupanibus detue locus. Hi vero Satyri manus habent å teggo vinctas. Sub ipsa bass magnum sættumt bassme singu undique: triaque alia Satyrorum captut toti iem undæ pedes. Sunt, queis illa nititut. Flæc porto omnia uno conspectu in limagine ipsa perspecies. In tribus bass hujus saciebus, Herculis labores

monumens surs. Dans l'une Hercule tue un Centaure: nous avons parlé de fon combat contre les Centaures, au Tome premier, p. 205. Pholus invita Hercule, & l'odeur du vin excellent qu'on servoit à table, y ayant attiré les Centaures, il y eut un combat, où les Centaures furent désaits, & tués pour la plûpart par Hercule. Les Centaures avoient, comme chacun sçait, le corps d'un cheval, la tête, la poirrine, & les bras d'un homme. On en voit en cette forme de mâles & des femelles. Celui-ci ne ressemble nullement à un cheval, le corps & la croupe paroissent être de quelqu'autre animal. Il y avoit des Centaures de dissérente saçon. Ceux de Crete avoient des cornes; les Onocentaures avoient le corps d'un âne, comme le nom même l'apprend; les Bucentaures avoient le corps d'un Bœuf ou d'un Taureau; celui-ci a tout l'air d'un Bucentaure. Hercule n'a ni massue, ni aucune autre sorte d'arme; il embrasse par le milieu du corps le Centaure, & semble l'étreindre pour l'étousser

Dans l'autre face Cacus vole les bœufs d'Hercule, il les tient par les cornes, LI. & ne met pas encore en œuvre l'expédient de les tirer par la queuë, & de les faire marcher à reculons, afin qu'Hercule venant à les chercher, & les suivant

à la trace, prit la route opposée.

PL. Dans la face suivante, Hercule est représenté dormant, & appuyant la tête sur sa main, & le coude sur une motte de terre. Sa tête est couverte de la peau du lion, il tient la massue de la main gauche. Tandis qu'Hercule dort, Cacus lui vole ses bœus, qu'il tire par la queue, pour les faire entrer à reculons dans son antre. Cette histoire de Cacus, que quelques-uns disent être fils de Vulcain, est ainsi rapportée par Tite-Live. C'étoit un Berger fort & robuste, qui habitoit auprès de Rome, & qui voyant qu'Hercule après avoir bien mangé & bû beaucoup de vin, s'étoit endormi, prit ceux d'entre ses bœus, qui lui parurent les meilleurs, & les emmena dans sa caverne; mais ne doutant pas qu'Hercule après qu'il seroit éveillé ne les cherchât à la piste, pour lui donner le change, il les sit marcher à reculons. Hercule ne manqua pas de faire la recherche de ses bœus perdus; mais trompé par les pistes, il leur tournoit le dos, & ne les auroit jamais recouvrés, si quelques-uns d'entr'eux se sentant separés de leur troupe, ne s'étoient mis à meugler. Hercule entendant ce mu-

quidam & pugnæ exprimuntur, quas in aliis Veterum monumentis nondum videram. In una facie Hercules Centaurum occidit. De ejus contra Centauros pugna diximus in primo Antiquitatis explauatæ tomo p. 205. Pholus Herculem convivio excepit, odoreque vini exquifiti, quo potabantur conviva, alleĉti Centauri irrumpunt, acris pugna committitur, Centaurotum pars maxima profligat & necati ab Hercule fuerunt. Centauri, ut ignorat nemo, equino corpore erant, capite, pectore & brachiis humanis. Hac forma Centauri vifuntur fape & mafculi & feminæ. Hic vero Centaurus nihil equinum habere videtur, corpus & extrema corporis ad aliud animal pertinent. Erant quippe vatiæ formæ Centauri. Cretenses comibus erant instruccii. Onocentauri, corpus afini habebant, ut fert ipsum nomen. Bucentauri, corpus bovis stretauri : hic porto Bucentaurus esse videtur. Heretauri : hic porto Bucentaurus esse videtur. Jeteules nec clavam habet, nec aliud ullum bellicum instrumentum, sed medium Centauri corpus amplectitur & stringit ut extiniguat.

In altera facie Cacus boves Herculis abigit &

In altera facie Cacus boves Herculis abigit & furatur. Cornibus apprehensos tenet, neque adhue cauda trahit, nec aversis vestigiis retrogredi

cogir, ut Hercules vestigia insequens in opposita & contraria via insisteret, & sequeretur aversos.

In sequenti vero sacie Hercules dormiens, & in manum capur reclinans depingitur, cubicque glebam contingens. Capur ejus pelle leonis obrectura et, sinistraque clavam tenet. Dormiente Hercule, boves abigit Cacus, caudaque trahit illos ut aversive vestigiis in antrum fium deducat. Herc Caci historia, quem Vulcani silium fuisse nonnulli tradiderunt, sic à Tito Livio describitur: Passor acces ejus loci nomine Cacus, stero viribus, caputa pulcritudine boum, cum avertere eam pradam vellet: quia, si agendo armentum in speluncam computisse; ipsa vessigia quarentem dominum co dedustiva e araverso boves, eximium quemque pulcritudine, caudis in speluncam traxit. Hercules ad primam auroram sommo excitus, cum oregem pertustrassit excitis, co partem abesse numero sensites, cum oregem pertustrassit excitis, con presente asque incertus animi, ex loco insesso quadam ad ferar versa vestigian, ut sit, relicitarum musissen, reddita incur est spelunca boum vox Herculem converiit.













gissement tourut à l'antre. Cacus se mit en devoir de lui résister, appellant les autres Bergers à son secours, mais Hercule le tua d'un coup de massue. Caca sœur de Cacus, dit Lactance, l. 1. decouvrit à Hercule le vol de son frere; ce sur pour cela qu'elle sur depuis honorée à Rome comme une déesse.

III. Hercule devint amoureux d'Omphale ou d'Iole, deux femmes qu'on P Li ne peut gueres distinguer l'une de l'autre, tant elles se ressemblent par leurs LIII. avantures; l'amour le porta jusqu'au point de se dégrader, pour ainsi dire, lui- x même en donnant & sa massue & sa déposiille du lion à porter à Omphale, tandis que vêtu comme une fille de chambre, il filoit sous ses ordres, & sousfroit même qu'elle lui donnât des coups de sa pantousse. De là vient que nous voyons affez fouvent dans les monumens Hercule, avec quelqu'une de ces femmes. On voit aussi Omphale revêtuë de la peau du lion, & portant la massue. La belle pierre du cabinet de M. Piccolomini Romain, de laquelle on représente ici l'image, a d'un côté le buste d'Hercule, qui a les pattes du lion nouées sur sa poitrine, & l'autre face de la pierre représente Omphale, qui a la tête couverte de la peau du lion. Il est assez rare de voir des pierres gravées sur les deux côtés, soit en creux, soit en bosse. Les anciens exprimant symboliquement cet amour d'Hercule pour les femmes, le représentoient avec un Cupidon sur le dos, poids qui l'accabloit jusqu'à le faire tomber sur ses genoux, & à lui faire mettre armes bas. Ils ont sans doute voulu marquer par-là que l'amour déréglé rend les plus belles qualités inutiles : les plus braves saisis de cette passion, deviennent esséminés, les plus sages insenlés; elle fait sortir les hommes de leur caractére, & les dégrade en les métamorphosant : en un mot, c'est une des principales sources des maux qui inondent la terre.

IV. Les 'Temenotyriens croyoient sans doute qu'Hercule s'étoit enfin à vengé de Cupidon, puisque dans un médaillon qui se trouve aujourd'huy dans le cabinet du Roi, ils ont représenté Hercule, tenant de la main gauche la massue & la dépouille du lion, & de la droite une torche ardente, avec laquelle il brûle Cupidon; il met d'abord le seu à ses aîles. Minerve qui affistoit Hercule dans ses entreprises, est présente au spéctacle : posée sur une colomne, elle regarde tranquillement cette action du Héros.

Quem cum vadentem ad speluncam Cacus vi probibere conatus esse sistes clavas, sidem passorum nequicquam invocams, morte occubuit. Caca, inquit Lactantius I. Caci soror Herculi surrum stratris declaravit; ideoque à Romanis postea ut dea culta fuir.

III. Adamavit Hercules Omphalen five Iolam, quæ mulieres vix poffunt altera ab altera diffingui; coque vi amoris deductus eft, ut feſe deprimeret, in fervitutemque redigeret; eo ufque, ut clavam leonifque fpolia Omphale geſtanda daret, dum ipſe puellæ habitu ancillæque munus obiens, ipſa Omphale jubente neret, ſeque etiam ſandalio percuti pateretur. Hinc vero ſt ut ſæpe in monumentis Herculem videamus cum hiſec mulieribus: etiamque Omphale non rato confpicitur leonis pelle recka, clavam geſtans. Gemma elegans ex Muſeo D. Piccolominei Romani, cujus hu imago profertur, in altera facie Herculis protomen, in altera Omphalen exhibet, cujus caput leonis pelle obteckum eft, Raro utique gemmæ in utraque inſculptæ facie viſntur : Veteres porro illum Herculis erga mulieres amorem ſymbolice expri-

mentes, ipfum depingebant Cupidinem humeris gestantem, quo pondere ipse obruebatur, & usque adeo ut in genua procumberet, armaque abjiceret. His haud dubie signiscantes, amorem illum nimium & vitosum extera omnia animi ornamenta deprimere, arque inutilia reddere. Fortiores hujusmodi affectu occupati, esseminati segnesque evadunt, sapientiores insani esseminati segnesque evadunt, sapientiores insani esseminati esta indo-lem decuinturu, in abjectosque homines transformantur. Ut uno verbo dicam, hæc præcipus mali labes est, que universum prope orbem obstuti & labessata.

IV. Temenotyrii 'haud dubie exiftimabant Herculem aliquando de Cupidine ultionem fumfille , quandoquidem in nummo maximi moduli regiæ gazæ , Herculem repræfentarunt finiftra elavam & leoniş pellem tenentem, dextera veto facem ardentem, qua Cupidinem incendit; alas vero primum adurit. Minerva quæ Herculi opem fertæ folebat, hie adeft, hocque spectaculo gaudet e columnaque infishtens, Herculem hæc agentem lætis oculis respicit.

# 

### CHAPITRE IV.

I. Hercule de Bresse. II. Hercule appellé Magusanus. III. Les travaux d'Hercule sur un marbre d'Oxford. IV. Hercule du Gymnase.

I. Hercule' de Bresse n'a point de massue; ni d'autre arme, il porte la peau du lion dont les pattes sont nouées sur le devant, & cette peau s'étend sur le derrière comme un manteau, qui ne couvre rien sur le devant. Ce hérosdieu semble montrer quelque chose d'une main, & tient de l'autre les pattes d'un fan de biche; symbole qu'on n'a pas encore vû avec Hercule; mais les divinités de Bresse sont si extraordinaires, qu'on ne sera pas surpris de voir l'Hercule Bressan en cette forme.

II. L'Hercule appellé Magusanus se trouve dans les médailles de Postume; après la il y en a qui ont lû HERCULI MACUSANO, mais le plus commun est ce me semble pour MAGUSANO. Ces lettres C. G. se mettent souvent l'une pour l'autre, Gaius, Caius: & il faut toûjours se souvenir que dans notre alphabet latin le C. tient la place du I grec. Il se peut faire que sur différens médaillons on lira Macusano & Magusano. La figure de cet Hercule que nous donnons ici sut déterrée sur le bord de la Mer en 1514. à West-capello Bourg de la Zélande, dans l'Isle de Valkeren, je le donne ici d'après M. Kevsler qui l'a mis dans ses antiquités septentrionales, imprimées à Hanovre en 1720. j'ai laissé aussi l'architecture qu'il a mise : je l'ai fait graver de même, dans l'incertitude, si Hercule a été trouvé ainsi dans cette espece de petit temple, ou si le dessinateur ou graveur l'ont ajoûté pour l'ornement. Quant aux deux échappées de vûë, qui représentent un lointain, on voit bien que cela n'entre point dans l'antique. Hercule porte un grand voile qui lui couvre la tête, & lui descend sur le bras sans couvrir sa nudité. Il tient une grande fourche appuyée contre terre, & de l'autre main un dauphin. A son côté est un autel d'où sortent de longues seuilles pointues; il y a apparence que ce sont des flammes qui auront été ainsi mal exprimées sur l'original, à moins qu'on ne

## CAPUT IV.

 Hercules Brixianus. II. Hercules Magujanus. III. Herculis labores in marmore Oxonicifi. IV. Hercules in gymnasio.

I. H Ercules Brixianus! nec clavam habet, nec Leonis pellem gellar, cujus pedes ante peĉtus ejus nodo vinĉti ſunt, leonina autem pellis corporis posteriora operit, anteriora autem nuda relinquit. Ille deus heros manu aliquid ostendere videtur, alteraque manu pedes hinnuli tenet: quod ſymbolum nusquam haĉtenus cum Hercule viûm ct. At Brixiana mumina ita singularia sunt, ut nil misum si Brixianus Hercules hac conspiciatur forma.

bolum nulquam hactenus cum Hercule vitum ett. At Brixiano numina ita fingularia (unt, ut nil mirum ß Brixianus Hercules hac conspiciatur forma. II. Hercules cognomento Magusaus in numis Postumi repertur. Non defunt qati legerint HERCVLI MACVSANO, sed maxima pars MAGVSANO legunt. Hæ literæ C. G. sepe altera pro altera pountur: ac meminisse opotet in alphabeto Latino litteram C. locum & ordition.

nem 78 T Græci tenere. Accidere autem potest, ut in aliis nummis Masusum, in aliis Masusumo gatur. Herculis quem hie damus statua ad littus maris eruta suit anno 1514. Vvesteapellæ quod est Zeelandiæ oppidulum in Valacria Insula. Hoc potro schema à M. Cl. dochistimoque Jo. Georgio Keyslero mutuatus sum, qui illud in libro Antiquitatum Septentrionalium Hanoveræ cuso anno 1720. exhibuit. Columnas & reliquam structuram sculpendam curavi, incertus tamen an Hercules sic in exiguo templo hujusmodi repettus steiri, an veto à delineatore vel sculptore additum sueri ornament causa. Quod spectat autem prospectum illum qui inter columnas in agros, marisque plagam extenditur, di certe ad antiquum monumentum non pertinere nemo non videt. Hercules magno obtegitur velo quod ad brachia ulque dessuir, nec nuda corporis obtegit. Pragrandem ille furcam tenet in terra nixam, alteraque manu delphinum. Ad ejus latus ara visitur unde prælonga solia accuminata erum-





veiille dire que ce sont des joncs marins. A l'autre côté d'Hercule est encore un poisson ou un monstre marin; il y a apparence qu'Hercule posé ainsi sur le bord de la mer, passoit pour une espece de divinité marine, comme le marquent ces poissons. On trouva là-même une inscription qui a été plusieurs sois imprimée, mais fort différemment. Nous la donnons ici telle que l'a imprimée Abraham Ortelius, qui l'avoit copiée sur les lieux, & sur la pierre même.

HERCULI MAGUSANO M. PRIMIIUS TERTIUS V. S. L. M.

Peut-être faut-il lire à la troisséme ligne Marcus Primillus. Les quatre dernieres lettres se lisent, Votum solvit libens merito. Le sens de l'inscription est, que Marcus Primillus Tertius a accompli volontiers, & comme le devoir le démandoit, le vœu qu'il avoit fait à Hercule, surnommé Magusanus. Quelques-uns croyent que ce nom Magusanus est pris de Magusum ville d'Afrique, dont fait mention Pline, 6. 29. où il y avoit peut-être quelque temple fameux dedié à Hercule, ou quelque statuë célébre dont le culte s'étendoit bien loin, comme le culte de Diane d'Ephése, de Jupiter Olympien, de Vienus Erycine, &c. D'autres croyent que c'étoit le nom de quelque lieu voisin, dont les Auteurs & les Géographes n'ont fait aucune mention, & il y en a tant de cette espece. Je laisse la chose sous le doute.

III. Je mets ici ensemble cinq images d'Hercule, tirées des marbres d'Ox- PL ford, elles sont d'un goût assez grossier. Je ne sçai si le désaut vient ou des scul- LIV: preurs, ou de ceux qui ont dessiné d'après eux : il pourroit peut-être venir & des uns & des autres. Les quatre premieres sont les quatre faces d'une pierre sepulcrale. La premiere face porte une inscription qui nous apprend pour qui le monument a été fait, la voici : Dis manibus, Lucio Marcio Decato filio dulcissimo fecit Rodope, mater insclicissima, qui vixit annos quindecim, menses novem, dies novem. Ce qui veut dire que Rodope, mere insortunée, a fair faire ce monument aux dieux Manes, & à son très-aimable fils Lucius Marcius Decatus, mort âgé de quinze ans, neuf mois, neuf jours. Il y a apparence qu'elle a fair représenter ces travaux d'Hercule sur le sepulcre de son fils, pour marquer

marini. Ad aliud Herculis latus piscis aut marinum monstrum comparet. Verisimile est Herculem sic ad littus maris politum, ut marinum numen habitum fuisse, quod hujusmodi piteibus maicatur. Ibidem erecta fuit inscriptio, qua 1 plurimis cusa in lectione multum variat. Illan hic proferimus qualem edidit Abrahamus Ortelius, qui in ipsis locis & ad lapidis sidem illam expressit & sic habet.

HERCVLI MAGVSANO. M. PRIMIIVS TERTIVS

V. S. L. M.
Forte in linea terria legendum, Marcus Primillus. Quatuor postremæ litteræ sic leguntur : Votum folvit tubens merito. Sant qui putent denominationem illam, Magusanus, ortam ex urbe Africa, cui nomen Magulum, cujus mentio apud Plinium 6. 29. In qua urbe templum forte quodpiam infigne erat Herculi dicatum, vel fortasse celeberrima quapiam statua, cujus cultus in longinquas etiam nationes pervaferat; quemadmodum & cultus Dianæ Lphenix, Jovis Olympu, Veneris F.ye. 1 &c. Alii arbitrantur fuille nomen cujufiliam cei à feriptotious & geographis nuiquam mersotati, cujufmodi multa fuere loca, Rem dubiam mit-

III. Hie fimul locandas patavi quinque Hei-culis imagines ex marmoribas Oxontentibas exceptas. Sunt autem illæ non tieganti, at radi forma : utrum porro vitium fit in ipfo archetypo, an ex delineantium fculptorumve imperitia processerit, ignoro; fortasseque istis omnibus imputandum est. Priores quatuor totidom facies sunt sepulcralis lapidis. In prima facie inscriptio he-betur, qua nomen defuncti docemur, his verbis: DIS MANIBUS, LUCIO MARCIO DECATO FALIO BUICESIMO ECCE KODOLE, MALER INCENSISSIMA. QUE VIREF ANNOS QUESTIONE, WENNES ROVEM, DIES NOVEM. Versimile autom c.3 R - d pen ideo libires Hiroshs in ippelerah nisi ita lapide e spirmi curaville, ut i gi ific iret iptum com-

## SUPPLÉMENT DE L'ANT. EXPLIQ. LIV. IV.

qu'il étoit semblable à ce héros dieu de l'Antiquité. L'amour des parens les aveugle quelquefois, & leur fait trouver en leurs enfans des perfections que les autres ne voyent pas. Témoin celui qui disoit que son fils qu'il venoit de perdre à l'âge de dix mois, étoit comparable à Jacchus ou à Bacchus, au vaillant Alcide, & au bel Endymion.

.. Mes petits sont mignons Beaux, bienfaits & jolis sur tous leurs compagnons, Vous les reconnoîtres sans peine à cette marque.

Disoit le Hibou à l'Aigle.

L'inscription est mile tout au tour de la figure d'Hercule, qui combat contre l'Hydre; il est ici peint en enfant, ce qui ne s'accorde point avec la mythologie. Il ne se sert ni de la massuë, ni d'aucune autre arme pour tuer ce monstre. De ses deux mains il prend successivement ces serpens qui sortent du même trone, & les étrangle ainsi deux à deux. Je ne compte ici que six serpens sortans de la même tige; les monumens en mettent ordinairement sept. A l'autre face Hercule qui a tout l'air & la taille d'un enfant, tue une Stymphalide, ou un de ces oiseaux qu'il chassa d'autour du Lac de Stymphale, & les tua depuis à coups de flêches; il tient d'une main l'oiseau par le cou, & de l'autre main il va lui donner un coup de massuë sur la tête, tout cela n'est guerres conforme à la fable, plusieurs modernes ont crû que ces Stymphalides avoient le visage d'une femme, mais ni les auteurs, ni les monumens qu'on a découverts jusqu'à nos jours, n'ont jamais représenté les Stymphalides, que comme des oiseaux simples, & qui n'avoient rien de la femme : Voyés ce que nous avons dit sur ce sujet, à la page 397. du premier tome de l'Antiquité.

Dans l'image suivante Hercule qui est représenté ici barbu, va donner un coup de massur sur la tête à un Centaure, à qui il a lié les mains derriere le dos. Ce Cenraure n'a point de barbe, Hercule pour l'assommer le tient par les

cheveux, & lui met un genou sur le dos.

La quatriéme face de la pierre, montre les armes d'Hercule mises en un monceau, l'arc, la massuë, la peau du lion, & une trousse la plus grande qu'on ait encore vûë.

IV. Un autre marbre fort singulier, nous montre Hercule couché sur la peau

parandum fuisse illi heroi deoque profanorum Veterum. Amor esga prolem non rato parentes ex-cæcat, adeo ut in filiis eas putent percipi dotes, quas nemo alius deprehendit. Qualis erat ille, qui in Tabula XII. quinti Antiquitatis explanatæ to-mi dicebat filium fuum, decimo ab ortu mense defunctum, similem fuisse Iaccho sive Baccho, strefunctum, similem fusile saccino tive Baccino, stre-nuo Alcide, & pulcro Endymioni, i Hinc apologus apud quempiam nostratium Noctuam sic Aquilam alloquentem inducit: Tenelli mei elegantes simi, pulcri, sormosi, specioso pra sodalibus quibusque; siis nosti indicisque sese prodent. Inscriptio autem situe sculpta est circum Her-culis schema, qui hie contra hydram decertat. Hoe autem loco Hercules puerulus depingitur, sid quod cum Mythologis non confestit, Non cla-

id quod cum Mythologis non confentit. Non clava ille, non telo quopiam utitur, quo monstrum hujasmodi interficiat. Ambabus manibus binos serpentes eodem ex trunco emergentes arripit, stringit & suffocat, hinc ad alios pergit, sicque om-nes interficit : septem porto sunt tantum serpentes ex eadem radice erumpentes. In monumentis septem ferpentum capita ut plurimum numeramus. In alio

latere Hercules puerulum omnino referens, Stymphalidem occidit, five aliquam ex avibus, quas ex locus Stymphali oris abegit, posteaque sagitris confecit; manu collum avis stringit, alteraque manu caput ejus percussurus est. Illud porro cum fabula non consentit. Ex scriptoribus nostræ & majorum nostrorum ætatis plurimi putarunt Stym-phalidas vultu fuisse semineo; verum nec scriptores, nec monumenta quæ ad hanc usque diem eruta sunt, Stymphalidas alio modo repræsentarunt, quam ut aves, nulla alia extrinsecus adjecta for-ma feminea. Vide ea quæ hac de re diximus p. 397. primi Antiquitatis explanatæ tomi.

primi Antiquitatis explanata tomi.

In fequenti imagine Hercules, qui hic barbatus depingitur, clavam erigit, Centaurum percuffurus, cujus manus à tergo ligavit. Hic potro Centaurus imberbis eft, Hercules ut perimat, comam ejus arripuit; impolitoque genu dorfum ejus premit.

Quartum lapidis latus, arma Herculis in acervum congesta exhibet, arcum, clavam, leonis pelicon phartyramure importem exargements.

lem, pharetramque ingentem: tantæ molis nunvideram.

IV. Marmor aliud singularissimum Herculem

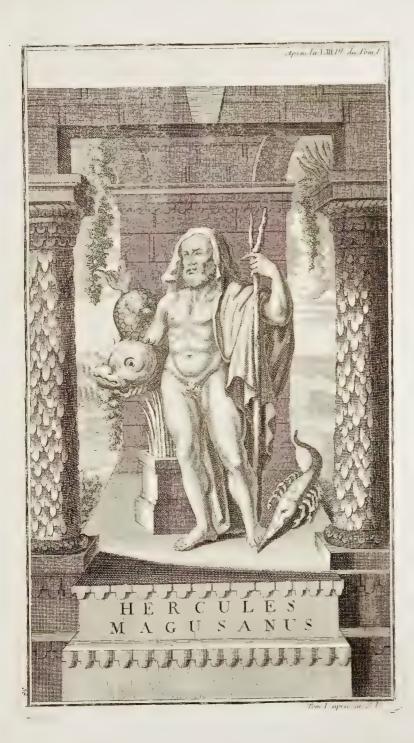



du lion auprès d'un arbre auquel est appuyée sa massuc, & d'une branche duquel prend son arc & sa trousse. Cette trousse n'est pas comme celle de l'image précédente; c'est une boëte longue, ronde & propre, avec un couvercle de figure conique, surhaussé d'un globe. L'inscription grecque qui est sur le même marbre se doit lire ainsi, κοσμητεύοντος Στατία Σεραπίωνος Χολλείδα, καὶ κοσμητείρντος Κασια Απογλωνία Στειριέως, Σωρρονικής Αθηναίος Σπέτβορτος Ελευσείνιος τοις Εχήθοις τον Η τακλέα από της εν Ελευσείνι νείκης,

งานเรืองรุงเรือนังงาง Acaradure ารี Educate Knopelosicus etos xy'. Le sens de l'inscription est que l'an que Statius fils de Serapion du Bourg Chollida, & Casius Apollonius du Bourg Stiria, étoient Cosmetes, ou Ordinateurs, & qu'Athenée fils de Spendon du Bourg d'Eleusine étoit Sophroniste; c'est-à-dire prépose sur l'éducation des jeunes garçons qu'on appelloit Ephebes, on donna aux Ephebes cet Hercule en bas relief pour le metre sans doute dans leur Gymnase, qui étoit le lieu d'éxercice, en l'honneur de la victoire remportée à Eleusine, lorsqu'Abascante fils d'Eumolpe du Bourg de Cephise faisoit depuis vingt-trois-ans la fonction de Pedotribe,

ou Maître d'éxercices.

Prideaux dans les marbres d'Oxford, part. 1. p. 84. a tourné ainsi, Cosmeta Magistratum gerente Sta Serapione Chollida filso, & Cosmeta Magistratum gerente Casi Apollonio Stiriensi, &c. Ne prenant pas garde que xonsiss, étoit le nom d'un des Bourgs de l'Attique; il a mis Chollidæ filio, au lieu de mettre ex pago Chollida, ou simplement Chollidensi. Ces noms marqués par les premieres lettres Sta & Casi, il les a laissés de même, aussi bien que Selden, ne sçachant l'un & l'autre ce qu'ils significient; mais s'ils avoient jetté les yeux sur plusieurs inscriptions d'Athénes données par Gruter, & en particulier sur celle que Prideaux rapporte à la même page, En KA. Arlane apporte, Claude Attalus étant Arconte, ils auroient vû que comme K A, veut dire Knablos, Chaudius, ETA veut dire ETATION, Statius, & KAEI, veut dire Kaoios, Cassus, ou Cassus, où il est à remarquer que dans une autre inscription de Gruter, pag. DCCXCVIII. 4. Kásios se trouve écrit avec un seul s. Kásios Zázessor, Cassum Secundum.

Kosmiteboutos, ceux qui éxerçoient cette charge s'appelloient aussi Kosmital, Cosmeta. Les Cosmetes étoient ceux qui avoient soin de maintenir le bon or-

monstrat substrata leonis pelle recubantem propter arborem, qua nititur clava ejus, & ex cujus ramo pendent arcus & pharetra, quæ pharetra longe forma differt à præcedenti. Est pyxis oblonga, rotunda, & concinne elaborata, cum operculo in co-num definente, cui superne globus imponitur. Inf-criptio Græca in hoc ipso marmore posta sic legatur oportet: Κοτμητεύοντος Στατίε Σεραπίωνος Χολλείδε, και κοσμητεύοντος Κασία Απολλανία Στειριέως , Σωρρονίτης Admedior Zwirdowros Ensussivos vais influss vir Haukhia and visis ir Ensustivi viins, y naudorpoliotores Aleanarre vi Epukhinus Konsteinies kres vy. Id. eft.: Quo anno Statius Serapionis filius ex pago Chollida, & Cafius Apollonius ex pago Stiria, Cofinetarum fiveo Ordinatorum munime exercebant, & Athenaus Spendotis filius ex Eleufine pago Sophronifles epheborum erat, id eft, educariorum juvoum juvoum, quod ad mores periture, curam exercebat. Ephebis datus eft hie Hercules in anaglypho exhibitus (ut in ipforum Gymnafio collocaretur) in pramium viiloria in Eleufini reportata, cum Abafcantus Eumalpi filius ex pago Cephifi ab annis viginti tribus Padotriba feu magifiri exercitierum curam errebat. Αθηναΐως Σπένδοντος Ελευσείνιος τοῦς ἐφήβοις τὸν Ηρακλέα gerebat.

Tome 1.

Humfridge Prideaux in marmoribus Oxonienfibus part, 1. p. 84, sic graca convertit. Cosmeta magistratum gerente Sta Serapione Chollida sitio, & Cosmeta magistratum gerente Cass Apollonio Stiriens, & C. Non advertens illud xodala else nomen pagi in Attico agro, Chollida filio convertit, cum tendum esset ex pago Chollida, aut simpliciter Chollidensi. Hac autem nomina primis indicata li-Considente, trac autem nomina primis inaicata literia, XTA & KAST fic reliquir, ur & Do, Seldenus, fic reliquerunt, quia quid fibi vellent non percipiebant. Verum fi alias Athenienfes inferiptiones infpexifient à Grutero allatas, fipeciatimque illam quam ipfe Humfridus Prideaux effect cadem pagina επί κλ. Ατθάλα άρχουτος, cum Claudius Attalus Archon effet, vidissent utique sicut κλ. κλαώδιεν sie gnificat, fic ETA. Eratios Statius reddi debere, & KASI politum esse pro Kários, Casius sive Cassius.
Ubi animadvertas velim in alia Gruteri inscripcione p. Deexeviii. 4. hane vocem Κασιο: per unicum σ scribi Κασιον Σέακυδον , Cassum Secundum.

Κοσμητεύοντος, qui hoc munus exercebant, voca-bantur etiam Κοσμηταί, Cosmeta. Hi autem erant, qui recto ordini apud ephebos servando advigila-

## SUPPLÉMENT DE L'ANT. EXPLIQ. LIV. IV.

dre parmi les Ephebes où les jeunes garçotts du Gymnase, selon le Lexicon d'Hippocrate cité par Prideaux. Ce nom Ropparde se trouve dans les inscriptions de Gruter p. CCCXVII. & aussi dans la page LXXIX. il paroît que ces Cosmetes étoient les premiers Superieurs.

Mangemente Admaius, le Sophronisse étoir Athenée. Les Sophronistes selon l'étymologique étoient établis dix de chaque tribu, pour veiller sur les jeunes garçons, & les maintenir dans les bonnes mœurs, dans la modestie, dans la pudeur & la chasteté: cela demandoit beaucoup de vigilance, sur tout pour des enfans qui étoient ordinairement tous nuds dans leurs éxercices.

L'inscription marque qu'on donna cet Hercule, ou ce bas relief qui représente Hercule, aux jeunes garçons appellés Ephebes, pour le mettre dans leur Gymnase, qui étoit le lieu d'éxercices, en l'honneur de la victoire remportée. Les Gymnases étoient ordinairement consacrés à Hercule: de-là venoit selon Julius Pollux, lib. 3. cap. 30. sect. 9. que les combats gymniques s'appelloient d'un nom plus honorable, Herculiens.

Le Pedotribe étoit Abascante fils d'Eumolpe du Bourg de Cephisus, qui éxerçoit cet office depuis vingt-trois ans. Le Pedotribe étoit le Maître des éxercices, ou celui qui éxerçoit les jeunes gens; on appelloit encore ces Pedotribes, Gymnastes & Aliptes, ce dernier nom étoit pris de l'onction : ils oignoient les corps de ces enfans nuds avant les jeux & les combats. Une inscription de Gruter p. cccxvii. dit que l'an que Claude Attale étoit Archonte, il y avoit deux cent deux Ephebes, ou jeunes gens qui s'éxerçoient au gymnase.

bant in Gymnasio, ut dicitur în Lexico Hippocratis per Humfridum Prideaux allato. Hoc nomen Kesparis în Gruteri inferiprionibus occurrit p. cccxv11. atque ctiam p. Lxx1x. Videnturque Cosmetæ inter cos, qui educandis juvenibus incumberbar, primas tenusific.

cumbebant, primas tenuisse.

Eageorche Adrais, Sophronista erat Aihenaus, Sophronista secundum etymologicon decem ex singulis tribubus adlecti erant, ut puerorum moribus, maximeque pudori & castitati advigilarent; qua in re solicitudo magna requirebatur, quod videlicer pueri illi nudi, ut plurimum, exercitiis openationes.

Inscriptio diserte significat Herculem, seu anaglyphum Herculem repræsentans, ephebis dari, ut in Gymnasio corum reponatur, sive in exerci-

tiorum loco, in honorem pramiumque reportata victoria. Gymnafia Hercůli facra erant; indeque erar, tefte Julio Polluce l. 3, c. 30. fect. 9. quod certamina gymnica honorabiliori vocabulo appellarentur Herculiana.

Pædotriba erat Abascantus Eumolpi filius ex pago Cephiso, qui hoc officium ab annis viginti
tribus exercebar. Pædotriba erat exercitiorum magister, qui juvenes ad certamina dirigebat. Vocabantur etiam Pædotribæ Gymnastæ, & Aliptæ,
quod postremum nomen ab unctione derivatur.
Ungebant enim illi puerorum corpora antequam
ludi & certamina inirentur. Gruteti inscriptio p.
cccxvtt. refert, illo anno quo Claudius Attalus
archon erat, duos supra ducentos suisse ephebos
sive juvenes, qui in Gymnasso exercebantur.





HERCUL









Marbres d'Oxford

LIV P! i To le I



Marbres d'Oxford.



Après la LIV Pl du Tours

HERCULE OU ATLAS QUI PORTE LE MONDE.



2

Tanne 1



# 

## CHAPITRE V.

I. Différens noms de Bacchus selon Ausone. II. Variations de la faile ser la nuvrice de Bacchus. III. Jeux de Bacchus ensant. IV. Autres jeux du mivre.

I. Es Beotiens m'appellent Bacchus, dit Ausone, Epigr. 30. saisant parler ce dieu, les Egyptiens Osiris, les Mysiens Phanace, les Indiens Dionysus, les Romains Liber, les Arabes Adoneus, & Lucagnac Pantheus. Lucagnac Lucaniacus étoit la maison de plaisance d'Ausone, où il y avoit une statuë de marbre de Bacchus, chargée des symboles de toutes les divinités, & c'est pour cela qu'on l'appelloit Pantheus. Quand il dit que les Indiens l'appelloient Dionysus, je crois qu'il parle selon la mythologie des Grees, qui disoient que Bacchus étoit appellé Dionysus dans les Indes. Il ne s'ensuivoit pourtant pas de-là que les Indiens appellassent Bacchus Dionysus, ni qu'ils le connussent de la consensation de choses sur Bacchus, nous en avons rapporté une partie: mais nous en avons passé bien d'autres dispersées en distrens lieux; il l'on vouloit tout ramasser, on ne siniroit point. En voici quelques unes qui ne meritent pas d'être oubliées.

II. Les mythologues donnent pour nourrice à Bacchus Ino, appellée aus Leucothée, d'autres Hyppa, ou Macris. Quelques-uns en mettent trois Ino, Autonoé & Agave. Il y en a qui disent qu'il sur apporté par Mercure à Nisa ville d'Arabie près de l'Egypte, pour y être élevé par les Nymphes. Apollodore l. 3. appelle cette Ville Nisa, & dit qu'elle étoit dans l'Asse. Ce qu'il y a ici de remarquable est que Ciceron en faisant l'énumération des distrens Bacchus reconnus de son temps, dit que le second Bacchus sils du Nil est celui qui tua Nisa, de sorte que Nisa ci-devant appellée ville d'Arabie, se une veici un nom propre apparemment d'une semme tuée par l'a class. Ce n'est pus là tout; dans la magnisique pompe de Ptolemée Philadeiphe le second des

#### CAPUT V.

I. Varia Bacchi nomina secundum Ausonium. II. Circa Bacchi nutricem diversa Mythologorum sententia. III. Bacchi pueri ludi. IV. Alii equsacm ludi.

I. A Usonius Bacchum inducit ita loquentem, Epigrammate x x x.

Ogygia me Bacchum vorat, Ofrin Ægyptus putat, Myss Phanacen nominant, Dionyson Indi existimant, Remana Sacra Liberum, Arabia agens Adoneum,

Lucaniacus Pantheum.

Lucaniacus porro villa erat Aufonii, in qua statua Bacchi marmorea, onusta spreblabatur. Quanto omnium, ideoque Pantheus appellabatur. Quanto olicit Indos Bacchum appellare Dionysum, puto ipsum secundum Gracorum mythologum loqui, qui dicebant Bacchum apud Indos vocari Dio vytum: neque tamen inde sequebatur Bacchum ve-Tome L.

re apud Iabs hoc nomine appellati. Preter il am autem nominum varetatum, intumnia alit di Baccho narrant feriptores, quotom nu n'in pestern attoliums; fed res hate inte differents, quatum eas nuae referentis, quatum eas nuae referentis, quatum eas nuae referentis, quatum eas nuae referentis, quatum facti.

tem attainus, quatum eas man inferentis, quis memorare, nei oblivioni tradere optica precisan fartir.

II. A Mythologis nutris l'acena dietum frankIII. A Mythologis nutris l'acena dietum; à a glis tres
numerantur nutrices, Ino, Autonoe, Agave,
Narrant quidam à Mercurio Bacchum infintena
allatum fuife Nifam Arabia turbem prope Agaptum, ut ibi à Nymphus educareur. Apolle onrus I. 3, eam urbem appellat Nitam, artque effe
in Afia, Quod autom bie fammespise i readdum, Cicero cum Brech, ellos plantos cemarciat
qui fuo temp te espaciele atta, fectadum
Bacchum Nili fitam ed trade um quo il m
Bacchum Nili fitam ed trade um quo il m
Bacchum vi di funta en ma quo il m
Bacchum vi di en monen qui monen un Archer ele
dicharet, sie nomen qui monen qui ma des archer ele
dicharet, sie nomen qui monen qui ma des archer ele
dicharet i dei estato di la contra la consoli
di Polemai Philadelphi piap, qui i consoli
Til

# SUPPLEMENT DE L'ANT, EXPLIQ. LIV. IV.

est tiré par deux boucs attelés, sur l'un des boucs est monté un petit Bacchant de la taille des précédens, qui porte aussi un feston en écharpe : il tient de la main droite une des cornes du bouc, & de la gauche un instrument avec lequel il semble regarder comme avec une lunette d'approche : mais c'est une petite trompette ou un hautbois, avec lequel il jouoit, comme dans une des images précédentes. Il paroît avoir interrompu son jeu pour regarder Bacchus & son camarade dans le char. Celui qui conduit la troupe est un peu plus grand que les autres; il porte aussi un grand feston en écharpe, & tient de la main droite un de ces bâtons tortus par le haut, que nous voyons souvent dans les images de Bacchus & des Satyres; il a sur le même bras une espece de manteau ou de voile, & à l'autre main un instrument semblable à celui dont nous venons de parler.

bus junctus est; uni hircorum insidet alius Bacchans ejudem, ac pracedentes, fiature, qui transverio etiam ferto ornatur. Manu dextera alterum hirci cornu tener, altera instrumentum quodepiam in quo ceu per tubum refpicere videtur. At vere tibia est seu tuba parva, qua ipsi ludere solebant; ut in præmistis imaginibus observavimus. Ludum illum mußeum hic interpellasse videtur, quod modo descripsimus, simile.

ut Bacchum spectet & socium ejus in curru positos. Is qui toti præit catervæ cæteris est grandior; sertum magnum iple quoque transversum gestar, manuque dextera pedum tenet fuperne retortum; quale fæpe videmus in imaginibus Bacchantium & Satyrorum. Eodem brachio pallium feu velum quodpiam geftar, & altera manu inftrumentum ci,





LV Pl. Ja T w I

IIIS







# 

### CHAPITRE

1. Les anciens réalisoient ces jeux de Bacchus & de Cupidon, que nous voyons sur les marbres. II. Belle pierre du cabinet du Roi, où se voit une sete du jeune Bacchus. III. Autres images de Bacchus. IV. Merveilles qu'on attribuoit à ce dieu. V. Différentes images de Bacchus.

I. Ous ces marbres, & les autres monumens représentent souvent des réalités, des fêtes que l'on faisoit en l'honneur des dieux, de Bacchus; de Cupidon & des autres. On se plaisoit fort à montier Bacchus enfant. Cupidon l'étoit toûjours selon eux : on donnoit à des enfans la forme & l'équipage de ces dieux, on les faisoit marcher en troupe, avec les symboles qui leur apparrenoient; leur compagnie étoit en tout semblable à celle que la fable donnoit à chacun. Dans celles où Bacchus étoit représenté enfant, il étoit fouvent accompagné d'enfans de même taille, & de même âge, & d'autres fois de Bacchants, Bacchantes, Satyres & Silenes.

On voyoit des troupes de Satyres à la pompe de Ptolemée décrite au troisième tome de l'Antiquité d'après Athenée; il ne faut pas douter qu'on ne leur mit des cornes & des orcilles de chévre, & que leurs pieds ne fussent disposés en pieds de bouc. Les autres divinités étoient aussi représentées par des personnes vivantes. Ælius Verus Cesar, dit Spartien, faisoit mettre des aîles à ses couriers comme à des Cupidons, & leur donnoit le nom des vents : il appelloit l'un Boreas, l'autre Notus, l'autre Aquilon, & l'autre Circius. Ce dernier nom s'est conservé en Languedoc jusqu'à ce temps; on y appelle Cers le PI Nordouest : ce nom vient certainement de Circius.

II. Telle est peut-être l'image tirée d'une belle pierre du Roi, où le jeune Bacchus, ' soûtenu en l'air par deux Satyres qui le prennent sous les bras, & par deux petits enfans qui levent ses jambes, va être mis sur une chévre. Bacchus qui embrasse du bras droit le cou d'un Satyre, tient de la même main

#### CAPUT VI.

1. Veteres sape ludos Bacchi & Cupidinis quales in marmoribus cernimus, per puerulos representabant. II. Elegans gemma ex regia gaza , ubi Bacchi juntoris magna ce-lebritas exhibetur. III. Alia Bacchi imagines. IV. Miracula Baccho tributa. V. Varia Bacchi icones.

I. H Æc marmora cæteraque monumenta res ipsas persæpe referunt, celebritates & festos dies in honorem numinum repræsentatos ubi Bacchus, Cupido cæterique comparebant. Libenter Veteres Bacchum puerulum exhibebant. Cupido autem puer semper erat, ut rebantur ipsi. Puerulos deorum horumce symbolis instrueiph. Pacutos accoram norumes tymnosis intrue-bant, caterovatimque turmas puerorum educe-bant; vel Baccho vel Cupidine præfentibus arque ducibus, turmæ fecundum mythologiam ordinatæ vifebantur. In iis quæ ad Bacchum pertinebant, pueris comitantibus ille exhibebatur; aliquando etiam cum Bacchantibus utriufque fexus, Satyris & Silenis.

Satyrorum turmæ visebantur in pompa Ptolemæi, quam post Achenæum descripsimus in se-cundo Antiquitatis explanatæ tomo p. 302. Neque dubium est quin cornua ipsis aptata sucrint, caprinaque auricula, pedesque ad hircinorum pedum formam compositi. Alia quoque numina vivis hujusmodi imagimbus exprimerantur. Ælius Verus Casar, inquit Spartianus 3, eursoribus sus exemplo Cupidinum alas frequenter appolait, cosque ventorum nominibus sape vocitavoit, Boream alium, alium Nonominion solve solves solves solves solves solves solves solves appellant. Hoc postremum venti nomen Circius hodieque in Occitania servatur. Cers dicitur ventus ille qui flat inter Septentrionem & oc-

II. Hujusmodi fortasse est imago ex regia pulcherrima gemma educta, ubi Bacchus ' pu-r à duobus Satyris enguir , qui ilum fab brachis con-plectuntur & attollunt, & à duobus pueralis, qui tibias ejus evehunt, ut capræ dorlo imponant. Bacchus qui brachio dextro unius es Satyris col-lum amplectitur, cadem manu eracram tenete

# SUPPLEMENT DE L'ANT. EXPLIQ. LIV. IV.

une coupe. Une Bacchante qui va devant la troupe joüe d'un instrument qui ressemble à un tambour de Basque : une autre joue des deux slutes. De l'autre côté une Bacchante éleve en l'air une grappe de raisin, comme pour la présenter à Bacchus. Sur le devant de l'image on voit un pot renversé, & une tête coupée. Il se trouve assez souvent des pots renversés dans la troupe bacchique. La tête coupée sera peut-être celle de Penthée fils d'Echion, qui parloit avec mépris, dit Pausanias, de Bacchus & de sa troupe, & qui voulant observer ce qui se passoit aux Bacchanales, monta sur un arbre voisin, d'où il esperoit voir à couvert tous les mystères, & tout le détail des orgies : mais ayant été apperçû par les Bacchantes, il fut mis en pieces. Il y a en effet beaucoup d'arbres dans ce tableau.

Cette pierre a été expliquée par Casaubon dans son livre de Satyrica Gracorum & Romanorum poëst, imprimé à Paris en 1605. p. 67. où il en donne la figure; mais tournée de l'autre côté par les graveurs, comme il arrive souvent. Cette pierre lui fut montrée, dit-il, par Pierre Rascase de Bagarris, habile Antiquaire, Avocat d'Aix, & Garde des Antiques du Roi. C'est un monument, ajoûte-t'il, digne d'admiration, outre que le travail est exquis, il est surprenant qu'un aussi petit espace ait pû rensermer tant de figures, & tant d'actions. On revient sans cesse à regarder cette pierre, & l'on ne se lasse jamais de la considerer; c'est un jaspe verd, tirant sur le noir, marqueté de points rouges comme d'étoiles. Casaubon croit que c'est quelque scéne satyrique, représentée comme on la voit ici. Les anciens représentoient en figures, soit en tableaux, soit en bas relief, soit en pierres gravées ces jeux bacchiques ou aurres.

III. Deux Bacchus antiques de Versailles sont remarquables en ce qu'ils tiennent tous deux le bras gauche sur leur tête, & s'appuyent du bras droit sur un tronc d'arbre. Nous avons vû ci-dessus plusieurs Apollons, qui se couvroient la tête de leur bras. L'un de ces Bacchus qui a une chevelure longue comme celle d'une fenime, porte en écharpe la peau d'une bête, ce qui est affez ordinaire dans les figures bacchiques. Le tronc est entortillé d'un cep

lum pulsat, seu instrumentum Vasconum tympa-no simile : alia duabus simul tibiis ludit. Ex asio latere Bacchans mulier uvam in aëra attollit ac fi Baccho velit offerre. In anteriore imaginis parte vas inversum visitur, & abscissum caput, Inversa vafa in Bacchica caterva videre non infolitum est. Caput abscissum erit fortasse Penthei Echionis filii, , referente Paufania, de Baccho contemptim verba faciebat, & qui cum clam observare veller quid in Bacchicis feriis ageretur, in arborem vicinam conscendit, ubi se sperabat arcana omnia & mysteria visurum esse, & quid in Orgiis ageretur observaturum; sed à Bacchantibus deprehensus ac discerptus est. Vereque multæ sunt in hac icone

Hzc gemma explanata fuit ab Isaaco Casaubono in libro suo de Satyrica Græcorum & Romanorum počíí, Lutetiz cufo anno 1605. pag. 67. ubi etiam gemmæ hujufce fehema exhibet, fed personis alterum latus respicientibus, ita ut dextera femper in inisitivam vertætur: id quod sculptoribus sepe sepius accidit. Elseque dicit monumentum admiration dignum, quod sibi à Rascasso de Ba-garris montratum esse testificatur viro antiqua-

Bacchans mulier quæ turbam præcedit, cymba- riæ rei peritissimo, Advocato Aquensi, veterum monumentorum regiorum Custodi. Præterquam quod hujus gemmæ sculptura artis exquisitisssmæ specimen eft, stupendum sane in tam exiguo spa-tio potuisse tot exprimi siguras, torque diversa agentium strus. Tali spectaculo nunquam oculus extatiatur: & qui semel aspexit, sine ullo fastidio spectaculum identidem repetit. Materia jaspis est viridis nigricans, rubris punctis hinc & inde di-ftinctus, stellarum more micantibus. Putat Cafaubonus quamdam hic exhiberi scenam Satyricam, quæ ut hic conspicitur olim suerit repræsentata. Hujusmodi scenas à Veteribus sæpe exhibitas suisse jam diximus. Ludos autem hosce Bacchicos seu alios iidem Veteres exprimebant, sive in Tabulis depictis sive in anaglyphis aut in gem-

> Duo antiqui ' Bacchi inter Versaliarum statuas observantur, ea in re notatu digni, quod ambo brachium sinistrum capiti imponant, & arboris trunco nitantur cubito. Multos quoque Apollines supra vidimus, brachio caput tegentes. Alter qui coma ornatur, muliebri capillitio simili, transver-fam gestat feræ pellem; id quod in Bacchicis figu-ris haud raro observatur. Truncus vite circumpli-





de vigne chargé de grappes l'autre Bacchus est aussi appuyé sur un 3 tronc entortillé d'un serpent. Il est peu de divinités avec lesquelles on ne voye quelque fois le serpent, la raison en est selon toutes les apparences, que le serpent étant le symbole de la médecine & de la santé, on le mettoit avec tous les dieux, parce qu'il n'y en avoit pas un qu'on n'invoquât pour recouvrer la fanté quand on étoit malade. Selon l'opinion de Macrobe, qui prétend que tous les dieux ne sont autres que le Soleil pris en différentes manieres, & à différens égards, le serpent conviendroit en ce sens à toutes les divinités; c'est le symbole du Soleil, lorsque faisant un cercle de son corps, & mordant sa queuë, il désigne le cours ordinaire de cet astre. Il l'est encore lorsqu'entortillant un dieu comme nous le voyons affez fouvent dans les monumens. il marque les différens tours que le Soleil fait en parcourant les fignes du Zodiaque, ce qui est autorisé par des monumens, ou entre ces contours du serpent sont représentés les signes du Zodiaque. On verra plus bas le plus beau de ces monumens qui n'a pas encore été donné.

Les Grecs attribuoient à Bacchus plusieurs merveilles. Quelques-uns disoient qu'il étoit descendu aux enfers pour en tirer sa mere Semelé, mais Pausanias ne convient pas de ce fait, disant qu'il n'est pas vrai semblable qu'une femme de Jupiter ait été mise aux enfers. Auprès de Pyle, & non loin de la Mer, il y avoit une fontaine qu'on disoit que Bacchus avoit fait sortir de terre d'un coup de son thyrse. Il semble que ce dieu sortoit de son caractère en fournissant de l'eau. La merveille que les Eliens attribuoient à Bacchus lui convenoit bien mieux. A une certaine fête les Prêtres metroyent trois cruches vuides dans le temple, en présence des habitans & des étrangers même qui vouloient être présens au spectacle; ils fermoient ensuite les portes les scelloient de leurs sceaux, & de ceux de tous les autres qui le souhaitoient, & qui vouloient se mettre en garde contre la supercherie, & quand on venoit le lendemain, on trouvoit les sçeaux entiers, & les cruches pleines de vin, les plus honorables Bourgeois d'Elis certifioient la verité du miracle; mais pouvoient ils répondre que les Prêtres n'eussent pas l'art d'ôter les sceaux, & de

catur uvis onutta. Bacchus alter quoque arboris tranco nititui, qui truncus à ferpente circumpli-catui. Pauca funt numina quibulcum ferpens aliquando saltem non compareat. Cujus rei causam tum, hac explicandi ratione serpens ad omnia posfer nunina referri. Serpens quippe fymbolum elt Solis, quando corpore toto in circulum acto cau-dam mordet, & Solis diurnum curfum defignat. Elt item Solis fymbolum quando deum quempiam humana forma exhibitum circumplicans, id quod non raro occurrit in monumentis, diverfos gyros fignificat, quos Sol, per annum figna Zodiaci per-currens, folet efficere: id quod auctori re quorumcuttens, tolet emeere 11d quod auteor: 3e quorundam monumentorum firmatur, ubi inter illos ferpentis gyros figna Zodiaci exhibentur. Horum porto monumentorum præftantifimum, neque hactenus publicatum, infra videbimus.

Tome I.

IV. Baccho Græci multa addenbebant miracula. Quidam dicebant ipfum ad infe.os de con life, ut matrem fuam Semelen inde reduce, et. Velum Paufanias lib. 2. cap. 31. hoe ad afters veitin admittit, aitque non veitifimile ell. Iov.s cencu binam ad inferos effe mittam. Prope Py'um, nec procul à mari, fons er it quem Bacenam percula thyrfo terra eduxisse narrabant, ut resert i lem Scriptor I. 4. c. 36. At videtar non decre illum ebrioforum deum aquam hominibus fubiniafitare. Miraculum quod Elei Baccho tribucbant, teste re, Miraculum quod Elei Baccho tribucbant, tetle Paulania I, 6, c. 26. longe magis ipfi confentaneum erat. Quodam die fefto Sacerdores amphoras tres vacuas in templo ponebant, pracfentibus incolis, imo & peregrinis qui vellent facticulo adeffe. Januas poftea referabant figilifique fuis muniebant, etiamque figilis omnium qui id ita cuperent, ut nulla fraudis fufficio manere pofte. Postera autem luce cum revertebantur, sign la con-nia integra reperiebant, & amoskoras visa plenas. Veritatem miraculi testissicabintus etrum konorabiliores Elei cives. Verum quis poterat affirma. Sacerdotes non artificio ufos esse ut sigilla per quamdam technam tollerent, posteaque reponOn voit un grand nombre de figures de Bacchus dans la feconde partie du premier tome de l'Antiquité, il s'en faut bien pourtant que nous ayons rapporté toutes les manieres dont on le représentoit anciennement. Plusieurs ne sont pas venues jusqu'à nos jours. On voyoit en un lieu de l'Arcadie un Jupiter de l'amitié, qui portoit les symboles de Bacchus. Pour chaussure il avoit le cothurne, & il tenoit d'une main une coupe, & de l'autre un thyrse, sur lequel étoit un aigle.

Dans l'Elide une statuë de Bacchus avoit un peu de barbe, tenoit une patere d'or, & portoit une tunique qui lui descendoit jusqu'aux pieds, il ne saut pas pourtant consondre celui-ci avec l'Indien; car l'Indien étoit fort barbu, au lieu que celui-ci n'avoit qu'un peu de poil sollet au menton : c'est ainsi que je crois qu'il faut entendre rà phresse dans Pausanias. Il y en avoit un autre dans l'Arcadie, dont tout le bas étoit entierement couvert de laurier & de lierre, & le haut peint en couleur de cinnabre.

PI. Nous avons passé dans le premier tome de l'Antiquité quelques images de LVII. Bacchus, qui meritoient pourtant d'être publiées. Un Bacchus entr'autres qui est à Rome dans le jardin de Medicis couronné de pampres & de corymbes, ou de grains de lierre; il tient de la main droite une grappe qu'il éleve en l'air, & la regarde fixement; il porte attaché à son col un havresac fait d'une peau de bêre, dont les pieds paroissent sur son col un havresac est appuyé sur un tronc d'arbre, entortillé d'un cep de vigne, d'où pendent des grappes, un tigre au pied de l'arbre mord une de ces grappes, dont il a la gueule toute pleine. Deux especes de cornes naissantes sur la têre de ce Bacchus, pourroient peut-être faire croire que c'est un Satyre ou un Faune, à moins qu'on ne veiille dire que c'est Bacchus cornir, que nous versons plus bas. Le beau Bacchus suivant est remarquable par la forme de son thyrse, dont le haut est ter-

miné d'une maniere particuliere, & différente des autres.

rent ? aut non aliquem fibi paratle fecretum adi-

tum ad templum cujus erant domini?

V. Multa Bacchi schemata protulimus in secunda parte primi Antiquitatis explanata tomi. Sed multum abest ut omnes ejus repræsentandi modos attigerimus, innumeræ namque ejus statuæ ad nostram usque æratem non devenerunt. In quodam Accadiæ loco, ut ait Pausanias l. 3. c. 31. erat Jupiter cognomiue ejuse quasti dicas Jupiter amabilis, vel Jupiter amicities, qui Bacchi symbola gestabat. Pro calceis cothurnum habebat, & manu altera craterem, altera thyrsum tenebar, cui insidebat aquila. Hi Arcades videntur in uno eodemque signo duos venerari deos voluisse.

In Élide alia Bacchi statua aliquid in mento lanuginis præ se ferebat, barbam nempe nasentem, auream vero pateram tenebat, talari indutus tunica hic Bacchus erat. Neque putandum est hunc Bacchum Indicum fuisse; Indicus enim promissa densaque barba instructus erat, hic autem in mento & genis aliquid lanuginis præ se ferebat. Nam sic opinor explicandum esse illu Pausanie I. 5, c. 19, 74 yériez. In Arcadia alius Bacchus

erat, cujus pars infima tota operta lauro & hedera, & partes corporis superiores cinnabari depictæ. Pausan, l. 8. c. 39.

Primo Antiquitatis explanatæ tomo, aliquot Bacchi figna nefcio quo pacto pratermilimus, qua tamen in ifto opere publicari merito debuerant, se qua hic proferre vifum est. Hace prior statua Roma: in Hortis Mediceis est. Bacchus hic pampinis & corymbis coronatur. Dextera uvam tenet, quam erigit, & attentus respicit. E collo ejus pen-det pellis quædam in sacci modum concurnate, animalis illius ex cujus pelle concinnatus saccus est, pedes in ejus humero comparent. Saccus ille nixus est arboris trunco, quem circumplicat vitis, uvis plurimis onusta. Tigris vero ad arboris pedem uvam unam morder & ore comprehendit. Duo ceu cornua ex capite Bacchi erumpentia forte suadere possint, non Bacchum, sed Satyrum vel Faunum esse; nisi forte dicatur Bacchum esse cornutum, quem infra videbimus. Alter vero Bacchus elegantis formæ à thyrsi forma spectabilis est, qui thyrsus à suprema parte more singulari & nusquam alias observato terminatur.









# 

#### CHAPITRE VII.

1. Bacchus & un Baccant. Il Bacchus très singulier de Bresse. III. Autres images. IV. Bacchus & Ariadne. V. Le triomphe de Bacchus. IV. Bacchus cornu. VII. Bacchus l'Indien

TN Bacchus couronné de pampres & de corymbes, se tient auprès d'un tronc d'arbre. Ce tronc se voit à la plûpart des statuës; il tient LIX d'une main ' une grappe, & de l'autre une coupe, sans doute pleine de vin. Un petit Baccant à son côté hausse la tête & regarde cette coupe avec des yeux

de concupifcence.

II. Bacchus est extraordinaire & singulier dans la figure de Bresse en Italie, & l'on n'en sera pas surpris après tant de singularités qu'on a ci-devant remarquées dans les divinités de cette Ville. Ce Bacchus, dit le Rossi, est tiré d'un camayeux de son pays; il est vêtu en homme de guerre : ce qu'il a de commun avec plusieurs autres Bacchus, c'est qu'il est couronné de pampres. Le haut de son thyrse se termine comme les anciens Candelabres que nous avons donnés, tome 2. pl. LXVII. & il jette des flammes, son habit militaire ressemble parfaitement à l'ancien habit de guerre des Romains; ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il porte l'épée au côté & sur la hanche, ce qu'on voit rarement dans les monumens antiques. Cette épée, & cet habit militaire me font juger que l'image a été faite dans les bas temps de la gentilité où il y avoit bien du changement dans les représentations des dieux, comme nous avons déja remarqué sur Minerve. Sa chaussure est antique, il tient le pied gauche sur un instrument qui paroît de bois, où est attachée une longue chaine. Il est difficile de donner raison de cela, & encore plus de la Licorne qui est couchée derriere Bacchus : cela regarde quelque culte particulier, & inconnu. Le Rossi qui a publié ce monument, donne à toutes ses parties des explications morales & allégoriques. On pourroit en hazarder d'autres, qui s'éloigneroient peut - être moins de la vraisemblance. Quand on se veut donner

#### CAPUT VIL

I. Bacchus cum puello Bacchante, II. Bacchus Brixianus singularissimus. 111. Alia Bacchi imagines. 1V. Bacchus & Ariadna. V. Bacchi triumphus. VI. Bacchus cornutus. VII. Bacchus Indicus.

L. B Acchus pampinis & corymbis coronatus stat prope truncum arboris; qui truncus in ple-risque ejus imaginibus comparet. Manu 'dextera Bacchus uvam tenet, altera vero pateram haud dubie mero plenam. Bacchans vero puellus è latere Bacchi stat, & pateram quasi anhelans respicit. II. Iu Baccho 'Brixiano sequente singularia om-

nia funt, neque est quod stupeas, postquam tam insolitas figuras Brixianorum numinum jam vidisti. Hic Bacchus, inquit Octavius à Rubeis, ex gemma quadam eductus eft Brixia reperta. Hic Bacchi cultus & veftirus prorfus militans eft. Id autem cum aliis Bacchi figuris commune habet,

Tome I.

quod fit pampinis coronatus. Thyrsi ejus pars suprema ita terminatur ut candelabra iila quæ dedimus in secundo Antiquitatis explanatæ tomo, Tabula LXVII. flammaique perinde atque illa candelebra emittit. Vessitus militaris is ipse omnino vi-detur esse, qui Romanus ille antiquus : quodque non ita frequenter occurit, gladiam al sinistrum latus gestat supra femora. Ex gladio autem ejusque fitu, itemque ex veste militari hujusmodi, augu-ror sculptam fuisse imaginem infimis prosanæ religionis sæculis, ubi multa mutata deprehenduntut circa deorum formas & cultum, id quod jam in Minerva observatum fuit. Calceorum modus antiquus est. Pede simitro Bacchus instrumentum quodpiam premit, cui annexa est oblonga catena. Quid hæc omnia significent divinare admodum difficile est; longeque difficilius dicere quid significet unicorne illud animal à tergo Bacchi decumbens. Octavius à Rubeis omnia explicavit, mora-libus atque allegoricis fensibus usus. A'uz quoque post illum proferri possent explicaciones, quæ fortalle minus à verisimili recederent. Quando quis

carrierre en ces fortes d'allégories, on peut aller bien loin. Nous voyons des livres entiers de ce gour sur des sujets aussi inconnus que le sont ces symboles. Le malheur est qu'après une longue & fatigante lecture, on est aussi incertain que devant. Bacchus tient ici avec le thyrse des épis & des grappes. Les épis font de Cerés, les grappes de Bacchus; il n'est pas nouveau de voir ces symboles ensemble, d'ailleurs Cerés & Bacchus alloient souvent de compagnie.

III. Le Bacchus d'un médaillon du Roi des Teyens est remarquable il est revêtu d'une tunique qui lui descend jusqu'aux pieds, & tient d'une main une diote ou un vaisseau à deux anses, dont il semble répandre la liqueur sur la tête d'une panthere, ou d'un tigre qui est au-dessus, l'une & l'autre bête suivoient Bacchus; il tient de l'autre main une pique renverlée, dont le fer touche

à terre, & dont la hampe semble composée de petits globules.

Nous avons vû au tome premier de l'Antiquité après la pl. CXLV. Bacchus assis sur un tigre, le voici \* sur un médaillon du Roi frappé à Tyane, monté ce semble à califourchon sur un tigre, il porte le thyrse sur l'épaule. Au-lieu de Bacchus, ce pourroit bien être une Baccante; ce n'est pas tant parce qu'il paroît coëffé en femme : car nous avons vû Bacchus coëffé de même à la planche LXXXVII. du fecond tome de l'Antiquité, tirée de bas reliefs Romains, mais 5 ici le sein paroît être d'une semme aussi-bien ' que dans le médaillon suivant, frappé à Pergame; dans celui-ci Bacchus ou la Baccante montée sur le tigre tient un sceptre au lieu du thyrse; ce sceptre n'est pas une marque ordinaie de Bacchus & de sa bande, mais le tigle suffit pour mettre cette image dans la troupe bacchique.

IV. Un des plus curieux médaillons du Roi est celui e où Bacchus trouve Ariadne couchée sur son séant, après qu'elle eut été abandonnée par Thesée, les Satyres dansent comme à une sête, un vieillard appuyé sur son bâton paroît être Silene, ceci marque l'avanture, qui selon Pausanias se voyoit à Athénes dans une peinture; l'ingrat Thefée voyant Ariadne sa libératrice endormie l'abandonna pour s'en aller dans son pays, sur ces entrefaites Bacchus venant l'emmena avec lui, & la prit pour femme. Cette hiltoire convient parfaite-

ejusmodi explanationes allegoricas aggreditur, longum iter facile carpere potest. Libros integros videmus quorum argumenta tantam habent obscuritatem, quantam hæc quæ tractamus symbo-la. Sed quod ingratum accidit, post longam saftidiosamque lectionem incertior es, quam dudum eras. Bacchus cum thyrso spicas tenet & uvas. Hæc symbola simul aliquando comparent. Alioquin autem Ceres & Bacchus sæpe cætum simul agebant

Bacchus ex ' nummo regio Teiorum eductus spec-taculo dignus est : tunica vestitur talari, & altera manu tenet diotam, seu vas utrinque ansatum, unde merum in pantheræ subjectæ caput effundere videtur, niss fortalse hæc fera tigris sit; utrumque enim animal Bacchum comitabatur. Altera vero manu hastam tenet inversam, cujus ferrum terram contingit, cujusque hastile ex globulis constare viderur.

Bacchum vidimus in primo Antiquitatis explanatæ tomo post Tabulam cxLv. tigri insidentem. En illum in nummo regis gazz Lyani percusso, tigre \* vectum, quo velut equo utitur. Thyrsum

humero reclinatum gestat. Posser fortasse Bacchans esse mulier, non quia cultum capitis femineum habet, nam Bacchum ipfum hoc cultu vidimus in fecundo Antiquitatis explanatæ tomo, Tabula LXXVII. fed quia finus mulicris esse videtur, ut etiam in sequenti nummo Pergami percusso. hoc autem postremo sive Bacchus sive Bacchans mulier thyrs loco sceptrum tenet, Sceptrum vero non est solitum Bacchi symbolum, neque ad cœtum spectat Bacchicum; sed tigris satis est, ut icon ad cœtum Bacchicum referatur,

IV. Inter singularissimos Gazz Regiz nummos

maximi moduli censetur ille, ubi Bacchus depingitur Ariadnæ decumbenti occurrens, postq illa à Theseo derelicta fuerat. Satyri quasi ferias agentes tripudiant. Senex quidam baculo nixus Silenus esse videtur. Hic depingitur historia illa, quam Pausanias dicit l. 1. c. 20. Athenis in pictura repræsentatam fuisse. Ingratus Theseus, ubi vidit Ariadnam sospitam suam dormientem, ipsam dereliquit ut patriam repeteret. Sub hæc adve-niens Bacchus, secum illam duxit, atque in uxorem accepis. Hzc historia cum nummi imagine





ment avec l'image. Ariadne y paroît endormie, & Bacchus arrive avec fa troupe.

Un autre médaillon des Meoniens 'représente Bacchus assis avec Ariadne fur un char tiré par deux tigres, un petit Cupidon aîsé qui semble voler audessus des tigres, tenant une torche ardente, pourroit bien marquer le mariage de Bacchus & d'Ariadne, ou peut-être est-ce hymenée qui tient un slambeau pour les nôces. La médaille suivante de M. le Maréchal d'Estrées resprésente Proserpine d'un côté, qu'on reconnoît par l'inscription KOPH, au revers Bacchus debout, & la pique à la main, est dans un char tiré par deux tigres. A côté de ces tigres est un Baccant qui les mene, & qui tient un bâton courbé, tel qu'on le voit souvent entre les mains de ceux de sa troupe.

V. Il est difficile d'entrer dans l'idée de celui qui a fait ériger le monument après la qui suit, tiré d'un manuscrit de M. de Peiresc, ce monument se voyoit de son P L. temps à S. Victor de Marseille; je ne sçai s'il y est encore aujoud'hui. Si la grande LIX. médaille qui est au milieu, & dont toute l'aire est en blanc, avoit une inscription, elle nous apprendroit peut-être de quoi il s'agit; mais il n'y en a point, & il ne paroit pas qu'il y en ait jamais eu. Ce n'est pas le premier monument où l'on trouve une place laissée évidemment pour l'inscription, qui n'a jamais été mise. On diroit d'abord en voyant les deux victoires qui soûtiennent la médaille, & qui tiennent une palme de l'autre main, qu'il s'agit ici de quelque victoire remportée, ou de quelque grand exploit. Les deux captifs affis au-dessous de la médaille, qui ont les mains liées derrière le dos confirmeroient dans cette pensée. Mais quand on jette les yeux sur ce qui est représenté à droite & à gauche, on ne voit rien qui ait du rapport à ce premier coup d'œil. C'est de chaque côté un char tiré par deux Centaures, l'un mâle & l'autre fèmelle; le mâle dans chacun des chars tient un instrument de musique, gâté fur le marbre original même ; des fêmelles, l'une tient une corne d'abondance, & l'autre une branche chargée de fleurs & de fruits. Chacun des Centaures mâles a un Cupidon sur le dos, l'un des deux Cupidons qui a perdu une jambe tient une espece de bâton de commandement. Sur le char, d'un côté est une Baccante, ou peut-être Bacchus; car la chevelure est certainement d'un

consentit. Ariadna dormit, & Bacchus cum turma sua advenit.

Alius "Mæonum nummus Bacchum exhibet cum Ariadna fedentem in curru quem trahune dua tigres. Cupido ales qui facem accenfam tenens tignibus fupervolat, nuprias notare videtur Bacchi & Ariadnæ, aut fortaffe Hymenæu sipfe eft facem pro nupriis tenens. Nummus fequens "e x Mufeo D. Marefealli d'Estrées in altera facie Proferpinam exhibent, quam per inferiptionem KOPH agnoscimus. In postica facie Bacchus stans haltatus in curru est, biga tigrium trahente. Ad tigrium latus Bacchans visitur, qui pedum tenet à summa parte recurvum, qualia sape in manibus Bacchantium cernimus.

V. Difficile assequi possum quid animo con-

V. Difficile affequi possuma quid animo conceperti si qui sequens monumentum erigi curavit, eductum ex cod. regio 9932. qui olim Cl. V. Peiresii fuit, ejusque cura & studio concinnatus, Quod monumentum vivente Peirescio in Canobio S. Victoris Massiliensis exstabat, an adhue zbidem compareat ignoro. Si magnus ille circulus in numismatis morem concinnatus & ad inscripcionem sculpendam paratus, inscriptionem revera haberet, illa menteme pius qui monumentum hac poditit, nobis aperiter; sed nulla est acc sait unquam inscriptio. Neque hoc unum tautum monumentum iuperest, in quo locus ad inscriptionem paratus, inscriptione vacuus mansit. Vactoria dua quamumisma sive circulum illum sustentan, alteraque manu pa'nam gestant, statim Guadre videantur hic de victoria quadam ac de egregio facinore agi. Caprivi duo sub numismare ligati, vinctis à teugo manibus, hoc ipsum constimare videntua. At cuom ad dexteram finistramque conspiciemus, de captivis hic agi vix putanus. Utrinque enim currus conspicitur cui juncti Centauri bini sunt, quorum alter mas, alter femina est. Mas in utroque curru instrumentum musicum tenet inipso marmore fractum; ex Centauris feminis altera cornu-copia tenet, alt.ta ramum storibus & frustus ouslitum. Centauri duo mares linguli Eupiduem dorso gestant. Cupido alter qui tobian amiti, supronem imperantis more tenet. In altero curru Baccians mulier est, vel forte Bucchas, nam coma viri vis

homme; ce qu'il tient à la main étoit apparemment un thyrse, qui étant cassé par le haut, n'a plus la marque qui le faisoit reconnoître pour tel. Sur le char de l'autre côté est une semme, apparemment Ariadne; c'est donc ici le triomphe de Bacchus & d'Ariadne, tel que nous l'avons vû aux planches clvi. du premier, & lexxvi. du second tome de l'Antiquité, ces victoires avec la palme, & les captiss les mains liées derrière le dos, sont un spectacle tout nouveau dans les monumens Bacchiques.

La médaille ' fuivante qui est des Thasiens, nous montre la tête de Bacchus ornée d'une maniere singuliere. Elle est couronnée de lierre, ceinte d'un diademe. Du derrierre de la tête sort comme la trompe d'un élephant : au revers de la médaille, on voit Hercule avec sa massue, & la déposiille du lion. L'inscription dit qu'Hercule est le conservateur, & le sauveur des Thasiens.

VI. Le Bacchus cornu 'qui suit est une médaille des Thasiens, ses cornes qu'on ne voit que d'un côté, ont plus l'air du belier que du bouc. Nous avons vû des Bacchus cornus au premier tome de l'Antiquité, où nous avons dit qu'il s'est trouvé des anciens, qui juroient par les cornes de Bacchus. Au revers de la médaille on voit un épi, symbole de Cerés. On a tant de fois vû que Cerés & Bacchus alloient souvent de compagnie, qu'on ne sera pas surpris de cet assemblage.

VII. Bacchus: l'Indien est selon la plus commune opinion le même que le Thebain, qui porta depuis le nom d'Indien après son expédition dans les Indes. Selon la fable Bacchus qui étoit sans barbe lorsqu'il sit l'entreprise, revint barbu après ses conquêtes, plusieurs monumens le représentent tel, & nous en avons donné quantité de cette sorte, il n'y en a point de si beau que celui que nous donnons ici; c'est une tête tirée du cabinet de seue Madame. La pierre sur laquelle elle a été gravée, est une Sardoine; on le reconnoît pour Bacchus à sa couronne de pampres, & pour Bacchus l'Indien à sa grande barbe.

Dans une médaille des Pergameniens, un Baccant qui porte une peau de bête, rejettée sur le derriere, & qui est assis sur une base quarrée, éxerce un petit garçon de sa troupe à sauter, & à danser. C'étoit l'occupation presque perpétuelle de la troupe bacchique; il le sait d'une maniere sort singuliere, de ses

detur este; hic instrumentum manu tenet deruptum superne, stottessis thyrsus erat. In altero huic opposito curru mulier est, forte Ariadna. Est igitur teinmphus Bacchi & Ariaduæ, qualem vidimus in Tabula e Lv1. primi, & in Tabula Lxxxv1. secundi Antiquitatis explanatæ tomi. Victoriæ cum palmis, & captivi manibus à tergo ligatis novum spectaculum sunt in monumentis Bacchicis.

Sequens nummus, Thafiorum eft, in cujus antica facie Bacchus fingulari capitis cultu eft, hedera coronatus, diademate redimitus. Ex cujus occipite fe exerit quasi probofcis elephanti. In postica facie Hercules stat, clava & ipolio leonis instructus pro more. Inscriptio est.

Herculis Thasiorum sospitatoris.

VI. Hunc fequitur Bacchus 3 cornutus Metapontinus, qui aliquid præ fe fert non vulgare. Bacchum vero cornutum apud feriprores memoratum novimus. Quidam etiam per Bacchi cornua juravit. In numni Metapontini posteriori facie

fpica repræsentatur symbolum Cereris, quo firmatur id quod sæpe diximus, nempe Cerealia cum Bacchanalibus sacile misceri.

VII. Bacchus Indicus, <sup>3</sup> ut vulgarior fert opinio, idem ipfe eft qui Bacchus Thebanus, qui poft Indicam expeditionem Indicus eft vocatus. Ut Mythologi narrant, Bacchus qui imberbis erat cum Indicum bellum fufcepit, post partam victoriam barbatum rediit. Monumenta plurima barbatum reprafentant; fed nullus perinde elegans est, atque is quem hic proferimus ex Museo Serenissima Duccissa Aurelianensis nuper defunctae eductus, cujus archetypus in Sardonyce sculptus est. Bacchus esse disposicio ex prolixa barba.

In nummo Pergamenorum \* Bacchans quispiam feræ pellem ad tergum rejectam gestans , inque bass quadrata sedens Bacchantem puerulum faltationibus atque tripudiis assuestici. Hoc enim sere perpetuum erat Bacchici cottus exercitium. Singulari modo id muneris exsequitur. Ambabus maari



TRIOMPHE



...



Iprae la LIX. Pl de T

# E BACCHUS



Ten ares





' Fauvel



deux mains il tient les deux mains de l'enfant, & le fait tenir sur son pied qu'il éleve, en sorte qu'il semble danser en l'air. La houlette ou le bâton tortu est à terre, on la voit souvent entre les mains des Baccants, des Faunes & des Satyres

bus embas pueruli manus tener, pedem ipfius five virga illa recurva quam in Bacchantium, Sapedi fuo in altum fublato applicuit, ita ut in aëre triputuare & faltare videatur. Humi jacet pedum, Nummus est Pergamenorum.

# 

#### CHAPITRE VIII.

I. Silene avec Methé, ou l'yvresse. II. Cérémonie de Silene avec sa troupe. III. Silene avec la massue. Satyres, Satyresse. IV. Le panier de Bacchus & de Cerés. V. L'ane de Silene. VI Vendanges. VII. Faunc.

I. S llene étoit de la troupe de Bacchus; mais il avoit fa bande particuliere. S'il étoit honoré avec Bacchus, il avoit aussi des temples à lui, & qu'on appelloit les temples de Silene. Tel étoit celui des Eltens, où Silene étoit représenté avec Methé, où l'yvresse, qui lui versoit du vin dans sa coupe. Les anciens qui personnissoient tout, donnoient à l'yvresse une sorme humaine, que je n'ai point encore remarquée dans les monumens. Un grand nombre d'autres figures semblables ont péri par l'injure du temps. Les Grecs donnoient encore une figure humaine au jour, au midy, au lustre, ou à l'espace de cinq années, & tous ceux-là étoient peints en femmes, parce que leur nom en grec étoient feminins, sueça, perneceja, revréreçus. On ne finiroit point si on vouloit faire l'énumération de ces sortes de figures, qui n'ont point été transmiles jusqu'à norre remps.

Silene étoit donc considéré comme dieu, & représenté tantôt avec Bacchus, & tantôt faisant bande à part : cependant Pausanias auteur fort superstitieux, & même dévot à la maniere de ces temps-là, semble douter au même endroit, si les Silenes étoient des dieux; " ce qui fait conjecturer dit il l. 6. c. 24. que ces Silenes étoient mortels; c'est qu'on voir dans le pays des He-,, breux le tombeau de Silene, & celui d'un autre Silene chés les Perga-,,

II. Silene qui avoit ses temples à lui seul, avoit aussi sa troupe & son cor-

#### CAPUT VIII.

1. Sucrus cum Methe feu ehrietate. II. Sileni catusque sui ceremonia. III. Silenus cum clava , Salyri & Salyra. IV. Faunus.

I. S llenus ex Bacchi erat clientela, verum sua fibique propria turma gaudebat. Una cum Baceho colebatur, sed sua sibi templa habebat, quae ten.pla Stleni appellabantur. Ejusmodi erat Eleotum templum, in quo Silenus depingebatur, & Muthe quoque five chrietas, quæ vinum ipsi fundebat. Veteres illi qui res omnes humana deping bant forma, Methen etiam sive Ebrictatem ut malierem cliverunt, quam nondum in monumenis ergent. Insumera pene alia bujuscemodi mentis . eperi. I numera pene alia hujuscemodi figa a mjura temporum perierunt. Graci quoque t go un ha nan im indebant Diei, Meridiei, Pen-

teteridi sive lustro, quod est quinque annorum spatium. Hæc porro omnia ut mulieres repræsentabantur, quia nomina corum Grace generis erant feminei, κατια, μετημέρια, πεντετεμί. Finem nun-quam attingeremus fi vellemus ejus generis figuras omnes enumerare, quæ ad nostram usque ætatem

transmissa non sunt.
Silenus ergo ut deus habebatur, & interdum cum Baccho, interdum ipfe folus, vel cum sua sibi peculiari turma erat. Attamen Paulanias l. 6. c. 24. vir admodum superst. tiosus, religiosusque, ut illa ætas & ille cultus ferebat, dubitare videut illa mess ce in cuita.

tur ortum Sileni dii essent. Hine comedura ducitur, inquit, Silenos mortales fui se, quod in Hebraorum regione monstretur Sileni sepulchrum, & alterius etiam Sileni apud Pergamenos.

II. Silenus itaque qui templa fibi propria ha-

bebar, sua etiam stipatus erat turma atque clien-

tege. Le voici 'monté sur un âne; il a des oreilles de chevre comme un Faune, ou un Satyre. Il tient de la main droite une lyre, devant l'âne marche un jeune enfant, joüant d'un instrument qui a la forme d'une musette. A côté de Silene est une semme qui tient une corne d'abondance, & qui semple saire signe au jeune garçon qui va devant; qui sçait si cette semme n'est pas l'yvresse qui accompagne Silene, comme nous dissons ci-devant? Un Satyre qui termine la troupe tient une couronne de pampres; ce Satyre porte de même en ceintrue un session composé de pampres. Dans l'image suivante représentée 'sur une urne lacrimatoire, Silene monté sur un âne tient une patere, un jeune Satyre satyre derriere l'âne joüe de la flute. La troupe marche vers un autel chargé de fruits. La prêtresse qui est là pour sacrisser, tient un bassin plein de fruits & de seüilles. Il y a apparence que le sacrissice se sait n'est pas

rare de voir les dieux présens aux sacrifices qu'on leur offre.

2 III. Silene à avec la massure sur l'épaule est un spectacle nouveau, tiré de Patin, qui nous a donné l'image de ce bas relief fait en forme de médaille. Cette massure et telle que nous l'avons souvent vûe entre les mains des Satyres & des Faunes, pl. CLXXI. & CLXXIV. du premier tome de l'Antiquité. Silene a les oreilles de chevre; il est couvert d'une peau de bête, ou panthere; il est chauve à son ordinaire, sa barbe est des plus grandes, & des plus frisses. Le beau Satyre de M. le Maréchal d'Estrées est affis sur un autel quarré. De la ceinture en haut il a toute la forme humaine, non degradée par des cornes ou des oreilles de chevre. La Satyresse qui vient après tient un petit Satyre entre ses bras; le jeune Satyre monté sur une chevre, a pour animer sa monture un petit bâton qui ressemble à un sceptre, & pour le reste

un coup d'œil fair plus qu'un commentaire.

IV. Nous avons vû dans la planche xLV. du premier tome de l'Antiquité, les orgies de Cerés & de Bacchus, & Cerés affile fur une grande corbeille dans laquelle un ferpent tâche d'entrer. Ces corbeilles avec le serpent qui fait des efforts pour y entrer, ou qui en sort, se voyent souvent dans les monumens bacchiques; il y en a encore dans la planche LXXXVI. du second tome de l'An-

tela. En ipíum f afino vectum. Aures hic habet caprinas ur Satyri & Fauni. Dextera lyram tenet. Ante afinum incedit puellus inftrumento ludens, quod vulgo vocamus Mufette. E Sileni latere mulier eft cornu copiæ tenens, & manu juvenem illum, qui prævius incedit, commonefaciens. Quis feit an non hæc mulier Methe feu ebrietas fit, quæ Silenum comitatur, ut ante dicebamus? Satyrus qui catervam claudit, coronam tenet pampineam. Hic porto Satyrus fertum ex pampinis concinnatum ut cinigulum gestat. In imagine sequenti, quæ in urma, ut vocaut, lacrymatoria depingitur, Silenus afino vectus pateram tenet, Satyrus alius imberbis asimum per capistri funem ducir, fune supra humerum reducto. Satyrus senex pone asinum tibia ludit. Cectus totus ad aram contendit fructibus onustam. Sacerdos mulier adelt. Sacra factura lancem fructibus folissique plenam tenet. Sacrificium, ut videtur, ipsi Sileno est offerendum: neque enim raro contingit sacrificia præsentibus osferri dis.

III. Silenus 2 clavam humero gestans spectaculum est novum ex Patino eductum qui nobis hoc

anaglyphum in numismatis morem concinnatura edidit. Clava retorta est, qualem sepe in Satyriotum & Faunorum signis vidimus in primo Antiqexplanatæ tomo, Tab. CLEXII. & CLEXIII. Silenus caprinis est auribus, pelle feiræ obtectus, tiguis
nempe aut pantheræ. Calvus est, ut solet reptussentari; barba gaudet admodum crusa & promusla.
Satyrus ille i elegans D. Marece. d'Lettrees, ara quadetaræ insider. Superiores corporis partess ad zonan
usque, perfectam humanam sotmam exhibent,
nec dehonestatam vel cornibus vel auribus caprinis. Satyra huic vicina i insatuem Satyrum manibus gestat. Satyrus ille alius juvenis capra vectus s'
virgam tenet quæ sceptri pene formam refert, qua
jumentum fuum excitet; cætera uno conspectu
statis superque intelligentur.

IV. In tabula xxv. primi Antiquitatis explanatæ tomi Orgia Cereris & Bacchi vidimus, Cererenque caniftro infidentem, aque anguem in caniftrum fele immittere conantem. Hujufmodi caniftra cum ferpente illo ingredi conante, vel ex illo egrediente fape vifuntur in monumentis Bacchieix. Thaia confiprimus in Tabula xxxv1. fecundi Antiquiestis

tiquité,













riquité, dans le vase de S. Denys, & dans plusieurs autres monumoes bacchiques. La corbeille sur laquelle Cerès est assise, & où le serpent veut entrer, LXII prouve que ce panier est commun à Cerès & à Bacchus. La corbeille mystique que nous donnons dans la planche suivante le confirme encore, elle est grande & entr'ouverte, le serpent s'éleve par-dessus, deux épis qui fortent du bas de la corbeille un de chaque côté, nous indiquent sans doute que cette corbeille appartient aux mystéres de Cerès, aussi-bien qu'à ceux de Bacchus. Un long passage de Clement Alexandrin, où il est parle des orgics de l'une & de l'autre divinité, marque expressément que la corbeille & le dragon étoient également de Cerès & de Bacchus, & nous apprend fort en détail ce qui étoit contenu dans ce panier. Voici le rite secret des mystéres Eleufiniens.,, On y entend dire, j'ai jeuné, j'ai bû de cette " liqueur, pris du panier pour mettre dans la corbeille, & puis de « la corbeille pour mettre dans le panier. Voilà de beaux spectacles, & fort " convenables à cette déesse. Pour parler selon la verité, ce sont des mystères " dignes de la nuit & du feu, dignes de ce grand, ou plûtôt de ce fanatique " peuple des Erecthides, c'est-à-dire des Athéniens, dignes encore de tous " les autres Grecs: " Et peu de lignes après : " Ces mystéres du dragon ne sont « que de faux mystéres, des initiations trompeuses. Que contiennent donc ces paniers mystiques? Il faut enfin révéler ces grands secrets, & ces pro- « fonds mystéres; ce sont des sesames, des pyramides, des gateaux, des brioches, « des grains de sel, un dragon symbole des orgies de Bacchus Bassarus; ce " font encore des grenades, du lierre, des pavots.,, Il y a dans le texte de Clement Alexandrin, d'autres mots dont ni la leçon, ni la fignification n'est pas bien sûre. Voilà donc la forme & l'usage de ces paniers ou corbeilles mystuques, qui entroient également dans les mystères de Bacchus & de Cerès.

V. L'Ane Bacchique 'qui fuit, & dont l'image ne va que jusqu'aux épaules, 2 est un bronze de même grandeur, du cabinet de M. du Tilliot à Dijon: l'âne est couronné de lierre, quatre petits bouquets de corymbes se sont le manquer sur le devant, aussi-bien que le harnois, plus aisé à considerer qu'il décrire.

VI. Le marbre romain dont l'image se voit dans la même planche, reorésente des vendanges saites par des genies, & un sacrifice qu'on offre appa-

explanate tomi, in Vase San-Dionysiano in alisfque monumentis Bacchicis. Corbis ausem seu canistrum cui Ceres infider, & quo se intromitere 
conatur anguis, probat & corbem & anguem Cereti & Baccho esse communes. Id vero consismat
'corbis illa mystica, quam in Tabula sequenti
proferimus: ampla illa est, & tantilum aperta;
serpens sese erigit, & sapra illan caput extolit.
Spices dua ex ima corbe extrinsecus erumpentes,
haud dubie indicant corbem ad Ceresis peimde
arque Bacchi mysteria perti ese. Camentis Alexandrini locus in Protrepuso ubi de Orgus Bacchi
& Cerens agitur, carbem & draconem unitatque
numinis esse aperte docer, insuperque minatures
cunarat, quid in illa corbe continentat. Flessfession, inquit, mysteriorum hie vitus, hac aocana verba sum: Jejunati, cineum color, accepi è corbe, operatus in calathum 170 sun, hac
tursum in corbem ex calatho. Egregit vasiorat,
que deam in primis deceant; imo digan fare tenebolis
signique mysteria, aut poins fanatico illo ErechteidaTorne 1.

rum seu Atheniensum populo caterisque Grazu. Et paues interpositis : Universa illa drasonis ne sera nibil aliud sun, ganna mana alifa tenque rano pietatus speciem protevente. Catus medi paro par Cisa myslica? Revelanda quoppe sint na saccia, infertaque esul, anda. None nac comuna bejame same, pramides, esemi, patente vanni signata unbesites, or draco Orgiorum Bacchi Basara sinto Rala apud Clementem Alexandrinum vocular, quarum nece lectio nec significatio satis asserta etc.

V. Aliuns a Bacchicus sequens, cujus imago ad

V. Asinus 1 Bacchicus sequens, cujus imago ad humeros tautum usque pertungit, æneus est, eadem qua hic exhibetur magnitudine, proditique ex Museo D. du Tillot Divionensis. Asini caput hedera coronatur, corvinborum glomera quatuor liine & inte cerunitur. Cætera, quæ ad stratum pertinent, facitus coessideres quam deteribas.

VI, Romanum marmes cepts intage cal in in Tabula confinentiar, vindentia over the Genios, & factificium Baccho, ut videos, eb a-

## 562 SUPPLÉMENT DE L'ANT. EXPLIQ. LIV. IV.

remment à Bacchus. Les ceps de vignes font entortillés à des arbres, comme l'on voit encore aujourd'hui en plufieurs endroits de l'Italie; c'est ce qui fait que ces genies se servent d'échelles pour monter sur les arbres, & cüeillir les grappes; il n'y en a qu'un seul qui grimpe par le tronc de l'arbre panché un peu vers la terre; d'autres genies mettent ces grappes dans des corbeilles.

Deux autres genies sont le vin en soulant la vendange dans une grande

Deux autres genies font le vin en foulant la vendange dans une grande machine quarrée, d'où s'élevent deux grands pieux fourchus par le haut, aufquels les deux genies s'appuyent d'une main, & s'entr'embrassent de l'autre, un autre petit genie apporte dans un panier le raisin pour le jetter dans le

pressoir.

L'autre côté de l'image montre un sacrifice : on voit d'abord un homme barbu, qui tient un plat plein de fruits; il est sous un cep de vigne d'où pend une grosse grappe; on ne voit point ses pieds, qui paroissent enveloppés & bandés; on ne sçauroit distinguer si cet homme est posé sur une base ronde qu'on voit là même. En ce cas-là ce seroit ou Bacchus Indien reconnoissable à sa barbe, ou Silene, ou Vertumnus dieu champêtre; je n'oserois rien déterminer là-dessus; l'autel où l'on va faire le facrifice est quarré. Un genie tient l'acerra ou la boëte à l'encens ouverte, & fait signe à cet homme où à ce dieu qu'il regarde, en lui montrant au doigt cet encens qu'on va brûler sur l'autel qui est couvert de fruits, mais où l'on ne voit point encore de flammes; un autre genie après celui-là tient un préfericule, ou un vase pour le sacrifice, & de l'autre main un petit bassin plein de fruits; un autre genie tient par les cornes un bouc qui va être immolé, & un levier ou une massuë pour l'assommer. Quelqu'un croira peut-être que l'homme barbu est le prêtre qui doit offrir le sacrifice : cela pourroit bien être, en ce cas-là ce seroit un sacrifice à bacchus; il y a apparence que ce monument est un sarcophage, quoique bien long à proportion de sa hauteur, le couvercle est fort orné sur le devant : on y voit des griffons, des aigles, des genies qui tiennent des couronnes.

Pl. VII. Le Faune qui suit est d'un excellent goût; il porte sur les épaules un LXIII. cabri dont la tête vient sur le devant; il regarde fixement cette tête & tient de la main droite un bâton recourbé, tel que le portent les autres de sa bande.

tum esh bet. Vites arboribus circumplicatæ funt, Id quod ettum hade patlim per Italiam confpicatur i deoque Gene fealis ut intur, ut ad uwas pertongant. U as rantum fine feala per curvam arborem a hepit. A'a genii u vas in corbs co-ficiant.

tem a liepit. A'a geni uvas in corbes co jierant.
Dao Geni in quadiata quadam machina toteularis vicem puzbente uvis caleant, Hine inde erigantur dao victes in fuicam fuperne definentes : bini vero Geni alteta minu vecte nituntur, alteroque risachio fefe maruo complectuntur. Alius Genius uvas in caniftro portat in torcular conji-

In altero latere facrificium exhibetur. Statim cernitur barbatus vir, difcum tenens fructibus plenum. Sub vite locatur, unde grandis pendec uva. Pedes ipfius videri nequeunt, sed obvoluti & quasi saficiis colligati esse videntur: ac vix disting tere possis num vir ille base rotunda illic possis nitatur. Si vere basi inpossitus sit, erir aut Bacchus Indicus barbatus, aut Silenus, aut Vertumnus campestris deus, qua de re nihil affirmare aussim, Ara, in qua sacrificium offertur, quadrata est, Genius qui, piam acertam tenet apertam, & signo monere

videtur illum five virum five deum, digitoque monfitat illi fluta mox in aram iguitam conjecienda, licet flamma nondum compareat. Poft illum alius Genius præfericulum tenet, alteraque manu dicum fructibus onuftum. Altus Genius hicum tenet, qua macket victimam. Non deerunt fortafie qui puteut virum illum barbatum, effe Sacerdotem ad facra facienda paratum, id quod à verifimili non abhorret. Si vere Sacerdos fit, facrificium Baccho offertur. Hoe porro monumentum farcophagus effe videtur, etfi aquo longiot videar edfe, fi altitudinem refpicias. Operculi ornamenta fant Gryphes, Aquile, Geni, qui coronas

VII. Faunus fequens egregia feulptus manu fair. Humeris capreolum gestat, cujus caput etecto è regione oculorum Fauni conspisuus caput etecto à caput ipse intentis respicir oculis, descritaque tenet palum recurvum, qua forma gestant plerumque sodales ejus. Faunus lic stat prope truncum arboris, cui annexum instrumentum vistur ad 53 tingis seu Panos tibiam accedens.



CORBEILLE MYSTIQUE, TESTE



. W Freds st



L. XII Pl du Top. 1

'ASNE BACCHIQUE, VENDÂNGES.







itsoli

Tome 1 pl. 6:





## 

#### CHAPITRE IX.

I. Pan es sa bergerie. II. Image singuliere de Pan avec l'inscription. III. Pan le lumineux, es son culte, son combat contre Cupidon, représenté sur un bas relief. IV. Danse des Pans devant Pan le lumineux. V. Sacrifice à Pan. VI. Autre sacrifice plus extraordinaire.

I. D'An étoir comme nous avons dit dans l'Antiquité, né en Arcadie; on ne convient pas qui étoient son pere & sa mere, la différence des sentimens est rapportée là même assez au long; il y avoit dans l'Arcadie un Village appellé Melpia, nom formé de la melodie des instrumens de musique, où l'on croyoit que Pan avoit inventé l'art de jouer melodieusement de cet instrument, qu'on appelloit la syringe, ou la flute à plusieurs tuyaux dont on lui attribuoit aussi l'invention. Ceux de Menale disoient que leur montagne étoit proprement la montagne de Pan; ils assuroient dit Pausanias, 8. c. 31. qu'ils l'enten oient souvent jouer de cette flute à plusieurs tuyaux, de même qu'un berger de Daphné, Fauxbourg d'Antioche, assuroit qu'il avoit entendu Apollon dans son temple jouant de la lyre. On voyoit aussi dans l'Attique près de Marathon une autre montagne de Pan, souvent visitée par les curieux, où il y avoit une caverne dont l'entrée étoit fort étroite, mais le dedans vaste, orné de chambres & de bains même, & aussi de pierres qui avoient la forme de chévres, faites apparemment d'une eau petrifiée, qui avoit par accident pris cette forme; on appelloit cet antre la bergerie de Pan.

II. Ce dieu monstrueux dont les cornes, les oreilles, & tout le corps depuis Pl.: la ceinture en bas étoient d'une chévre, fût anciennement fort honoré à Bresse LXIV. en Italie. Sa figure 's'est conservée dans le pays telle que nous la donnons ici; i il joüe du cor, & porte sur la cuisse droite la flute à cinq tuyaux son instrument propre, mais ordinairement avec un plus grand nombre de tuyaux, le plus

#### CAPUT IX.

- I. Pan & ejus caula. II. Singularis Panos imago cum inferiptione. III. Pan Lucidus, ejus cultus, pugna ejus cum Cupidine, in anaglypho expressa. IV. Panam faltatio ante Pana Lucidum. V. Sacrificium Pani. VI. Aliud facrificium infolita figure.
- I. P An, ut in Artiquitate explanata diximus, in Arcadia natus ferebatur, nec de parentibus ejus fatis convenit inter feriptores : fententiarum varietas ibidem pluribus affertur. Pagus in Accadia erat dictus Minrua Melpia, nomen defumtum à melicia musicorum organorum. Credebatur enim Pana illic invenisse modes musicos par syringem, seu tibiam multis sistulis compactam, cujus etiam instrumenti auctor ipse habebatur. Menalenses montem suum proprie & vere montem esse pana dicebant : affirmabantque, inquit Paufanias 1. 8. c. 31. Pana se ludentem syringe, seu ti-

bia multis fiftulis inftructa, cape audire; quemadmodum pastor quidam Daphnes suburbis Antiochia; dicebat se audiviste Apollinem lyram pulfantem. In Attica item prope Marathonem alius
mons erat, Mons Panos dichas; referente codem
feriptore l. r. c. 32. ubi spelunca erat, c. jus angustistimum ostium, sed intus vastum vist bitur spatium, ubi cubicula, atque etiam balnea erant. Ibi
petræ conspiciebantur capitarum forma; quæ ut
credere est, ex aqua in petram concreta casu in
capta formam devenerant. Hæc porto spelunca
caula Panos appellabatur.

II. Monstro similis ille deus, cujus cornua, cu-

II. Monttro fimilis ille deus, cujus cornua, cures & reliqua membra fub zona caprina erant, Brixim olim admodum culus fuit. Ejus figuum ibidem affervatum diu fuit qua forma lue proferimus. Inftrumento illo, quad cornu vocant, ludit, fupraque feniur dextrum fufpenfun gestat, yering m, quod Pani proprium erat organ. Syrinx hie fitulas quinque tantum habet, est ut platimum major offertur in fyringe fitulatem nume rus; fupius feptem aut etiam plures, ex aliquantus.

souvent sept, & quelquesois jusqu'à dix. Il n'employe pas ici son instrument favori, qui étoit la Syringe ; il joue du cor, ou d'une espece de trompette : peut-être que les Bressans vouloient faire voir que leur dieu cornu sçavoir jouer de plus d'un instrument. Couronné par-dessus les cornes d'une sorte d'herbes que le Rossi croit être l'hieble, il est fort barbu & revêtu d'une peau de leopard, qu'on reconnoît aux taches dont elle est parsemée, & qui lui couvre le devant. Cette statuë qu'on conservoit à Bresse, sut enfin donnée à un Duc de Ferrare; mais la base sur laquelle on lit l'inscription suivante est restée à Bresse; cette inscription se doit lire ainsi, Cauto pani Caius Munatius Quirina Tiro duumvir juridicundo, & Caius Munatius Fronto filius dedicaverunt: cela veut dire, Caius Munatius Tiro de la tribu Quirina duumvir, ou l'un des deux hommes établis pour éxercer la justice, & son fils Caius Munatius Fronto, ont dedié cette statue à Pan, surnommé Cautus. Il n'est pas aisez de dire pourquoi on lui donna ce surnom de Cautus, qui veut dire sage, avisé, prévoyant, qui prend bien ses précautions. C'étoit apparemment par rapport au soin qu'il prenoit de la ville de Bresse, qui étoit comme sous sa tutele, prévoyant & détournant les malheurs qui lui pourroient arriver.

On voyoit dans la même Ville, dit le Ross, sur une pierre qui avoit apparemment sait partie de la frise d'un temple, une tête de Pan de profil dans une couronne saite de branches de pin, & la slute à plusieurs tuyaux tout auprès; la couronne du Pan dont on voit ici l'image, étoit de l'herbe qu'on appelloit hieble. Les poëtes sont soit que l'une & l'autre couronne convenoit au dieu Pan; ses ornemens, dit Virgile, étoient la graine d'hieble, & il se peignoir

de rouge.

Silius Italicus lui donne la couronne de branches de pin, & dit que ses

cornes qu'il portoit sur son rouge front perçoient au travers.

Ces deux Poëres s'accordent à le peindre de rouge. Silius Italicus ne parle que du front, mais il n'y a pas de doute que le visage ne sût de la même couleur; & il est certain qu'on peignoit de même ses statuës. Ces profanes donnoient à leurs divinités différentes couleurs; ils les habilloient

do decem fidulæ observantur. Hie porro non solitum dilect majae sibi signum adhibet, sed comu sive tubæ qua signum genus. Fortasie veto strusan deum illum suum cornutum non unius instaumenti madei perisiam callere, ostendere voluerunt. Coronam supra cornua gestat, quam ex ebulo factam patat Octavius Rubeus. Admodum barbatus Pan ell, & leopardi pelle vestitus, ut ex punctis & maculis hine & inde respertis dignoscitur. Hae porto statua quæ Brixiæ servabatur, cuidam Ferrariensi duci demum oblata fuit. Basis vero in qua inscriptio sequens legitur, Brixæ mansit. Inscriptio autem sie est legenda. Cautto Pani Caius Munatius Quirina Tiro Duumyin Juaticundo, et Caius Munatius fronto filius della minima sie della sulla servada della sulla servada que significatur prudens, lagax, qui rebus gerendis, malisque vitandis caute prospicias. Sie, ur putatur, dictus est, quod res Brixiam spectantes caute tractaret, cuisu urbis ipse ceu tutor & patronus erat, & ipsi impendentes calamitates caute

In eadem urbe, înquit Rubeus, lapis infeulptus erat, ex zophoro cujuldam templi, ut putabatur, avulfus; ubi capur Panos oblique feulptum intra coronam ex pineis ramis concinnatam; aderat & Syrinx proxime caput pofita. Panos cujus hie imago vifitur, corona ex herba erat, quam ebulum vocant. At tellificantur Poëtæ utramque coronam ebulinam nempe & pineam deo Pani competere. Ornamenta ejus, inquit Virgilius, erant femen ebuli, & miniata pictura.

Pan deus Arcadie venit, quem vidimus ipst Sanguineis ebuli bacchis minioque rubentem. Silius Italicus ex ramis pini confectam ejus dicit coronam; aitque cornua coronam penetravisse, &

Cingit acuta comas & opacat tempora pinus, Ac parva erampun rubicunda cornua fromte, In co autem Silius cum Virgilio confonat quod Pana minio feu rubro colore depictum uterque dicat, frontem Silius rubicundam dicit, id quod de toto vultu intelligas. Illo itaque "olore Panos fatuas depingebant. Veteres illi profam deos suos variis ornabant coloribus. Vestes quoque appone-

aussi, & leur faisoient changer à certains jours; ils couvroient ordinairement la tête de Vulcain d'un bonnet bleu, comme nous avons dit sur Vulcain.

Properce donne au dieu Pan le pin, & dit que le dieu d'Arcadie aime cet arbre.

III. Ce n'étoit pas la seule maniere dont Pan étoit honoré à Bresse. Ses habitans paroissent avoir été fort dévots à ce dieu Pan qu'on appelloit Lucidus, ou le lumineux, parce que sa tête jettoit des rayons de tous côtés. Le monument ' suivant représente sa lutte avec Cupidon, célébrée par les poëtes. Pan 2 fut terrassé. Nous voyons ici ce dieu Pan le lumineux, & couronné de rayons, renversé sur son dos, Cupidon qui lui marche sur le ventre, & lui arrache le cœur & les entrailles, malgré les prieres que Pan semble lui faire. Cupidon a jetté son arc & porte sa trousse; la flutte de Pan à huit tuyaux est aussi étenduë à terre. Au-dessus des combattans on voit une grande guirlande, saite dit le Rossi de rameaux & de feiilles d'olivier, & au-dessus de la guirlande une grande étoile; cette guirlande, ou couronne représentée au-dessus des combattans, paroît d'abord être destinée au victorieux; mais elle est là pour le Pan, qui tout terrassé qu'il est, foulé aux pieds, & dechiré par son adversaire, ne laisse pas d'avoir la tête rayonnante comme un Soleil; la guirlande est de même toute rayonnante; le soleil qu'on voit par-dessus l'éclaire, la rend brillante, & digne de Pan le lumineux.

Ce Pan lumineux pourroit avoir quelque rapport à ce que dit Hyginus CCXCVI. voici tout le passage, " Les dieux s'étant retirés en Egypte, & craignant la fureur de Typhon, Pan leur conseilla de se transformer en bêtes, pour « éluder ainsi plus facilement les poursuites de ce geant, que Jupiter tua en- " suite d'un coup de foudre; les dieux depuis en reconnoissance du salutaire " conseil que Pan leur avoit donné, le mirent au nombre des astres, & parce " qu'en cette occasion il s'étoit lui même métamorphosé en chévre, il sur « appellé Ægoceros; c'est en notre langue le Capricorne. Pan peut avoir été " nommé le lumineux parce qu'il avoit été changé en étoile; & c'est peut-être cette étoile que nous voyons ici sur la couronne de Pan; c'étoit sans doute pour honorer ce Pan lumineux, que dans plusieurs temples de la Gréce on entretenoit un feu perpétuel devant ses autels, & devant ses statuës, comme nous

bant, statisque diebus mutabant. Vulcani vero ca-put cœruleo pileo tegere solebant. Propertius Pinum adscribit Pani, aitque Arcadiæ deum hanc amare arborem.

Fagus & Arcadio Pinus amata dee.

III. Non hac una forma Pan Brixiæ colebatur. Brixiani quippe eum quem Pana Lucidum voca-bant, admodum religiofe coluiffe videntur. Que denominatio hine orta erat quod illius caput ra-dios emitteret. Monumentum 'fequens, ejus cum Cupidine luctam depingit à Poëtis tantopere celebratam. Pan prostratus fuit. Hic cernimus Pana illum Lucidum radiis fulgentibus coronatum humi jacentem & supinum, Cupidinemque Panos ventrem calcantem, ipfiusque cor & viscera evellen-tem, frustra precante veniamque postulante Pane. Cupido arcum projecit, pharetramque gestat. Panos tibia octo filtularum jacet etiam humique prostrata est. Supra pugiles in aëre corona grandis vi-situr, adornata, inquit Rubeus, ex ramis folissque olivæ, & fupra coronam ingens stella. Corona

porro illa sive sertum in circulum adornatum, concertantibus imminens, victori flatim dellinatum videatur. Sed Pana refpicit, ad Pana pertinere de-prehenditur, qui licet profitratus, licet pedibus calcatus ac difeetptus, radiato tamen Solis inflat

calcaus ac disceptus, radiato tamen Solis instar capite jacet. Sertum etiam sive corona illa sublimis, radiis & ipsa illustratur. Sol ipsam illustrat, splendentem reddit, dignamque Pane Lucido.

Pan ille Lucidus apte referri possic ad ea qua de illo natrat slyginus cap. exevt. En totum ejus locum: Dii in Ægypto cum Typhonis immanitatem metuerent, Pan jessit in seras bessias se convertent, quo facilius eum deciperent, quem Jovis posses fulmine interfecit. Pan deorum voluntate, quod ejus monitu vim Typhonis evitarant, in assrom numerum relatus, se quod se incapram eo tempore convertemonitus oin I promis equations, oi ugio una nance una relatus, o' quod fe in capram eo tempore converte-rat, inde agoerus est dicitus, quem nos capricornum dicimus. Pocuit Pun Lucidus vocari quod mustus in stellam fuisser se hace fortalse stella est, quam hic supra Pano caput videmus. Pausanias in cadicis cap. 49. quoddam Panos temptum descri-

l'apprend Pausanias dans ses Arcadiques, c. 39. il dit, faisant la description d'un temple de Pan. Il y a devant ce Pan un feu qui ne s'éteint jamais, & dans ses premieres Eliaques, Chap. 15. il parle d'un feu qui brûloit nuit & jour devant un aurel de Pan. Libanius t. 1. Declamation, dit qu'on honore Pan par la lampe qui brûle devant lui. Ces feux & ces lampes perpetuelles rappelloient l'idée ; de Pan le lumineux. Son culte dans la ville de Bresse, & son combat avec 'Cupidon est confirmé par un monument très-curieux de la même Ville, qui étoit déja fort gâté en 1616. comme dit le Rossi dans ses Memoires de Bresse imprimés en la même année. Entre deux pilastres sont représentés le mari & la femme, l'homme tient un cœur, apparemment celui de Pan arraché par Cupidon; entre l'homme & la femme on voit comme un gros boyau qui fait partie des intestins du même dieu, l'inscription est telle. Lucido Pani Caius Quintius Mucianus & Herodia Synnesia uxor dulcissima votum solvit, ou solverunt; cela veut dire que Caius Quintius Mucianus, & Herodia Synnesia sa très-chere femme, ont accompli le vœu qu'ils avoient fait à Pan le lumineux; il paroît par là que les Bressans s'estimoient fort honorés de ce que leur dieu Pan ayant lutté contre Cupidon, avoit été vaincu, son cœur & ses intestins arrachés; il y a-là quelque mystére difficile à comprendre.

PL.

IV. L'image suivante tirée d'un bas relief en bronze, montre Pan lumineux LXV. & rayonnant, appuyé contre un pin son arbre favori. A sa gauche est un jeune homme couronné de sleurs, qui porte la corne d'abondance, & tient en lesse une levrette, aux deux côtés de l'arbre sont deux troupes de Pan mâles & femelles, qui dansent au son de l'instrument de leur maître. Pan avoit sa troupe de Pans, Sylvain ses Sylvains, dieux subalternes, Silene avoit les Silenes & les Satyres, le dieu Faune ses Faunes, ces troupes se joignoient à Bacchus & aux Bacchants, & faisoient aussi quelquesois bande à part; on distinguoit avec peine les uns des autres, les Faunes des Satyres, ceux ci des Pans & des Sylvains; on peignoit les uns & les autres tantôt cornus, tantôt sans cornes, quelquesois boucs, ou chévres de la ceinture en bas; d'autre sois avec toute

bens hæc habet, τούτφ τῷ Πατὶ πῦρ ἔ ποτε ἀποτβεινόμενον καιεται. I le cft, Âπιε hunc Pana ignis ardet qui nunguam exflipentius, & in primis Eliacis cap. 15, de quodam igne loquitur qui die noctuque ante Panos aram ardebat. Libanius tom. 1. Declamatione ait honorati Pana per lucernam ante illum ardentem, θεραπόθεται ἐθὶ καμπάξι ὁ Πᾶν. Ignes & lucernæ perpetuo accenfæ Pana Lucidum respiciebant, & in mentem revocabant.

Ejus in urbe Brixia cultus ejafque cum Cupidine pugna confirmatur i ex monumento ifitius urbis ingularifimo, quod monumentum jam anno 1616. admodum labefactatum erat, ut air Octavius è Rubeis in fuis memoriis Brixianis eodem anno cufis. Inter duas parafatata vir cum uxore fua repræfentatur. Vir autem ille cor humanum tenet, cor nempe Panos à Cupidine avulfum : inter virum & conjugem fuam inteflinorum Panos pars magna vifitur. Inferiptio est hajasimodi. Luctoo Pant Calus Quintius Mucianus et Herodia Synnista uxor duite diqueat Brixianos magno sibi honori duxisfe, quod Pan ipforum deus cum Cupidine luctatus, ab eo prostratus, discerpus, corde

& intestinis privatus fuisset : qua in re arcani quidpiam later, quod patesacere & explicare frustra

IV. Sequens icon ex anaglypho æneo eductæ Pana Lucidum 'radiifque fulgentem monftrat pino dilectæ fibi arbori innixum: ad cjus finiftram conspicitur juvenis quidam floribus coronatus cornu copiæ geltans, vertagumque loro ducens. Ad lavam & ad finiftram arboris duæ Panum catervæ sunt marium feminatumve, ad syringis sonum, quod instrumentum erat domini su Panum, sunt marium feminatumve, ad syringis sonum, quod instrumentum erat odnini su Panum turmam sibi addicam habust, Sylvanus Sylvanos regebat, sibi obsequentes & subditos, Silenus Silenorum Satyrorumque princeps erat, Faunus vero Faunorum. Quæ omnes catervæ Baccho & Bacchantium cectui sæpe adjungebantur, ac non raro divisis choris ripudiantiumque conventibus, suam que que tamam sequebantur. Sed admodum distribent eratus ab alis, Faunos à Satyris, hos à Pambe, val Silvanis distinguere, ita nempe forma sineks eratus. Indiscriminatim porto omnes depusebantur, modo cornuti, modo cornibus destitut. Aliquanda izona ad usque pedes hitet vel captæ, summus-





la forme humaine, hors la queuë & les oreilles de chévre, comme nous avons souvent dit; ces deux bandes de Pans dansent ici en rond; il y en a qui paroissent être dans une espece d'enthousiasme, & qui regardent le Ciel. Tous ceux de la troupe Bacchique étoient de grands danseurs, & de grands sauteurs, on les

voyoit dans une continuelle agitation.

V. Le Rossi croit que dans le bas relief suivant qui fut aussi trouvé à Bresse, la figure 'qui sacrifie est Bacchus, & qu'il offre ce sacrifice au dieu Pan; mais il se trompe sans doute : c'est un Pan qui sacrifie au dieu chef de sa bande, à moins qu'on ne veuille dire que c'est le dieu Pan lui-même qui sacrifie à Bacchus; d'ailleurs quelle apparence y a-t'il que Bacchus chef de toute la troupe bacchique, des Bacchants, des Satyres, des Pans, & des Sylvains sacrifie ainsi à un dieu subalterne? Ce sacrificateur a des cornes, on en voit quelquesois au dieu Bacchus, mais cela est extrêmement rare; il a les oreilles & la queuë de chévre: ce qu'on n'a jamais remarqué dans Bacchus. Aux cornes, aux oreilles, & à la queuë près, il a toute la forme humaine; mais les Faunes, Satyres, Pans & Sylvains l'ont assez souvent de même, comme nous venons de dire. De forte qu'il y a lieu de croire que c'est un Pan de la troupe des Pans qui sacrifie au dieu chef de la bande, fort honoré dans Bresse, comme il paroît pur les monumens de cette Ville; il est revêtu d'une peau de chévre, attachée à son col; elle flotte au gré des vents, & ne couvre point du tout sa nudité; il tient de la droite un bassin, ou un panier plein de fruits qu'il va sacrisser, & de l'autre main une torche ardente : ce qui semble marquer que le sacrifice se fait à Pan le lumineux. L'autel flamboyant sur lequel il va sacrifier est construit de pierres brutes : ce tigre qui est devant l'autel regarde le sacrificateur : le tigre alloit non seulement avec Bacchus, mais aussi avec toute sa troupe. Quelqu'un croira peut-être que ce tigre marque que c'est à Bacchus que ce Pan sacrifie; cela pourroit être, mais l'autre sentiment me paroît plus rai-

VI. Le même bas relief represente un autre tableau bien plus extraordi- 3 naire que celui-ci. Devant un autel flamboyant 'plus groffierement bâri que

quam cum tota humana forma, exceptis caprinis auribus atque cauda, ut sæpe dictum fuit. Hæ vero duæ Panum catervæ in circulum actis cœ-tibus saltant atque tripudiant : aliquos videas quasi divino afflatu cælum respicientes. Hi potro om-nes Bacchici cætus sodales clientes, tripudiis & saltationibus frequentissime operam dabant, choreas ag.bant , semper in motu & agitatione ver-

V. Putat Octavius Rubeus in anaglypho fequenti, quod & ipsum Brixia repertum fait, eum qui facra facit, Bacchum esse deo Pani sacrificantem. frd longe à vero aberrat, ac ne conjectura qui-dem vel tantillum probabili potuit talem opinio-nem proferre : nam quifpiam est ex Panum cater-va, qui deo Pani turme ductori & principi facra facit, nisi fortasse dicatur deum esse Pana Baccho sacrificantem. Alioquin autem num verisimile est Bacchum Bacchicæ totius catervæ principem , Bacchantium nempe, Satyrorum, Panum & Silvano-rum inferio.is ordinis deo sacrificare? Hic sacri-ficulus cornutus est: licet autem Bacchus ipse cornibus nonnunquam infignts conspiciatur, illud perquam rariffime observavimus. Hic porro eriam aures & caudam caprinas habet, id quod in Baccho nulpiam occurrit. Exceptis autem cornibus,

auribus & cauda, hie quisquis tandem sit sacrificulus, tota gaudet humana forma. Verum Fauni Satyri, Panes, & Silvani, hac non raro forma præditi vilintur, ut fæpe jam observatum est. Itaque verisimile admodum est hic ex Panum tutma quempiam Pani deo cœtus pri cipi sacra facece, qui Pan deus, Brixia: temm pere celebatur, ut ex istus civitatis monumerus jam allatis valute est. Hic pro vestitu toto pellem capcinam geon, collo harentem, à ventis agratam, nosta que cosports partes omnes relinquenten. Dextera discum teret seu canistrum plenum fructibus ad sacra sacienda destinatis; altera vero manu facem ardentem, qua re indicari videtur sacrificium Lucido Pani offerri. Flammigera autem illa ara, in qua facuficium of-fertur, ex impolitis lapidibus structa est. T gris ante aram cornutum illum Saceidotem facrificantem respicit. Tigris autem non cum Baccho tantem relpicit. Tigris autem non cum Baccho tantum, fed cum toto cujufvis generiš Bacchico cœtu agebat frequenter. Non deerunt forte qui putent ex tigre argui posse hune Pana Baccho facra facere; qui porto illud 4 vero non profus abhorteat, inaltempriorem sequi opinionem.

VI. In codem argulypho aliud offettur secetation acquire singularity. A refuging content of the property of th

aram, rubote forma ex imponitionibus fluctism

## SUPPLEMENT DE L'ANT. EXPLIQ. LIV. IV.

le précedent, & composé de pierres mal unies, & fort inégales ; on voit une figure qui a de grandes aîles, femme de la ceinture en haut, & oiseau de la ceinture en bas; elle ressemble aux Sirenes représentées sur un monument de Florence, d'après lequel nous les avons données à la planche CCXXII. du premier tome. Cette Sirene si l'on peut l'appeller ainsi, joue de la guitarre devant l'autel; & comme ce monument se trouve joint au précedent, & que l'autel y est presque de la même forme, il y a apparence que c'est l'autel du dieu Pan. Mais pourquoi une Sirene devant un autel de Pan? Est-ce parce que le pere des Sirenes Acheloiis étoit un dieu cornu comme Pan? Ou est-ce parce que Pan étoit un joueur d'instruments comme les Sirenes? Cette derniere conjecture paroit plus recevable. Dans ces monumens il n'est pas possible de donner raison de tout : on ignore bien plus d'usages & de coûtumes de ces profanes, que les auteurs & les monumens ne nous en apprennent. Ses aîles, dit le Rossi, sont partie de cartillages, partie de plumes : si c'est une Sirene, il seroit difficile de dire pourquoi ces cartillages, mais c'est peut-être un pur caprice, ou de l'ouvrier, ou du peuple de Bresse, qui aura voulu donner à un monstre des aîles monstrueuses.

lapidibus, quam præcedentem, stat portentosa quædam figura alis prægrandibus instructa, cujus supersire à zona partes muliebris sunt formæ, instructor avolucits, quales vidimus Sirenes in monumento quopiam Florentino, quas expressimus in primo Antiq, explanatæ tomo, Tabula cexxii. Siren ishæ, si tamen sie appellare liceat, cithara ludit ante aram. Quia vero hoc monumentum præcedenti anaglypho hæret, sæ ara ejussem pene formæ est; verisimile est hanc etiam dei Pano este aram. Sed cur Siren ante Panos aram repræentatur ? An quia pare Sirenum Achelous corrituts erat ut Pan? An quia Pan instrumentis

musicis uti Sirenes uti solebat? Hæc forte postrema opinio probabilior videtur. In hujusmodi monumentis non possumus omnia explicare, nec omnium capara afferte: nam ex conscutudinibus illis ritibusque profanorum Veterum, longe plura ignorantur, quam vel scriptores vel monumenta doceant. Hujusce monstri alæ, inquit Rubeus, partim cartilagineæ, partim pennæ sunt. Si vero Siren sucit, vix dicere possis, cur cartilagineæ alæ. Verrum id forstan ex arbitrio & imaginatione artificis, sur es Brixianorum civium, profectum sueri, qui monstro buic portentosas alas dare voluerint.







## **沐冰冰**淡淡淡淡淡淡淡淡淡淡淡淡淡淡淡淡淡淡淡淡淡淡淡淡淡淡淡淡

#### CHAPITRE X.

1. Priape & ses sonctions. 11. Deux images fort extraordinaires de Priape. III. Vertumnus avec Minerve & Mercure. IV. Le Vertumnus de Sceaux belle statuë. V. la deesse Flore.

I. D Rriape étoit fils de Bacchus & de Venus selon quelques-uns, d'autres varioient sur son origine, comme on peut voir dans le premier tome de l'Antiquité p. 276. on le mettoit aux jardins & aux forêts pour les garder des voleurs : on en faisoit de marbre. Un Priape de cette matiere qui gardoit le jardin d'un particulier, fut volé, & enlevé lui-même par un Cilicien, dit Martial: c'étoit un des plus déterminés voleurs, il vouloit enlever tout ce qu'il y avoit dans un-jardin : quoique le jardin fut des plus grands; il n'y trouva rien qu'un Priape de marbre. Pour ne pas s'en retourner les mains vuides, il emporta ce Priape mis pour garder le jardin : ainsi ce que ce poète a dit en un autre endroit, que les Priapes des jardins n'avoient pas peur d'êrre volés ni enlevés, n'étoit pas toûjours vrai. On en faisoit de bois; à l'occasion de quoi le même poëte dit d'un Priape de bois qui gardoit une forêt, que si le bois venoit à y manquer, le Priape pourroit encore servir pour mettre au seu : on voit par-là combien & à quel point les gens d'esprit d'entre les payens même, méprisoient une religion si folle.

"Vous n'êtes pas, dit-il en se jouant de Priape, gardien d'un jardin, ni d'une vigne, mais d'un bois dont vous êtes né, & dont vous pouvés renaître;,, je vous avertis de le bien garder des voleurs, & de le conserver pour entre ... tenir le seu dans la maison de vôtre maître: car si le bois vient à manquer, vous êtes bois vous-même.,,

On faisoit aussi des Priapes de pâte de la pure sleur de farine, qu'on mangeoir apparemment ensuite comme des gâteaux.

Il y avoit dans la Gréce des Priapes pour garder les troupeaux de brebis, &

#### CAPUT X

- I. Priapus ejusque officia. II. Duo schemata Priapi insolita forma. I I I. Vertumnus cum Minerva & Mercurio. IV. Vertumnus elegantis forma in hortis Seelianis. V. Flora dea.
- I. PRiapus ut quidam Mythologi fabulantur, Bacchi & Veneris filius erat, de cujus origine varii varia tradebant, ut videre est primo Antiquitatis explanatæ tomo, pag. 276. Ejus statuæ in hortis & in filvis locabantur, ut à furibus illæfa custodirent. Ii nonnunquam marmorei efficie-bantur. Ex hac materia Priapus, qui cujusdam hortum custodiebat, à Cilice homine furto sublatus fuit, ut ait Martialis I. 6. Epig. 72.

Fur nota nimium rapacitatis Compilare Cilix volebat hortum Ingenii sed erat , Fabulle , in horto Prater marmoreum nihil Priapum. Dum non vult vacua manu redire, Tome I.

Ipsum surripuit Cilix Priapum, Sicque quod alibi dixerat Martialis lib. 3. Epigr. 58. Priapum ipsum nihil à fure timere, non terrper verum erat.

Et turre ab alta prospicis meras laurus, Furemque, Priapo non timente, securus. Lignei quoque Priapi parabantur, cajus rei ce-cafione de Priapo ligneo filvæ cultode, ait idem Počia, fi defuerit filvæ lignum, poste ctiam Pria-

pum igni tradi , lib. 8. Epigr. 40. Non horti neque palmitis besti , Sed rari nemoris Priape custos , Ex quo natus es & potes renasci. Furaces moneo manus repellas, Et silvam domini focis reserves. Si defecerit hoc , & ipse lignum es.

Hine videas tam infanam religionem quantur spernerent inter profanos ii, qui incenio v. Siliginei eriam Priapi fiebant, co credere est, tamquam placeu e e ba su. In Gracia quoque Priapi erant, qui gret. & apum alveatia custodirent, inquit Paufamas in

# 70 SUPPLÉMENT DE L'ANT. EXPLIQ. LIV. IV.

les ruches. A Rome & dans l'Italie on en mettoit aux jardins & aux forêts; & comme chacun vouloit avoir ces fortes de gardiens, on en faisoit une quantité prodigieuse: de-là vient qu'on en trouve beaucoup à Rome dans différens cabinets; chacun les faisoit à sa fantaisse, & il y en a de fort extraordinaires : en voici deux très-singuliers.

II. Le premier finit en Herme, tout le bas depuis les cuisses est quarré & va LXVI. toûjours en diminuant jusqu'à la base, qui est un pied d'oiseau. Ce Priape a r une barbe qui se divise en deux, & qui lui descend jusqu'aux mammelles : on n'en a jamais vû de pareille, des moustaches fort longues. La main gauche sur le flanc, il tient de la droite une clochette, sans doute pour avertir en cas que les voleurs fissent quelque irruption; il n'a point d'arme comme plusieurs autres. On a sans doute crû qu'il suffisoit qu'il pût appeller au secours : gardien aussi inutile avec sa clochette, que l'est le suivant avec sa massue 'Celui ci est 2 à genoux, posture qu'on n'observe guere dans les images des divinités, il est couronné, & sa couronne paroît composée de rubans entortillés l'un avec l'autre, il regarde fixement la terre en baissant la tête; je croirois volontiers qu'on l'a mis ainfi à genoux baissant la tête, & regardant la terre, pour lui donner l'air d'une personne vivante, & faire plus de peur aux voleurs il porte une massue arme ordinaire de Priape, de là vient qu'on les appelloit resonneires ou porte - massues, épithete qu'on trouve au premier tome de l'Anti-3 quité pl. CLXXX.

III. Les statuës de Minerve & de Mercure sont des plus communes; celles de Vertumnus au contraire sont assez rares : c'est pour cette raison ' que l'on place ici ce monument de Bresse, où Minerve, Mercure & Vertumnus sont représentés comme dans un tableau. Minerve, tient le milieu, habillée d'une maniere non commune; elle porte le thorax ou la cuirasse faite à peu près comme celle des soldats Romains; tout le bas est une espece de cotillon; sa chaussure à quelque chose de singulier. Elle tient de la main droite une pique, & de la gauche un bouclier ovale, qu'elle appuye contre terre. Au milieu du

Boesticis c. 31. Romæ & in Italia, ut diximus, in hortis & filvis locabantur: & quia nemo erac quin tales vellet cultodes adhibere, hine fit ur Romæ & in Mufeis Priapi non pauci compareant. Quisque Priapum qua volebat forma singebat sibi, servatts tamen quibus dam notis & sembolis; quod autem omnium obsecunissimum, virilia erecta crant. En duos Priapos singularitate ad sui spectaculum

II. Primas Priapus ' in Hermam definit; inferiores omnes partes quadratæ funt, fenfimque ufque ad bafim minuuntur , quæ bafis pes est volucris. Hic Priapus barbatus est, prolixa, inquam , & longa barba , in duas divisa partes & ad mammas ufque destuente speckabilis : nusquam puro similis barba visa fuit, mystacesque ettam prolixas monstrat hinc & inde cadentes. Lævam manum in latus immittit , dexteraque extensa tintinnabulum tenet, cujus sonitu, irrumpente fure, ædium habitatores excitet. Nullo est armatus telo, ut alios multos videmus clava instructos. Hinc satis cautionis adhibitum suisse unistructos. Hinc satis cautionis adhibitum suisse pura unistructos. Hinc satis cautionis adhibitum suisse pura unistructos. Hinc satis cautionis adhibitum suisse pura saliosque. Qui custos save tutennabulo licet instructus, perinde inutilis erat atque alius ipsi vicinus qui ' clava armatus

conspicitur. Hic genussert, qui situs vix obfervatur in prosaus numinibus. Coronatus hic Priapus est, coronaque ex circumvolutis tæmiis concumata videtur. Terram defixis aspicit oculis, caputque inclinat. Libenter credam hoc situ & staru
postrum suisse priapum, ut capite inclinatum &
terram respicientem cerentes ti, qui accederent
fures, viventem quempiam virum esse crederent
& clava armatum formidarent. Clavam autem gestat, ut solent Priapi, quaproper ipsos zepumpiar
quasi dicas Clavigeros, sive clavam gestantes, in
quadam inscriptione appellatos esse deprehentimus. Inscriptionem porto illam lege, si libet, in
primo Antiquitatis explanatæ tomo, Tabula ctxxx.

III. Minervæ Mercutiique figua frequentissima sunt, Vertumni longe rariora. Ideoque monumentum istud Brixianum hie locamus, ubi Minerva, Mercutius atque Vertumnus, i ceu in tabella quadam depicka repræsentantur. In medio stat Minerva cultu & habitu non ita solitis. Thorace illa armatur, cujus sorma ad Romanorum militum loricam accedit, vestis post thoracem destuens nescio quid habet spectandæ singularitatis. Dexeramanu hastam tener, simistra vero clipeum ovatæ sormæ, quo in terram demisso niti videtur. In

bouclier est écrite la lettre Y. je ne vois pas que cette lettre puisse significa autre chose que Beta; ce sera donc Minerve appellée Beta, Minerve la falutaire, ou Minerve de la santé, dont le culte s'établit à Athènes du temps de Periclès. Un maçon des plus habiles qui travailloit à la forteresse d'Athènes, étant tombé de fort haut, en sorte qu'on n'esperoit plus de sa vie, Periclès vit en songe Minerve, qui lui enseigna un remede pour le guerir. Il appliqua le remede, & le maçon revint en bonne santé; en reconnoissance Periclès sit faire une statuë de bronze de la déesse qu'il appella vyeia, Minerva Mi. dica, & la mit dans la forteresse. Depuis ce temps-là le culte de Minerve Hygica s'établit : on lui bâtit des temples , on lui érigea des autels, & elle fut invoquée pour la santé. C'est selon toutes les apparences de cette Minerve valle, que les Romains prirent leur Minerve surnommée Medica, Minerve de la Medecine, à laquelle ils bâtirent un Pantheon, que les anciens auteurs de la description de Rome appellent Pantheum Minerva Medica. Ce Pantheon reste encore aujourd'hui presque tout entier : nous en avons donné le plan à la planche VIII. du second tome de l'Antiquité. Ce culte de Minerve Hygiea ou de la Medecine, aura passé de Rome dans le reste de l'Italie; les Romains & les autres peuples d'Italie avoient adopté presque tous les dieux, & les superstitions des Grecs. Mercure est représenté à l'ordinaire avec le caducée, la bourse & les aîlerons.

Vertumnus couronné de feüilles & barbu, porte une tunique qu'il releve fur le devant pour y mettre des fruits: il porte aussi par-dessus la tunique un manteau qu'il rejette sur le derriere. Pourquoi ces trois dieux ensemble ? Quelqu'un dira que Minerve étant la déesse de la prudence, Mercure le dieu des Negocians & des Marchands, & Vertumnus le dieu des champs & des fruits, Minerve est au milieu des deux, pour faire voir combien la prudence est nécessaire, tant pour le négoce que pour les travaux de la campagne. Peut-être diroit-on mieux, que ceci a du rapport au culte que les Bressar rendoient à ces divinités, ou à quelque devotion particuliere, ou à quel-

medio clipei littera Y exarata deprehenditur, quam nimi aliud fignificare polfe video, quam öyau fanitas. Ent ergo Minerva öyau appellata, Minerva feicheet falutaris, feu Minerva fanitatem & valetudinem relituens, eujus cultus Periclis tempore Athenas invectus eft, hoc ur narratur cafu, Latomus quidam inter latomos peritifiimus, qui arcis Athenenfis fiructura incubebat, cum ex alto loco lapfus, in vivis adhue fuperfore non spetatetar, Pericles dum dormiens somniaret, Minervam vidit sibi remedium ad ægum curandum commonstrantem. Hoc ipfo remedio pro restauranda latomi valetudine usus Pericles est, latomusque statim constinatus fanitatem recuperavit. Ad grati anim significationem Pericles Minerva statuam æneam constari justir, cui hoc nomen indidit speta id est, Minerva medica, vel, ad litteram, Minerva selus, quam in arce ipsa posuit. Ab hune Minerva Hygiez cultus propagatus est, templa ipsi constructa, arax ercesta sutenut. Hincque ejus opem pro restauranda salute implorate corpertunt. Occasione hujus Minerva Hygiez, ut quidem omnino videtur, Romani Minervam cognomine Medicam coluerunt, cui etiam Pantheum exadisficarunt apud

veteres Romæ scriptores sic denominatum, Pantheum Minerva Medica, Illud vero Pautheon ho dieque sere integrum permaner, ejosque ichnographam dedimus in tecundo Antiquitatis equation of the technological series and periodical series series series series series de la compagatus sucrit. Romani caterique Italici popul, comnes subspiaveant. Antennos more solitoration series adoptaveant. Micronius more solitoration cateriore series 
Vertumnus autem folas coronatus, bath-tufque est. Tamca induitur, cujus infimam pattem redacit, & cum illa veluti finum S. aveum esticit, et cum illa veluti finum S. aveum esticit, in quo fructus repositos sustinet. Iniuperque patho amicitur cujus latera in postetiores corporis pates abject. Cur hae tra num-as simul 2 Dicet forte quripiam Minervam este pradentur deam, Mercurium negoriatorum ac mercatorum, Vettummum agrorum acque fluctuan, M. Levasmque in medio locari, ut subindicetut, pradentum adatudum necessariam & negoriatoribus & agricols este. Sed forte consultius dicatur, hae referri ad cultum Brixianorum quempiam in illa civitate vigentem, vel ad religiosam supersitiosamve quamatum.

que bienfait qu'ils croyoient avoir reçû des trois ensemble.

IV. Le plus beau Vertumnus qu'on ait encore vû est celui de Sceaux : c'est Fr. 20011. une statuë de marbre de trois pieds de haut. Sa tête ressemble si parfutement à celle de Jupiter, qu'on l'auroit pris pour lui, si tous ses symboles n'indiquoient surement un Vertumnus. Il est couronné d'épis de bled, marque certaine du dieu de la campagne. A son cou est atrachée une peau de bête, qu'il replie sur le bras gauche, pour qu'elle puisse contenir des fruits & des feuilles : on y en voit un monceau, & c'est la marque particuliere de Vertumnus. La tête de la bête écorchée pend au dessous de son bras. De la main droite il tient une faucille, dont il se servoit pour émonder les arbres. Sa chaussure est d'un homme de la campagne. Je croirois volontiers que c'est ce que l'on appelloit Per ones, qu'on portoit quand on alloit aux champs; il est vrai que selon l'opinion commune les Perones couvroient tout le pied, au-lieu qu'ici on voit les orteils découverts: mais ce qui regarde la chaussure n'est pas entierement développé, parce qu'il se trouve peu de passages d'Auteurs qui les expliquent. D'ailleurs la chaussure de ce Vertumnus couvre tout, hors les orteils. Fulgence Placiades prétend que ce Vertumnus étoit un de ces dieux appellés Semons, que les anciens ne jugeoient pas dignes du ciel, mais qu'ils ne vouloient pas aussi dégrader jusqu'au point de les mettre sur la terre. Il étoit de la même classe, ditil, que Priape & Hippo, & il cite Varron comme étant de cette opinion. Nous le voyons ici fort différent des autres images que nous avons données; mais c'étoit le propre de Vertumnus de se changer en toutes les formes qu'il vouloit, comme un autre Protée.

V. La Flore de Verfailles a été copiée sur une antique. Il n'y a point de plus aprèsla belle statuë de cette déesse : elle tient à la main une couronne de fleurs, qui LXVII. la fait reconnoître pour Flore. Je ne sçai si l'on doit prendre pour Flore cette déesse qu'on voit dans les Memoires Bressianes couronné de fleurs, qui est 14 marque propre de Flore. Le Rossi croit que c'est la Foi, fondé sur ce qu'elle regarde le cicl, qu'elle tient une main sur la poitrine, & qu'elle a un chien à ses pieds. Il pourroit bien se saire que la même figure porteroit les symboles de plusieurs divinités. D'ailleurs ces divinités de Bresse étoient si extraordi-

confactudinem, vel ad infigne quodpiam benefie um à tribus hisce numinibus Brixianæ civitati, ut quidem ipii patibant , collatum

1V. Nal as uipiam eleganior Vertumnus yr us ed, quam lee quem in Seelhanis hoetis confper-mus. Statua eft marmorea altitudine pedum cirmus. Statua est marmorea altitudine pedum circiter trium. Caput ejus tam accurate Jovem refer, ut nisi symbola omnia Vertumnum vere este argaerint, Jupiter haud dubie habitus suisset. Cortona spicea agrorum deum haud dubie commonifieta, ferina pellis ejus collo annexa, à Vertumno ipso in brachio sinistro replicatur, ut fructus atque folia continere possit, Acervus hic fructuum confpicitur, qua Vertumni nota & tessera certissima est. Caput serae cui pellis detracta fuit, sub brachio sinistro pen let. Devtra recurvum cultrum tenet, quo ille ad emun landas arbares utchsatur. Caleci agrestes, agrestem deum indigitant. Pero-Calcei agreftes, agreften doum indigitant. Pero-nes elle pativer m, queis utebintur in agro. Atta-mon ut vulgo coettrur, Perco, s undique pedem tig but, hi veto atticulos pedum nudos relinquant , verum ea qua calcir spectant, non an classes, clitaque à dishcultati-

bus funt ; quoniam pauca funt scriptorum loca quibus omnia explicari & declarari possint. Alioquin vero hi Vertumni calcei exceptis articulis omnia operiunt. Ait Fulgentius Placiades de vocibus antiquis, Vertumnum esse ex Semonibus d'is unum, quos Semones nec calo dignos adscriberem, nec terrenos eos deputare vellem ob gratia venerationem. Ex codem, inquit, ordine erat, quo Priapus & Hippo; Varronemque affert, ut qui eam sit opinionem sequutus. Hic illum à cæteris schema-tibus multum disserre perspicimus. At illud Vertumno proprium ac peculiare erat, quod se omnes in formas tamquam alter Proteus commutaret. V. Flora Versaliensi; ex veteri signo expressa

fuit. Vix ejus clegantior flatur occurrit. Hoream manu tenet, quæ Flore ismb im oft.
Nefcio an Flora habenda itt ills dia que in memoriis Bitxianis occurrit floribas cascuto. Rubeus autem Fidem esse purat, que niem iba cælam respicit, manumque pectora a cretim ent, & einen pedibus vicinum in ret. P. I t ichm fignum plurimorum numinum fymosi t exhibite. Altoquin autem illa Brixiana numina usque alco à cateris









naires, & si dissérentes des autres, qu'à moins qu'il n'y ait quelque inscription, ou quelque marque évidente, on est bien embarrassé à dire ce que c'est-Elle porte une tunique toute bigarrée de figures, qui ressemblent à des croix de saint André: ce qui se voit aussi ailleurs dans ces dieux de Bresse. Auprès d'elle est une prêtresse voilée qui facrifie en versant la liqueur d'un pot sur un autel flamboyant. On verra les deux dans le second tome parmi les sacrifices.

aliarum regionum numinibus forma differebant, at nifi quadam inferiprio evidenfque nota fuppe-terere, vix feiri vel diei possit quid singula repræ-ferent. Tunicam illa gestat figuris exiguis distinc-tam, quæ figuræ cruces illas referunt, quas sancti





## LIVRE V.

Esculape, Rome, les Dioscures, Nemess, la Fortune, les Genies, Lares, & Penates.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

### CHAPITRE PREMIER.

I. Esculape, sa statuë, son bois sacré. II. Histoire du serpent Esculape porté à Rome, représentée sur un médaillon. III. Esculape dans les médaillons de Pergame. IV. Porté sur la main du Medecin Galien. V. Esculape, Hygiea, & Telesphore. VI. Hygiea seule.

N trouvera d'Esculape dans le premier tome de l'Antiquité, ce qu'on en dit le plus ordinairement. L'opinion commune étoit qu'il étoit né à Epidaure, où il fut honoré dit-on sous la figure d'un serpent : ce qui n'empêchoit pas qu'il n'y eut un temple où il avoit la figure d'homme. Sa statuë d'or & d'yvoire avoit été faire par Thrasymede Parien. Esculape étoit représenté assis sur un trône, ayant un bâton à une main, & tenant l'autre main sur la tête d'un dragon : un chien étoit couché près de lui. Auprès de ce temple étoit le bois facré d'Esculape, où il étoit désendu de laisser naître, ni mourir personne. On voit bien que le but de la Medecine étant d'empêcher autant qu'elle peut les hommes de mourir, il etoit de l'honneur du dieu de la Medecine, que personne ne mourut dans son bois sacré. Mais que ce même dieu s'oppose à ce que les ensans y prennent naissance, c'est ce qu'on ne comprend pas : car la Médecine s'interesse autant à faire naître heureusement ses ensans, qu'à garentir les hommes de la mort quand ils sont attaqués de mala-

#### LIBER V.

Æsculapius , Roma , Dioscuri , Nemess , Fortuna , Genii , Lares , Penates.

#### CAPUT PRIMUM.

- I. Æfeulapius, ejus flatua & lucus. II. Hiftoria Æfeulapii ferpentis Romam allati, ex nunmo regio. III. Æfeulapius in Pergami nunmus. IV. Manu Galeni medici gestatus. V. Æfeulapius, Hygica, Telefphorus. VI. Hygica sola
- L. De Æsculapio, quæ vulgo seruntur diximus in primo Antiquitatis explanatæ tomo. Ea fue omnium e.at opuno Æsculapium Epidauri natum suisle, ubt serpentis sorma, ut sabulati sunt, colebatur. Attamen forma etiam humana repræ-

fentabatur ibidem , in templo quodam , ubi statua ejus ex auro & ebore concinnata erat , sculptore Thrassymede Pario : site refert Pausinias l. 2. c. 27. Hic porto Æsculapius in solio sedebat baculum manu tenens, alteramque manum draconis capiti imponens. Canis prope statuam decumbebat. Juxta templum erat Æsculapii lucus, in quo alquem vel nasci vel mori sinere vetitume erat. Cum is sit medicinæ seopus, ut agri à morte, quantum sis sit, eruantur, id medicinæ deum decebat, ne quie in luco suo moreretur curare. Sed cur idem deux vetet in luco suo nasci quempiam ; ld sane vix percipi potest. Nam perinde officium medicinæ est felicem partum parientibus procurate, atque omnem adhibere industriam , ne ii qui in morbos in-





dies. Quoiqu'Esculape fût toûjours représenté barbu, on voyoit pourtant une de ses statuës sans barbe, die Pausanias dans ses Corinthiaques. Il y en avoit aussi d'autres, où il étoit réprésenté enfant. Cependant Esculape est toûjours représenté avec la barbe dans les images qui nous restent, & si ressemblant à Jupiter, qu'on auroit peine à les distinguer l'un de l'autre, si leurs symboles n'aidoient à les reconnoître.

II. L'histoire Romaine raconte comme ce dieu fut porté à Rome sous la Pi figure d'un serpent : cela est exprimé dans un beau médaillon du Roi, sur un LAVIII revers d'Antonin le pieux, 'là est représenté le Tibre personnisié, assis dans s l'eau courante, tenant un rameau de la main gauche. On y voit aussi l'Isse du Tibre que Plutarque appelle Mésopotamie, parce qu'elle est au milieu du fleuve. Elle a la forme d'une barque, comme elle l'avoit éffectivement, & l'on en voit encore quelques restes qui ont échappé à l'injure des temps & aux débordemens du Fleuve. Sur le haut de la prouë est un serpent qui fait plusieurs replis de son corps, & avance sa tête contre le cours de l'eau. Un aqueduc dont on ne voit que deux arches très-hautes & très larges, traverse l'Isse & le Fleuve. De l'autre côté de la riviere on voit une haute tour avec un tent le & un autre bâtiment : on laisse à ceux qui travailleront à la description de l'ancienne Rome, à découvrir ce que c'étoit que cet aqueduc, cette haute tour & ce temple. Cette histoire est rapportée par bien des auteurs, par Ovide, Florus, Valere Maxime, & d'autres. Voici ce qu'en dit Valere M vime. I. 1. c. 8. art. 2., Rome ayant été trois ans de suite assligée de la peste, de telle forte qu'il sembloit qu'il n'y avoit plus à esperer aucun sécours, ni divin, ni humain, les prêtres allerent consulter les livres Sibyllins, & ils y trouverent " qu'il ne falloit pas esperer de remede, à moins qu'on ne fit venir d'Epidautre " le dieu Esculape. On y envoya des Ambassadeurs, que les Epidauriens re- " çurent fort humainement. Ils les amenerent au temple d'Esculape, leur don- « nant le pouvoir d'en tirer tout ce qu'ils jugeroient nécessaire pour arrêter la « contagion. Ce dieu parut être propice à leurs prieres, en ce que le serpent " que les Epidauriens honoroient comme Esculape, & qui ne paroissoit que "

cidunt, vi morbi intereant. Quamquam Æsculapius vulgo barbatus exhiberetur, statuam tamen ejus monstrabant imberbem, tette Paulania in Corinthiacis. In aliis quoque puer depingebatur, eodem referente Paulania I. 8. Attamen Æsculapius femper in monumentis, qua supersunt, barbatus prodit, atque Jovi ita similis, ut alterum ab algero vix distingueres, nisi symbolorum diversitas adesse.

II. In historia Romana dicitur hune deum sub serpenis figura Romann fuisse deportatum, id quod in 'eleganti nummo regio Antonini Pti exprimitur. Ibi Tiberis visitur humana forma in aqua sluente considens, ramumque sinistra tenens. Insula item Tiberina hic comparer, quam Mesopotamiam appellat Plutarchus. Ea insula navis formam habet, erat enim hoc packo concinnata, hodieque hant formam retinet, etsi aliquot in partibus iniquitate temporum & sluminis exundationibus labefactatum. Ad proræ fastigium serpens conspicitur multis complicatus gyris, qui caput adversus currettem aquam erigit. Aquæductus, cujus duo tantum arcus visuntur, sed præasti & latistimi, & slumen & insulam trajicit. In altera fluminis ora turris

excelsa erigitur atque templum & ædificium aliud De aquæduchu hujusimodi, de turri & de templo disferendum relinquitur iis, qui describendæ Romæ veteri deinceps incumbent.

Hec historia à multis narratur scriptoribus, ab Ovidio, Floro, Valerio Maximo & aliis, S.c. por Valerius Maximus loquitur l. 1. c. 8. av. 2. Triemio continno vexata pessilentia eivitas nostra, cum sinem tanti & tam disturni mali, neque devina nisperioriota, neque humano auxilio imponi vateres; cura sacerdotum, inspessiles Sibyllinis libris animadvertit, non altier prissimar recuperari valetudinem posse, quam si ab Epidauro Æsculapius esse acceptius, staque eo legatis missis, unicam statuis remedis opem autioritate sua, que jam in terris erat amptissima, impetraturams se credidit. Neque cam opinio decepit: pari naraque studio petutum ac promy ion desepti: pari naraque suldio petutum ac promy ion este passis in templum Æsculapii, quod ab corum urbe quinque millibus passum distat, perdustis, ut quidati nie salubre patria laturos se existimasser, pro suo jure sumerent, beniquissima, numen ipsut des substantiam, numen ipsut des substantiam, verba mortulium catest, obsesso comproba-

», rarement, mais toûjours pour les gratifier de quelque insigne bienfait : ce " serpent, dis-je, sortit & alla trois jours durant par les lieux les plus fréquentés », de la Ville, témoignant par ses doux regards qu'il avoit volontiers quitté sa " demeure. Il se rendit enfin au vaisseau des Romains, & monta à la chambie " de l'Ambassadeur nommé Quintus Ogulnius, où il fit de son corps des plis " & replis, & comme un peloton, témoignant qu'il vouloit demeurer là, & "s'y reposer. Les Legats partirent avec ce serpent pour retourner à Rome, , & aborderent à Antium, appellé aujourd'hui Nettuno. Le serpent sortit alors, " s'en alla au temple d'Esculape, où il s'entortilla à une palme, ce qui fit " craindre aux Ambassadeurs qu'il ne voulut établir là sa demeure : mais il " dissipa bien-tôt leur crainte, & leur sit voir qu'il n'y étoit allé que pour y , prendre un gite convenable. Il se rendit donc au vaisseau romain. Les Am-" bassadeurs arriverent enfin à Rome, & aborderent à l'un des rivages du "Tibre vis-à-vis de l'Isle: mais le serpent se jetta dans la riviere, passa dans ,, l'Ille à la nage, & s'arrêta à l'endroit où l'on bâtît depuis le temple d'Escu-,, lape. Il fit cesser la peste, pour laquelle on l'avoit fait venir : ,, C'est ce qui est représenté dans le médaillon suivant.

III. Esculape étoit regardé des Pergameniens comme le patron de leur Ville. Cela fait que nous le voyons souvent sur les médailles des Empereurs, frappées à Pergame. Un médaillon du Roi qui est 'un revers de Lucius Verus, nous montre Esculape couvert d'une tunique & d'un manteau; il tient un bâton entortillé d'un serpent. Devant lui est un petit garçon nud, qui porte je crois une corne d'abondance: la petitesse de la figure fait qu'on ne peut pas bien la distinguer: c'est peut-être le genie de Pergame. Entre Esculape & le petit garçon est un oiseau qui ressemble à un cygne. Il n'est pas aisé de sçavoir ce 3 que cela signifie. Dans un 'autre médaillon de Pergame, Esculape debout parle à une femme, qui pourroit être Hygiea, quoique nous n'ossons l'assurer. Cette semme hausse la main, & leve un doigt vers le Ciel, autre mystère qu'on

ne sçauroit développer.

4 Ún autre ' médaillon représente la concorde des Mityleniens, & des Pergameniens. Esculape avec son symbole ordinaire du bâton & du serpent est

vit. Siquidem is anguis, quem Epidaurii raro, sed nunquam sine magno ipsorum bono vissum, sin modum Æsculapii venerati suerunt, per urbis celeberrimas partes, mitibus oculis & leni tractu labi capit, triduoque inter religiosam omnium admirationem conspectus, haud dubiam pra se appetite clarioris sedis alacritatem serventibus inustitato speciaculo nautis, eo conscendis, abi Q. Ogulinii legati tabernaculum erat, inque multiplicem orbem per summam quietem est convolutus. Tum legatis perinde atque evospata rei compotes, excepto, lati inde solventi ca prosperam emensi navigationem, possquam Antium appulerunt, anguis, qui ubique in navigio remanserat, prolassum attividadionem, possquam Antium appulerunt, anguis, qui ubique in navigio remanserat, prolassum curcumdedi: Esculapii, myrto frequentibus ramis disse sum se se prosperam emensi macum esti perque tres dies possiis, quibus vesse soltent, non sum magno metu legatorum, ne in triremem reverti nollet, Antiensis templi hospitio usu, sub se sonstra advechandum resituit, anque in vipam Tiberis egressis teatis, in insulam, ubi templum ducutum est, mansinati adventuque suo tempessam ducutum est, mansinati adventuque suo tempessam cui remedio

questius erat, dispulit. Idipsum quod narrat Valerius Maximus hoc in nummo exhibetur. III. Æsculapius à Pergamenis ur suæ patronus

111. Æsculapius à Pergamenis ut sur patronus urbis habebatur: indeque est quod sape iptum in nummis Imperatorum, qui Pergami percussi sunt videamus. Nummus regius à Lucii Veri Imperatoris Æsculapium monstrat tunica opertum & pallio, qui baculum tenet à serpente circumplicatum, qua est ipsus tesser appretua. Ante illum puerulus est nudus, cornucopia, ut mihi quidem videtur, gestans; in tam exiguo enim spatio quid illud vere sit non ita facile porest perspici : hie autem puerulus est stortalse Pergami genius, Inter Æsculapium & puerulum avis est Cygno similis: quid porro his significetur non ita facile est augurari. In altero nummo i Pergamenorum Æsculapius stans mulierem alloquitur, forte Hygieam, licet id affirmare non ausim. Hæe porro mulier manum erigit, & digitum versus cælum extendit: arcanas iterum res, in quas penetuare frustra tentaveris.

Nummus alius \* Mityleniorum & Pergamenorum concordiam exhibet : Æsculapius cum solito symbolo serpentis & baculi stat ante deam sedentem,

debout

debout devant une déesse assise, qui paroît être Junon : le sceptre qu'elle porte comme semme de Jupiter, semble le marquer. Elle se tient assife devant un dieu subalterne qui est debout. Esculape le dieu de Pergame est là comme garant des Pergameniens, & Junon l'est des Mityleniens. Dans un autre iné daillon frappé à Pergame qui est un revers de Valerien, Esculape & la For tune semblent parler & consulter ensemble : la Fortune, outre le timon & la corne d'abondance, ses symboles ordinaires, a le pôle sur la tête, comme d'autres que nous avons données au premier tome de l'Antiquité: c'est pour cela qu'on l'appelloit Pherepôle. Pourquoi Esculape avec la Fortune? est-ce pour marquer que c'étoit Esculape patron de Pergame qui attiroit la bonne fortune à la Ville? C'est je crois ce qu'on peut dire de plus vrai semblable. Dans un 'autre médaillon plus singulier de l'Empereur Commode, est marquée la 6 concorde de ceux de Pergame avec ceux de Smyrne. Jupiter d'un côté tient sur la main une figure d'Esculape; Hercule d'un autre côté a sur la main celle de Diane d'Ephese. Ces quatre divinités paroissent là comme garants du traité, Jupiter avec Esculape pour Pergame, Hercule avec Diane d'Ephese pour Smyrne. Il est à remarquer que comme nous avons déja dit ailleurs, Diane à Ephese étoit honorée en plusieurs Villes sous le nom de Diane d'Ephese. Snivine est si voisine d'Ephese, qu'il ne faut pas s'étonner qu'elle ait adopté ce culte. Pour plus grande assurance, & afin que le traité soit réputé sacré & inviolable, Jupiter d'un côté, & Hercule de l'autre, tiennent l'un Esculape, & l'autre Diane d'Ephele, élevés par-dessus la flamme d'un autel. Il faut rappeller ici ce que nous avons dit au troisiéme tome de l'Antiquité p. 34. & l'image que nous avons mise dans la planche xv. du même tome, ou au-lieu de Jupiter c'est le Madecin Galien qui tient Esculape sur la main. Cet homme si fameux étoit de Pergame, & les Pergameniens qui se faisoient honneur de leur illustre compatriote, le mettoient quelquefois sur leurs médailles : il y porte un petale qui approche assez de nos chapeaux.

IV. Ces' figures sont tirées l'une d'une médaille d'Ottavio Strada, l'autre d'un 7 médaillon du Cardinal Carpegna: dans ce dernier médaillon Galien porte un bonnet qui ressemble assez à un chapeau; il porte un manteau qui lui laisse

quæ Juno videtur esse i septrum, quod illa ut Jovis uxor gestat, id stadere videtur. Sedet quippei illa ante deum se inferiorem & stantem. Æstalapius Pergami deus sic adest ut Pergamenorum spon, oi, Juno autem pro Mitvlenzis sponder. In alio nummo teguo 'Valetiani scilicet Imperatoris, Æsculapius & Fortuna simul colloqui videntur, & de re aliqua conssilium inire. Fortuna vero præter temonem & cornucopias, quæ sunt consistent et en signa, quae in primo Antiquitatis explanara tomo dedimus. Ideoque Fortuna expensiva vocabatui. Cur Æsculapius cum Fortuna? An ut significetur Æsculapium Pergami patronum Fortunam in urbem accertere? Il verssimiliter dici soste videntar, in alio majoris singularitatis numino ' regio Imperatoris Commodi, signatur concada Pergamenorum cum Smytnis. Jupiter exercita parte parvam Æsculapii siguram suparami retram tener; Ilercules vero exaltera Diatum Ephessam simili modo gestat. Hi quatuor dii quasi concordiz sponsores site apparent, Jupiter & Æculapius pro Pergamo, Hercules & Diana Tome I.

Ephesia pro Smyrna. Observandum illud est quod jam antea diximus, nempe, Dianam Ephesiam in multis alia civitatibus Diana Ephesia nomine cultam suisse. Smyrna Ephe o adeo vicina est, ut minime mirandum sit tilam hujul emodi cultum a sopravisse. Ad majorem ergo securiatem & cauttronem, utque pačtum concordiæ initum sacium & inviolabile reputaretur, Jupiter ab una parte, & Hercules ab altera tenent, ille Æsculapium, hic Dianam supra aræ slummam. Hic in mentem revocandum est id quod dixtmus tomo Antiquitaris explanatæ tertio, p. 34. & memoria repeten i sigura quam ibidem posumus Tabula xv. ubi Jovis sloco Galenus medicus Æsculapium manu sustentat. Vir ille celebertimus Pergamenus erat: Pergameni vero, qui sibi honori ducebant, quod tantum virum concivem habuissent, in nummis eum repræsentabant. Petasum porro gestat Galenus nostris petasis similem.

1V. Hæs schemata educta sunt; alterum ex

IV. Hze schemata' eduda sunt; alterum ex nummo Octavii Stradæ; alterum ex numssmær maximæ molis Cardinalis Carpinei. In hoc p stremo numismate Galenus pileum gestat hodsernis une épaule & un bras découvert : barbu comme Esculape, il tient d'une main un long bâton, & sur l'autre il porte le dieu Esculape qu'on reconnoit à son bâton, qu'un serpent entortille. On prouve que c'est Galien par les raisons tuivances que M. Fabretti a ramassées avec beaucoup d'éxactitude & d'érudition. Les Medecins portoient anciennement un bonnet; ils avoient aussi la barbe & le bâton à l'imitation de leur dieu & de leur maître Esculape, comme l'ont prouvé plusieurs auteurs, & entr'autres Meibom dans son Commentaire sur un Traité d'Hippocrate c. 5. n. 35. la barbe sur tout étoit si propre aux Medecins que selon Lucien dans sa déesse Syrienne, les Syriens donnoient aussi de la barbe à Apollon Medecin, dont pourtant la jeunesse étoit éternelle. Dans ces médailles de l'Empereur Commode frappées à Pergame, les Pergameniens croyoient faire plaisir à cet Empereur en y mettant leur célébre compatriote, qui avoit traité fort heureusement son pere Marc Aurele, & lui même dans quelque maladie. Comme le dit Galien lui-même : ce Médecin étoit consulté des pays les plus lointains, de l'Espagne, des Gaules, de l'Asie, de la Thrace.

Il n'est pas nouveau de voir des Villes anciennes frapper des médailles à leurs concitoyens, qui s'étoient rendus illustres : ceux de Chio & de Smyrne en frapperent à Homere, les Samiens à Pythagore, les Mityleniens à Sappho, ceux de Catane à Charondas, les Pariens à Archiloque, les Teiens à Anacreon, & plusieurs autres de même. Il n'est donc pas surprenant que les Pergamenieus mettent ici Galien sur leurs médailles : on ne voit pas que cet homme barbu avec un manteau, un bâton & un bonnet, & qui porte Esculape sur une main, puisse être autre que Galien, & sur tout dans une médaille de Pergame, patrie

de Galien. Galien est donc ici pour Pergame, tenant sur une main Esculape qui se reconnoit au baton entortillé d'un serpent : de l'autre côté un jeune homme qui est la pour Ephese, car il s'agit ici de la concordo entre ces deux Villes, tient Diane d'Iphele d'une main, & une pique de l'autre. M. Fabretti croit que c'est Androclus fils de Coltrus, fondateur d'Ephele, selon le passage de Strabon au commencement du livre quatorzième:,, Le Conducteur de la colonie des,,

perofis no multum ab anilem, pallio amientur, quo d see nam ils brachlamque as virum i on teguntur orionas eit perinde atque Arculapius, aite-ra mani apponem oblongum tenet, in alteraque A calapium gestat, qui pro more baculum Lipente c. campaca um tenet. Galenum esse probutar his argamentis, que Riphiël Labrettas non rumus accurate quam crudite colleget. Medici olim preum gehabatt, bator autem & baculo Æscupresim gedekant. Datri attem N baculo Alter-ia, dei principaque ta more inflacti etari, ut eb elequot tengrenbu, p fleri us avi probatum (a), i oministimque i Meibomio in commentatio fas in o. J bip seratis e. s. n. 55. Barba vero in pamo na propita m less e.a.t., ut Lucianus de Din Socia, diversitorie s'Apellari quoque mento lesso misses, attorion ecent el Bacchoque fu-centa. Il hospino nomini Commodi Imperatoris Personal respective personal in particular personal present in personal in personal in personal person & Maco Acidlo pitri on in in medis carati si. . . . thibatter, ut collegitar except 11. & 12. ht. Lb. 1 leaning quarter Ducem Colonia art 1 2 A 2 3

bri de Præcognit, ad Postum. Quanti autem Galenus sieret ipie ostendit, se ex Iberia, Celtica, Ana & Thacas t.equentet consultum assirmans lib. 4. de loc, astrett, cap. 2.

Neque nova res est intignes viros à concivibas fuis numifmate.celebrari : nam & Chu & Smyrnæi Homero nammos percalleurt, Pyd gona Sa Hometo nammos percaleture, 190 gone 3 at 15 Sappho Mitylenar, Catatomet Char onde, Parit Archilocho, Teil Amereone, complatelque and fimiliter. Nitul muem et or the 1 to 100 Galerone datm et muntas explicit. New vector anem quam Galerone et pade virum tale in baibatan, pallo, best 8 pilco tetta et a., A calaptamo, best 8 pilco tetta et a., A calaptamo, que manu e dantem e maximeque in nummo Per-gami e pire Galcon patrix erat. Galcoux e mo hic dat pre Personno, manu gei-

tans Arca'apton, brooks & 1859 to notam, ab alrea price from is pro Ephoto itit; fine enim agi-tur color, 1812 over unamque civitation. Hie vero alteriam da Damon Epire, un color, altera hai-tian to le Poot Laboutus Ai Lobor de Coldi filiam, Ephen landatorem, ut da Stoba pero Ioniens fut Androclus, fils de Codrus Roi des Atheniens, il le fut ensuite "de celle des Eoliens, & sût le fondateur d'Ephese. On dit que ce sur la Ville "royale des Ioniens, & ceux qui descendent de cet Androclus s'appellent et encore aujourd'hui Rois, & joüissent de certains honneurs. On leur "donne les places d'honneur dans les spectacles des combats; ils sont revêtus et de la pourpre marque du sang royal; ils tiennent un bâton au lieu de sceptre, se & les symboles sacrés de Ceres Eleusinienne. Au-lieu de ces derniers mots, le gree rai tà supà tie Encursians Austre coit que ce symbole de Cerés d'Eleusine est la torche qu'Androcle porte, non dans cette image, mais dans la voissne: cela a affez de vraisemblance. Dans cette autre image Galien tient à la main une sigure qui n'a pas l'air des Esculapes ordinaires: c'est un homme qui porte un long manteau, & une longue tunique ceinte, & qui étend ses bras.

M. Fabretti croit qu'une autre figure qu'il a donnée au même endroit est un Esculape. Sa raison est qu'il porte l'habit des Medecins, qui étoit celui d'Esculape même. Il est revêtu d'une tunique & d'un manteau, il porte un bonnet, & tient un bâton à la main comme Galien, il a sur l'autre main un oifeau que M. Fabretti croit être une corneille; & il prétend que cela indique la mere d'Esculape, qui s'appelloit Coronis, nom grec qui veut dire une corneille. Il ajoûte là même quelques conjectures sur cette image, & sur Coronis. Si c'est veritablement Esculape, ce dieu de la medecine est ici bien différent de tous les autres Esculapes que nous avons donnés. Je n'oserois le dire Esculape, & l'oiseau qu'il tient sur la main ne rend pas à mon avis la chose fort probable. M. Fabretti ne l'a appellé corneille que parce que cet oiseau favorissit sa conjecture.

Esculape se trouve encore sur les médailles des 'Tilinéens, tenant une se pique entortillée d'un serpent, & de l'autre main une patere. On trouve ailleurs Esculape avec une pique au-lieu du bâton, les exemples n'en sont pas rares.

V. C'est encore sur un médaillon frappé à l'ergame que se trouvent Escu- 9 lape, Hygiea sa fille, & le petit Telesphore dieu de la convalescence. Ce dernier est environné de toutes parts de son manteau, auquel tient un bonnet

clum Codri Atheniensum regis silium, qui eam post Ebolicam deduxerit, Ephesumque condiderit. Itaque ibi regiam Ionum sulle postam tradunt, & qui ex ea sum progenie, etiamnum regis appellantur, habourque lous homores: primam silicit in consession que sun homores: primam silicit in consession que sun homores: primam silicit in consession que sun homores: primam sulle silique in suspension sul rational sul r

Putat Fabrettus Ichema illud, quod per ligneam infculptam tabellam exprimit, Æfculapium esse, hoc fultus argumento. Hic medicorum, ac proinde Æfculapii more vestitur. Tunica vestitur & pallio, pileum gestat, baculumque manu tenet, ut Galenus. Alteri manui avis infistit, quam esse comicem putat Fabrettus: existinatque hae ave significari matrem Æsculapii, quæ Koyonit Cotonis appellatut, quæ vox græca comicem significat. Alias item congerit circa schema illud & circa comicem conjecturas. Si vere sit Æsculapius, fateamur necesse est cum à cæteris Æsculapius si fateamur necesse est cum à cæteris Æsculapiu signis omnibus longe disferre. Æsculapium certe dicere non austin, neque rem admodum probabilem, meo quidem judicio, reddit avis illa quam manu gestat. Fabrettus enim ideo cornicem vocavir, quia ad ejus conjecturam firmandam connix aliquid conferre videbatur.

Æculapius in nummis etiam Tillineorum obcurrit, hastam tenens serpente circumdatam, alteraque manu pateram. Alibi quoque Æculapius occurrit cum hasta baculi loco, neque rara funt hujusmodi exempla. V. In alio nummo Pergami percusto svisuntur

V. In alio nummo Pergami percusso <sup>9</sup> visuntur Æsculapius, Hygica ejus fila & Telesphorus convalescentium deus, pallio undique circumdatus & obtectus, cui pallio bærer tiara Phrygia. Vulgo

Tome I.

phrygien, qui a affez la forme d'un capuchon. On le repélente ordinairement cort pecit, mais il l'est ici plus que nulle part ailleurs, en sorte que mesuré tur la taille d'Esculape, à peine est-il aussi haut que sa jambe, comme seroit un enfant de deux ans. Pourquoi nous donner le dieu de la convalescence si petit & si jeune? Seroit-ce pour marquer que les convalescens commencent une nouvelle vie, & renaissent pour ainsi dire après que les remedes, ou plutôt la force du temperament, & la maladie même ont expulsé les mauvaises humeurs qui alteroient leur santé.

VI. Un autre beau médaillon du Roi nous montre 1º Hygiea, ou la déesse de la santé, d'une maniere qui merite attention. Elle est assise sur une grande chaile, au-devant de laquelle est représenté un sphinx, pour marquer peutêtre que l'image est fort énigmatique : car le sphinx significit cela; & les Egyptiens le mettoient à l'entiée du temple pour marquer que leur religion étoit pleine de mystéres & d'énigmes, comme nous dirons en son lieu. Hygiea tient une patere, dans laquelle vient boire un serpent. Tout ceci se voit ordinairement : le serpent est le symbole de la santé, parce que l'homme se renouvelle dans la maladie, comme le serpent se renouvelle en changeant de peau. Mais voici un autre mystère : derriere le serpent est une colomne sur laquelle est Minerve, & à chaque côté de la colomne on voit un arbre, ou une grande plante, pour marquer apparemment que ce sont les plantes & les simples, d'où l'on tire des remedes pour rétablir la fanté, mais que Minerve ou la prudence doit venir au secours, pour employer ces remedes à propos.

autem Telesphorus mininæ statuæ repræsentatur ut puellulus, fed in hoc nummo minor exprimi-tur quan in alus quibulcumque i nam fi menfuram ducas ex A compa terrori, vix ad tibiæ alti-tu i com itte gar, qui is ellet bimas paeralus. Cur vero 1503 confidentium deum tim exigaum tan juvenim dedere: An ut lignificarent conva-lification qui ex morbis quali recut quit, novam ordin vitam, atque ut ita dicam renifei, poftquam vel iemedia, vel potius vis temperamenti corpo-rei, imo iple morbus vitiofos humores corpus ma-

anigmaticam imaginem esse; hoc enim sphinx fignificabat. Ægyptii vero illam in templorum in-grellu locabant, quo subindicarent templa relligionesque suas arcanis & anigmatibus plenas esse, uti suo loco dicetur. Hygiea pateram tenet, in qua bibiturus serpens acedit. At hac vulgo observantur in nummis. Serpens est sanititis symbolum, quia homo in morbo sese renovat & reficit, quemorditi vitam, acque ut ita dicain revilci; poffiquam vel temedia, vel porius vis temperamenti corporei, imo ipfe moibus vitiofos humores corpus male afficientes expulerant.

VI. Alius regius elegans aummus 10 Hygieam in dicetur fortaffe, ex plantis & fructibus remedia excerpi pro reflauranda valetudine; fed evocanli. In grandi fella fedet dea, & ante fellam fiphinx repræfentatur: qua re innui videtur, admodum caute fuoque tempore adhubeantus.







# 

### CHAPITRE II.

L'Origine de Rome, & la fuite d'Enée. 11. Il llant, d'Allan Seaturs per un médaillon, 111. Histoire de la naissance de Romas & de Romales sur un marbre Roma.

I. Out ce qui regardoit l'origine de Rome, entroit dans la religion des anciens Romains: c'étoit peu à eux de personnisser & de désiser leur Ville, comme saisoient les autres villes; ses commencemens étoient encore un objet de leur culte; ils portoient un grand respect au Lupercal, au figuier Ruminal, à la louve, & aux autres choses qui avoient quelque rapport à la naissance de leur sondateur Romulus: respect qui procédoit d'un sentiment de religion.

On commence l'origine de Rome par la fuite d'Enée avec Anchise son Pl., pere & le petit Ascanius son fils. Voici cette 'histoire représentée sur une LXIX. pierre donnée par le Cav. Massei, telle qu'on la voit aussi sur les médailles: 1 Anchise est sur les épaules de son fils Enée, & il porte une boëre ronde, où sont selon toutes les apparences les dieux Pénates qu'il emporte selon ce vers de Virgile Æneid. 2.

Tu genitor cape sucra manu patriosque Penates.

Ce qui me confirme dans cette opinion c'est qu'Anchise est voilé comme un sacrificateur: ce voile peut avoir rapport à l'acte de religion qu'il fait, en portant les dieux Penates dans sa nouvelle patrie. Il y a tant d'opinions sur ces Penates apportés de Troye à Rome, que ce scroit peine perdué que de vouloir concilier tant de différens sentimens, ou choissir le plus sûr. Les uns disoient selon Macrobe 3. 4. que ces dieux Penates des Troyens pouvoient être Neptune & Apollon: d'autres prétendoient que c'étoient Jupiter, Junon, & Minerve. La maniere dont en parle Nigidius, rapporté par Macrobe, prouve qu'il ne suit que deviner, aus passibles autres rapportés par le même. Enée mene par la main Ascanius, qui dans sa petite taille a bien de la peine à le suivre.

### C 41 : 1

I. Reserve, See to see lagar, II. Ann. Nav. Life et al manno, III. Orta. Rene Se Roman in a armore expression.

In al Roma originem December, amina ed cart, see fat in Roma originem Saar cart vee, s Romar, ed cart, see fat il s erat quod urbem illum autra e d'ara dollarent, & louisiatent ur deam, etad eriam paullabane alse extrates, e jas etam e ordia caltu e ropiam arvino venerabniture; impor in l'orice habeban Lupered, neam Ruminilem, Lupana, exteragae ast oritum Romali quoquo moto fipeciatuta, qui noner extellijonis motu proceadur.

UA Romm origo princi im dacit I faga Ette cum Anchife patre fuo & Afcanio pueto, Anea plis, Luc I tura i exprintitu in ginna capo, trijos a Maleio coja t, publicatas ili, ea cti in ta tau inis quodili in colervata. A clufes hanciro desce lut fa Schatti, pysticanja rotandam tenet, in qua, ut vulgo creditor, atout cii Penates, quos fecum abililit, ut cant Vi jalius Lacid. 2.

Tu genitor cape sacra manu patriosque Penates.

Il aatem nofter ficet opition, quod Anch. s velatus fit, ficut is qui facra facit & tractat. Velam autem iftud referri poffe videtur ad eam, quam nanc agut, 12m ilectam, dum Penates ecos in novam transfert patifam. Circa autem hofce deos Penates Troia Romam transfaros, tor funt varia opiniones, ut fullia tentetar, ant tan varias conclina fenientia, 12m vin 1 (lab.) die. Ani dischurt, tecandiam Mart ban. Sunt. 3, 4, 2008. Ti jinorum Penates elle fontall. Niptaman ce Apollinem, ala videbant elle loven, la cui, is Minervann, Ni tinis Minervann, Ni tinis Minervann, Ni tinis Minervann, is tinis Minervann, ni tinis Minervann

Sepanter patrem in for one a m., Z. ni

dit Virgile. Il porte un bâton augural, ou un lituus, peut-être celui de son grand pere qui paroit ici en sacrificateur, auquel convenoit le bâton augural. Le croissant de Lune qu'on voit ici marque apparemment qu'ils s'enfuirent de puir

Trois beaux médaillons d'Antonin le pieux du cabinet du Roi, regardent
l'origine de Rome. Le premier 'nous montre dans une enceinte de murs la
truie avec trente petits cochons, & au haut de l'image Enée qui porte son pere
Anchise sur les épaules : l'enceinte des murs avec les tours & un temple, marquent sans doute la ville de Lavinium. Enée porte ici son pere sur les épaules,
ce qui ne convient pas avec l'histoire : Anchise étoit mort quand Enée aborda
en Italie. Dans l'autre 'médaillon Enée venant d'aborder, sort de son navire
avec son fils le petit Ascanius, & voit la truie & ses cochons. Selon l'histoire
Romaine, une truie sortie d'un navire sût trouvée à Lavinium avec trente petits cochons : ce qui sur pris pour un augure que ceux de Lavinium bâtiroient

en trente ans la ville d'Albe.

II. Le troisiéme est l'histoire ou la fable d'Accius Navius augure, qui avec un rasoir coupa une pierre : le Roi Tarquin premier est présent. Navius le plus habile dans son art qu'on eut encore vû, s'opposa au-dessein de Tarquin qui augmentoit le nombre des tribus, & lui dit, qu'il ne le pouvoit sans consulter l'augure. Le Roi en fût indigné, & voulant le surprendre, & le faire tomber en confusion, devinez lui dit-il, vous qui êtes si habile, si ce que je pense à cette heure peut s'éxécuter : cela se peut faire répond l'augure, devinant sa pensée. J'ai pensé, repartit le Roi, que vous pourriés couper une pierre à aiguiser avec un rasoir : faites-le donc, puisque le vol des oiseaux vous assure que vous pouvez le faire. Accius prend sur le champ le rasoir, & coupe la pierre. Tous ceux qui étoient présens furent épris d'admiration. On érigea à Accius Navius une statuë, où il étoit représenté la tête voilée. Voilà l'histoire d'Accius Navius selon Tite-Live, Decad. 1. l. 1 c. 36. Les autres Auteurs Romains, Florus, Valerius Maximus, Aurelius Victor, la rapportent à peut près de même: mais Denys d'Halycarnasse qui décrit fort au long l'histoire d'Attius Nevius, ainsi l'appelle-t'il, dit que ce sut Tarquin qui coupa la pierre,

inquit Virgilius. Is lituum five auguralem virgam gekar, fortafle Anchilis avi (ui, qui hic factificantis habitu comparet, cuique ideo lituus competebat. Luna crefceens, quam hic observamus, forte fignificat ipsos noctu aufugiste.

Tres elegantes nummi regii Antonini Pii, ad Roma originem (pectant, Primus intra 1 murorum ambitum porcam cum triginta porcellis exhibet, & in suprema imaginis patre Æneam qui Anchifen humeris gestat. Mænia illa cum turribus atque templo procul dubio Lavinium utbem exprimunt. Æneas patrem humeris gestat, id quod cum historia non consentir: Anchises enim obierat cum Æneas in Italiam appulit. In altero, nummo Æneas postquam ad littus appulerat, ex navi egreditur cum filio Alcanio puarulo, porcamque cum porcellis videt. Ur in historia Romana sertur, porca ex navi quapiam egressa, Lavinii reperta fuit cum trigina porcellis; quod quass signum hibitum fuit Lavinii cives intra tringinta annorum spatium Albam structuros esse.

II. In tertio nummo \* sive historia sive sabula est Accii Navii auguris, qui cum novacula petram scidit: Tarquinius Priscus rex adest. Navius in arte sua omnium pericissimus, regi obsticit tribuum numerum augenti, dixicque, neque mutari posse neque novum constitui, nis aves addixissen: ex co ira regi mota, cludensque artem, su serum, Agedum, inquit, divine, su inaugura seri ne possiti di quod nume go mente concipio. Cum ille rem in augurio expertui, proseito staturam dixisse: Atqui bue animo agitavi, inquit, te novacula cotem distissum: cape hac, or perage quod aves tua peragi posse portendant. Tum illum hand cuntitanter discissis cotem serum. Statua Accii possita capite velato, quo in loco res acta est, in comino in gradibus issis ad levam curia fusi. Cotem guoque codem loco sitam susse memorant, ut este ad postres miraculi ejus monumentum. Auguriis certe facerdotioque Augurum tantus bonos accessi, un nisil belli domique postea, nisi auspicato gerretur: concilita belli domique postea, nisi auspicato gerretur: concilita populi, exercitus vocati, samma rerum, ubi aves non admissistent, dirimerentur. En Accii Navii historiam, ut refert Titus Livius Decad. 1. l. 1. c. 26. Alti Romani fecispores, Florus, Valerius Maximus, Aurelius Victor, rem codem sere modo narrant. At Dionysius Halycarnasses, qui rem pluribus tractar, ant Attio Nevio, sic enim appellar, spectante, à Tarquinio discussam fuisse cotem, tam-





& si facilement que le rasoir lui blessa encore la main. Le médaillon représente Navius lui-même, l'opération, & l'inscription NAVIUS, qui est dans l'exergue fait foi que c'est ce qu'on a voulu ici marquer. Navius tient d'une main le bâton augural, & de l'autre il send la pierre avec un rasoir; il n'a point de voile sur la tête, comme avoient les Augures dans leurs sonctions. Le Roi Tai quin est couronné de laurier, & revêtu de la toge; il étend les bras comme

épris d'admiration.

III. Rome de même qu'un grand nombre d'autres villes, avoit été érigée en déesse. On lui avoit bâti des temples non seulement à Rome, mais aussi dans plusieurs autres villes de l'Empire Romain. On la peignoit armée : nous avons donné plusieurs images, où elle est reprétentée si ressemblante à Misnerve, qu'à moins que quelque marque particuliere ne la faile connoitie, on a peme à la diffinguer de cette déer'é. La forme de Rome déesse se reconnois aitément fur les images que nous en avons données : mais comme il y a de beaux monumens qui regardent son origine, que nous n'avons pas rapportes au chapitre de Rome, je crois que le lecteur sera bien aise de les neuver ici. Le plus considérable est ce marbre Romain, où l'on voit l'origine de Remus & de Romulus. Cette on une est représentée sur une des faces de ce marbre l'autre côté montre l'adultére de Mars & de Venus, que nous avons doné au premier tome de l'Atiquité: pour faire voir peut-être que l'amour de Mars pour Rhéa Silvia a eu des fuites plas heureufes, que ton adultére avec Venus. Ce côté du marbre est divisé en quatre tableaux : dans le premier tableau on voit Rhéa Silvia endormie, & Miss qui marche à elle pour la fupien lies Sa tête est ornée d'un calque, il pour la page, & a un boucher ovale. L'homme barbu assir auprès de Rhéa Silvia . et. a es qu'on croit le Tibre qui tient d'une main une branche de palemer : ce'a in i pie que c'est auprès de ce stauva que pa fe patla l'avanture. Tout le mon le tout que Rhéa Silvia éton tide de Nanutor, LSX frere ainé d'Amulius, qui usurpa le Royanme d'Albe sur son trère Munistor, & out, dit Tite Live. Decad. l. 1. 0.3 2, outant crime for crime, fit perit tous le cenfre s males de son frere, & mit Rhéa Silvia sa fille parmi les Vestales, pour l'obliger à une perpétuelle virginité. Rhéa fut violés, ditoit elle, & devint encente par

que ficile acque pe pere, ut novaculà manus quoque rigo, ipti het tettir. In nummo Navius ipte com accitent reprato ettur, inferiptioque Natoria et agrando perete, la bitam piam hie expera ateia petram cum novacula findit i non velo pat operit, quod tamen Augures, dum officio fungerentur, piatlabast. Tarquintas rev las o cotonatus toga amicitur, brachiaque extendit ceu admiratione caprus.

HI Roma perinde atque alia multa urbes, ut dea pingi folebat, ac divino honorabatur cultu : Templa ipfi confitucta funt non modo Ro e, fed erium in alii, nouti. Luprin Romani olotisa, Armata auten regia michita: i multi ejas in ptamia va capianata etano i chimata potalimus, abii rua Minerva finilis oft, ut p. Mirina tacile liberi pilit, rini chipiri pto chi a diffinguatur. Roma dea triana no ina claus intigliados i utio regiato i cia lectua at quo am cençar a utrente approart, chimago michi elitico que a tacama de la capita di controle de la capita di controle al producti de la capita di c

spectabile utique est marmor illud in quo Remi acque Romuli natalia viturur. Al. ia 2011.

facies ad hane spectar originem y altera vero adulterium Martis & Veneris reptatentat, quod jam est amas in primo Alva atta originate, quod jam est amas in primo Alva atta originate, alta atta originate, and proposed atta originate atta originate. All atta originate atta ori

### 184 SUPPLÉMENT DE L'ANT. EXPLIQ. LIV. V.

Je dieu Mars. Amulius s'étant apperçû de sa grosselse, la sit charger de liens, & la mit sous sûre garde; elle accoucha de deux sils: Amulius commande qu'on les aille jetter dans le Tibre. Il arriva par hazard que des eaux croupssentes qui étoient sur les bords empêcherent ceux qui alloient pour les noyer, de les mettre dans l'eau courante; ils laisserent le berceau où étoient les enfans dans ces eaux qui empêchoient l'abord du sleuve. Une louve qui alloit boire à la riviere les allaita: Faustulus berger sût le spéctateur de ce phénomene, prit ces enfans, & les donna à nourrir à Acca Laurentia sa femme: voilà l'histoire que nous dépeignent ces bas relies. On y remarque pourtant bien des distérences; mais ces variations s'observent presque toûjours dans ces récits sabuleux, sur tout quand le merveilleux s'y trouve: car alors les Auteurs des temps posterieurs encherissent sur ceux qui les ont précedés.

Le second tableau nous montre Rhéa Silvia assilé, allaitant les deux petits garçons qu'elle avoit eu du dieu Mars. Le sleuve est auprès d'elle couché sur son séant, & portant comme dans l'image précedente une branche qui paroit être une palme. De l'autre côté l'on voit deux hommes qui portent chacun un bâton courbé comme les Bergers de l'image suivante : ils sont revêtus de tuniques, & ont par-dessus cette espece de manteau qu'on appelloit épomide : l'un est couronné de laurier, l'autre porte un casque. Il y a apparence qu'ils viennent voir ce qui se passe pour l'aller rapporter au Roi Amulius. L'un paroit être Officier, l'autre soldat : le premier porte la calige, chaus-

sure militaire; l'autre va les pieds nuds.

PL.

Le troisiéme tableau contient trois hommes de guerre, qui par l'ordre du Roi Amulius viennent exposer les deux enfans sur le bord du Tibre. On voit ici ce fleuve sous la même forme humaine que ci-devant : ceux qui les exposent sont des soldats, & celui qui est derricre eux, a l'air d'un Officier qui tient de la main droite une pique, & de la gauche un gros levier qu'il appuye sur son épaule : l'aigrette de son casque ressemble parfaitement à une sleur de lis. Un homme couché derriere les soldats pourroit être un Berger qui observe ce qui se passe pour l'aller rapporter au maître Berger nommé Faustrulus;

sen ita rata, seu quia deus austor culpa hon lior erat, Astricm meco es pire pi per muncupat. Sed nee dii, nec homines aut ipsam, aut stirpen à crudelitate regia vindicam: Sacerdos vinità in custodia datur, pueros in profluentem aquam mitti jubet. Sorte quadma divinitus super ripas Tiberis essupitati en estimati super inpas Tiberis essupitati estimati super inpas Tiberis essupitati estimati super ripas in processi estimati 
raculis superare solent.

In fecunda tabelli Rhea Silvia fedens geminos puellos ex Marte fufeeptos lacat. Fluvius humana forma proxime illam recumbit; ramum perinde atque in præcedenti imagine gettans, qui ramus palma esse vicitetur. In altero anaglyphi latere, duo viri recurvo instructi sunt baculo, quema imodum pastores tabellæ sequentis. Tunicis ambo induri sunt, adjecto pallio quod epomidem vocabant. Alter lauro coronatur; alter vero cassida armatus est. Exploratores esse puto ab Amulio missos, utilitate quid ageretur regi nunciatent. Videntur porto alter quidem tribunus esse, alter vero miles : prior caligas calecamenti militare genus gestat; alter nudis pedibus est.

Tertia tabella tres exhibet viros militari habitu, qui jubente Amulio, puellos ad oram Tiberis exponant. Tiberis porro flavius hic ut fupra humana loima recumbens peribarier. Qui pueros exponunt, milites funt, poneque illos alius tribuni entutrionifve speciem pre se fire, manu devera hastam, finitra vectem to eres, edem lamero gesta. Califdis vero juba him flavia commo retert. Vir pone militas sicumana di fortale passar, rem ut agitur objervar.

ORIGINE DE ROME







ce qu'il y a ici de fort particulier est que les enfans sont mis sur terre, & sur un lieu même assez élevé, & quoiqu'ils ne viennent que de naître, l'un appuye sa main contre terre, & leve l'autre vers le Ciel; l'autre étend ses deux bras. Ce vieillard qui représente le fleuve est assis sur le penchant de la montagne se c'est le mont Palatin.

Le quatriéme & dernier tableau représente la louve qui allaire Remus & Romulus enfans, dans une caverne appellée depuis Lupercal. Deux Bergers, un de chaque côté du tableau, paroissent épris d'admiration de ce qui se passe. Celui qui est couronné de laurier est apparemment le Berger Faustulus, chacun tient un bâton courbé, comme le portoient anciennement les Bergers.

duci Faustulo referendam. Hoc autem hic singulare observatur: in eminentiore loco deponuntur. Ets porto recens nati, & à tantillo tempore luce fruantur, alter manu in tetra nititur, aliam vero manum ad cælum extendit; alter ambo simul brachia expandit. Senex autem ille qui silumen repræfentat, in declivi montis sedet, montis videlicet Palatini.

In quarta & postrema tabella repræsentatur lupa, Remum Romulumque lactans in specu, cui nomen deinde suit Lupercal. Duo Pastores hine & inde ad latera tabella possit rem mirabundi speculari videntur. Qui lauro coronatus conspicitur , Faustulus pastor este putatur. Uterque baculum recurvum seu pedum tener, qua forma solebant olim pastores.

### CHAPITRE III.

Statuës antiques de Rome triomphante , & de Rois captifs , placées dans un nouveau portique , fait par le Pape Clement XI.

Oici un nouveau morceau d'architecture fait à Rome, pour y placer Pl. une statuë colossalle qui représente Rome assis avec deux autres sta-LXXII. tuës aussi colossalles à ses côtés, le tout d'un goût excellent. Ce portique, ainsi est-il appellé dans l'inscription, a été fait par ordre & aux frais du seu Pape Clement XI.

L'inscription en est telle.

CLEMENS XI. P. M.

ROMÆ DE DACIA TRIUMPHANTIS

CAPTIVORUMQ: NUMIDARUM REGUM STATUAS
EX HORTIS CÆSIIS,

ADDITO ÆGYPTIORUM SIGNORUM ORNATU,

PORTICUQUE A FUNDAMENTIS EXCITATA
AD AUGENDAM CAPITOLII MAJESTATEM

TRANSTULIT

ANNO SALUT. MDCCXX.

# CAPUT III.

Schema flatue antique Rome triumphantis & regum captivorum in nova ab fe structa portica locate, jusse Clementis Papa undecimi.

E N novum architectonices specimen Romæ structum, ut ibi locaretur statua colossea vetus Romæ sedentis atque triumphantis, cum duabus allis status item colosses, à peritissima manu sculpris, à lateribus Romæ status Hæc porticus, Tome 1,

ita nempe appellat inscriptio, justu arque sumtibus Clementis undecimi Papæ structa est. Inscriptio autem sic habet.

CLEMENS XI. P. M.
ROMÆDE DACIA TRIUMPHANTIS
CAPTIVORUMQUE NUMDARUM REGUM STATUAS EX HORTIS CÆSIIS,
ADDITO ÆGTPTIORUM SIGNGRUM ORNATU,
PORTICUQUE A FUNDAMENTIS EXCITATA
AD AUGENDAM CAPÍTOLII MAJESTATEM
TRANSTÆLLI.
ANNØ SALUT, MOCCXX.
A 2

Le sens de l'inscription est, que Clement XI. souverain Pontise, a fait transporter au Capitole, la stratuë de Rome triomphante de la Dace, & les statuës des Roi Numides captifs qui étoient ci-devant au jardin des Cesi, qu'il y a ajoûté des statuës Egyptiennes, & a bâti ce Portique pour illustrer de ces

ornemens la majesté du Capitole.

Toutes les statuës qui ornent ce Portique sont antiques, ou pour mieux dire le Portique n'a été fait que pour y mettre les statuës. Nous avons jugé que les statuës & l'édifice meritoient d'avoir place dans cet ouvrage. Rome assise est colossale, de marbre blanc : c'est la figure d'une jeune sille, qui a l'air martial. Son casque a pour aigrette une sphinx avec des plumes, elle est assise sur une espece de trône, sous le marche pied duquel on voit des boucliers, des cuirasses, des carquots, des sléches, & d'autres dépouilles qui conviennent à Rome triomphante : elle est revêtue d'une tunique & du paludamentum; elle tient de la main gauche le parazonium qui est une courte épée, & de la droite une couronne de laurier. On voit sur le devant de la base une femme qui a la tête voilée, appuyée sur la main gauche, & tenant la droite étenduë sur ses genoux : c'est la Province vaincuë qui pleure son infortune, & qui gemit sous le joug de la servitude. Derriere elle paroissent des boucliers, des haches à deux tranchants, des piques, & d'autres dépouilles semblables : on voit de même aux deux côtés de la base des cuirasses dont quelques-unes sont à écailles, des casques, des boucliers, les uns ovales, les autres hexagones; on en voit de l'une & de l'autre figure dans les triomphes des Romains après leurs victoires sur les Daces, & sur les Germains, des piques, des carquois, des fléches, & semblables ornemens de triomphe.

A droite & à gauche de Rome, sur une base élevée seulement d'un pied Romain, qui fait onze de nos pouces, on voit deux Rois captifs, de stature colossalle, d'un marbre noir qu'on appelle Basalte, à ce qu'on m'écrit de Rome. Ce basalte a la vertu de la pierre de touche; mais moindre que celle qu'on appelle lapis lydius. Il venoit de l'Egypre un nombre presqu'infini de figures Egyptiones dont plusieurs sont de Basalte. On dit pourtant que celleci a des tâches blanchâtres, ce qui me feroit douter qu'elle foit de cette espece

de marbre.

Ces deux Rois portent le diademe, celui de la droite a des cheveux courts, mal peignés, & une barbe negligée; il est revêtu d'une tunique qui descend

Statuz omnes hanc porticum ornantes veteres haud dubie sunt; imo ut verius loquamur, potti-cus ea solum de causa excitata suit ut in illa statux locarentur. Et ædificium & statuas hic exprimenda esse centuimus. Romæ statua sedens colosfea est ex albo marmore. Est virginis schema, virile bellicumque quid præ se ferentis, Galeæ juba sphinx est pennis quibusdam additis. Seder autem Roma in solio. In scabelli ejus anteriore facie, clipei, lorica, pharetra sagittaque visuntur, alia-que spolia Roma triumphanti competentia. Tunica vestitur Roma & paludamento. Sinistra tenet parazonium seu brevem gladium, dexteraque lau-ream coronam. In anteriori basis facie visitur mulier, cujus velatum caput sinistra nititur, dolentis nempe speciem præ se fert, dexteramque tenet supra genua exteniam. Hæc Provinciam quamdam refert devictam, adversas sibi fortunas deploran-tem, sub servitutis jugo ingemiscentem. Pone muherem funt clipei, bipennes, hastæ, & alia hujns-

cemodi spolia. In ambobus item basis lateribus, loricæ habentur, nonnullæ etiam squamatæ, cassides, clipei alii ovatæ formæ, alii hexagoni. In is de Dacis atque de Germanis utriusque figuræ clipei visuntur, hastæ, pharetræ, sagittæ, similiaque triumphalia ornamenta.

A dextris & à sinistris Romæ basi uno tantum

ede Romano altæ duo captivi reges impoliti conspiciuntur, statura item colossea, ex marmore, quod basalten vocant, subnigro de quo infra di-cetur. Basaltes Lydii lapidis virtutem habet, sed vero Lydio lapide minorem. Ex Ægypto autem Romam transvehebatur : indeque innu Komam trantvehebatur: inteque innumerr pro-pe statuæ in illam urbium principem translatæ sunt, quarum pleræque sunt ex basalte. Dicunt tamen Romani maculas in hisee albas observari, unde forte poster quædam oriri difficultas, an videlicet ex basalte sint. Hi duo reges diadema gestant : qui ad dexteram situs est, comun habet brevem & mcompositam, barbamque sordidam. Tunica induLXXI.Planche lu Tom 1

# SUITE DE L'ORIGINE DE ROME







un peu au-dessous du genou, serrée d'une ceinture assez large; il porte d 5 anaxyrides, ou des brayes qui en se retrécissant toûjours, descendent jusqu'à la cheville du pied, où elles sont liées. Cette chaussure est ordinaire, on la voit dans plusieurs monumens: au dessus de la tunique il porte un manteau qu'on appelloit chlamys, ou paludamentum, attaché d'une boucle à l'épaule gauche : les mains & les bras jusqu'au coude manquent ici.

La statuë de la gauche est fort semblable à celle de la droite, hors quelques petites différences qu'on y remarque; les cheveux du captif & sa barbe sont plus épais, sa tunique est fendue en bas de chaque côté, & sa chlamyde frangée disposée différemment, il ne manque à celle-ci que les mains.

Ces statuës n'avoient pas été saites pour être ensemble: on les avoit trouvées en disférens temps & en divers endroits. Le Cardinal Cesi les avoit mises dans ses jardins près du Vatican; c'est par un coup de hazard qu'elles conviennent ensemble: je ne voudrois pas garantir au reste que ce soient des Rois Numides, nous sçavons que ces habits conviennent fort bien aux Rois Parthes, & aux Daces dont nous avons des images sures, & faites de leur temps. Pour ce qui est des Rois Numides je ne sçai si l'on en a encore vû de statuës bien averées. M. l'Evêque de Sarsina sçavant Prélat Italien, croit que ces statuës sont de Syphax & de Jugurtha; mais ces Rois paroissent bien sourrés pour des Numides, qui alloient presque nuds à cause de la chaleur du climat.

Les deux autres statuës colossalles qui ont été mises au portique, sont des dieux Egyptiens qui n'ont aucun rapport avec Rome triomphante, & qu'on n'a mises apparemment là que parce qu'on n'en avoit pas d'autres de la même grandeur qui convinssent au sujet.

tus est infra genua desluente, lato cingulo conftrictà. Anaxyridas autem sive braccas gestar, qua ambitum semper minuendo, ad malleolos usque descendunt, ubi etiam ligatæ cernuntur. Braccati hujusmodi in multis cernuntur monumentis. Supra tunican pallium gestant, quod vocatur chlamys teu paludamentum, humero sinistro sibula annexum. Manus atque brachia ad cubirum usque hic Jesisterantur.

Statua ad latus finistrum postra, priori admodum similis est. Pauca leviaque observantur discrimina. Regis captui coma & barba promissores densiored estima estum estume ex utraque parte hime & inde distilla est; chiamysque simbriata, alioque concinnata moto. Hac vero statua mai ibus tantum injuria temporum mutila permaissis.

Hæ statuæ non ideo sculptæ factæque foisse videntur, ut eodem in loco consisterent. In variis cette atque remotis urbis locis repertæ fuerunt. Cæsius porro Cardinalis in horto suo propter Vaticanum sito illas posuerat. Forte autem fortuna

accidit ut formæ fimilitudine ita confentiant , ut hac ex parte politic aliquid ornamenti fimul conferre. Affirmare utique non aufim effe reges Nomidas, Vettimenta quipre ifface , cultum , com im , barbam , Dacorum Parthorumve regibus opi ne competere feimus; horum quippe imagines, ipforum ævo paratas non paucas vidimus; quantum veto ad Numidas reges, nefcio an utijiam corum vel figna vel imagines compaceart, q æ ab que dubio ullo eorum effe diei politir. V. C. Epite pus Sarfinentis, eruditione configieuus, putat effe flatuas Syphacis atque Jugunthæ. At tor veftibus munitos vix credam Numidas effe, qui ob regions intolerandum pene æltum, nudi figme etant.

Cæteræ autem duæ statuæ coloissæ ad porticum ornandam superadditæ, Numina Ægyptuaca sunt, quæ ad Romam triumphanrem vix attinere posse videntur, ideoque haud dubie isshi collocatæ sucrunt, quod nullæ aliæ paris magnitudinis haberentur, quæ possent opportuniores triumpho vi-



# 

# CHAPITRE IV

1. Divers sentimens sur les Dioscures. II. Monument d'Athènes, où les Dioscures Cabires sont appellés les grands dieux. III. Il paroit que les Dioscures Anaces de Ciceron, sont les Anaces Cabires de Pausanias & de quelques marbres. IV. Description & explication du monument des Dioscures trouvé depuis peu en Italie. V. Raisons qui semblent prouver que ces Dioscures sont Castor & Pollux. VI. Raisons contre ce sentiment, & qui sont pour les Dioscures Cabires. VII Réponse à quelques objections. VIII. Sacrifice fait pour l'heureux retour d'un long voyage de mer. IX. Ce que c'étoit que l'Anacée. X. les Anaces pris quelquesois pour Castor & Pollux.

I. T Infigne monument trouvé depuis peu dans le territoire d'Este auprès de Padotië, nous engage à parler ici des Dioscures : leur origine est des plus contestés, plusieurs ont porté ce même nom, & les Auteurs conviennent si peu dans ce qu'ils en rapportent, que les comparant ensemble, loin de trouver quelque éclaircissement, on se jette dans de nouveaux embarras. ,, Les Dioscures, dit Ciceron, sont appellés par les Grecs de dissérens 62 noms, les trois premiers qui étoient nommés Anaces, fils du très ancien Roi « Jupiter & de Proserpine, nés à Athénes, s'appelloient Tritopatreus, Eubu-« leus, & Dionysius. Les seconds fils de Jupiter troisséme & de Leda, Castor " & Pollux. Les troisiémes sont appellés par quelques - uns Aleon, Melampus « & Eumolus, dont le pere étoit Atrée, fils de Pelops. " Une inscription nous apprend que les Dioscures étoient aussi appellés Cabires : ce qui doit s'entendre de quelques uns seulement, & apparemment des premiers dont Ciceron parle ci-dessus, ou de ceux que Strabon dit être nés de Jupiter & de Calliope : car le nom de Dioscures porte qu'ils étoient regardés comme fils de Jupiter; mais il y a sur tout cela une consusion si grande, qu'on ne peut pas esperer de se faire jour au travers de si épaisses tenébres. Pour s'en con-

## CAPUT IV.

curorum argumentum nos evocat: quorum origo multis controversiis obnoxia est. Complares lasc insigniti sunt nomine. Scriptores vero u.que adeo in 11s quæ de Divicatis nattant inter se non confenetum, ut li illos mutas conferre vel concentre volueris, in novas difficultates conficiaris, nedum veram rei notitiam expiscetis. Abstraea, inquit Cicco, etiam apad Graies multis modis nominantar; primi tres qui appellantur Anaces, Albenis ex Jove rege amt pussimo, & Proseptina nati, Tritopatreus, Enbulers, Diomysius. Secundi, Jove tertio nati ex Led t Castor & Pollex. Tertii dicumtur à nomnellis Aleo, Melampus & Eumolus, Atrei fili, qui Pelope natus fuit. Ex inscriptione quadam diti mus Dioscuros, aut saltem eorum ex numero quospiam, Cabiros etiam suisse appellatos; id quod, ut verissimile omnuno videtur, de primis intelligendum est, de quibus Cicero supra loquutus est, vel de iis quos Strabo ex Jove & Callispe natos dicit: nomen quippe ipsum Jistraea, ipso Jovis silios suisse quos strabo ex Jove & Callispe natos dicit: nomen quippe ipsum Jistraea, ipso Jovis silios suisse demum ad claram lucem devenire; quod ut statim intelligas, que in tomo primo Antiquitatis expla-

I. Varia circa Dioscuros opiniones. II. Monumentum Atheniense, ubi Dioscuri Cabirt, magni du appellantur. III. Dioscuri Anaces Ciceronis & Anaces Cabiri Paustree, atque Dioseuri Cabiri in marmore quodam memorati, iidem esse videntur. IV. Descripcio & explicatio monumenti Californio non 112 pridem in Italia repertt. V. Quant in comentis probari videatur Is D. j. r's c'e Castorem & Pollucem. VI. Adverfi l'une fontentia argumenta, ous pre Di Guris Calmis pugnent. VII. Alt not electeres refelluntur. VIII. Saon in me pro fait i reditu post longum peraccoum. X. Annees aliquando pro Castore & Polluce Is III.

I. M. O contemis I we non ita pridem in agro-Atomno enclaire prope Patavium, ad Diof-









vaincre on n'a qu'à lire ce que nous avons rapporté de Strabon, tome. 1. p. 300. 301. &c.

II. Venons à l'inscription qui est à présent à Venise, dans le Palais Gri-

mani, où elle a été portée d'Aquilée.

Caius fils de Caius Acharniea, qui a été fait Prêtre des grands dieux Dioscures Cabires, a pose ce monument en l'année où Dionystus fut Archonte après Liciscus. Ce monument est donc Athénien, & nous apprend que Caius sils de Caius du Bourg d'Acharne dans l'Attique étoit Prêtre des grands dieux Dioscures Cabires, l'an que Denys ou Dionyssus étoit Archonte après Liciscus. Si nous avions un catalogue éxact des Archontes d'Athénes, nous pourtions découvrir en quelle année ce monument a été pose; mais au désaut de cette suite non interrompue d'Archontes qui nous apprendroit l'année, nous pouvons sculement dire qu'elle a été mise depuis qu'Athénes sut sous l'Empire Romain, comme le nom de Caius sils de Caius le marque. On ne prit ces noms à Athénes qu'après que les Romains y surent venus, & qu'ils s'en surent rendus les maîtres.

III. Nous apprenons par cette inscription que les Dioscures Cabires étoient honorés à Athénes comme des grands dieux; ils y furent aussi appellés les grands dieux tout court, & sans l'addition du nom de Dioscures, comme nous l'apprend une autre inscription que nous donnerons plus bas. Selon Ciceron les Dioscures Anaces étoient nés à Athénes, & Pausanias p. 686. dit que les Anaces étoient selon quelques-uns les Castors, ou Castor & Pollux, selon d'autres les Curetes, mais que ceux qui se croyoient les mieux instruits disoient que c'étoient les Cabires. Il semble s'arrêter à ce dernier sentiment, que l'inscription favorise. Elle dit que les Dioscures sont les Cabires. Ciceron met les Dioscures Anaces comme les premiers entre ceux qui portoient le nom de Dioscures; & Pausanias dit que ceux qui se croyoient les mieux instruits, disoient que ces Anaces ou Anaces étoient les Cabires, ce que Pausanias ne dit pas comme voulant reprendre ceux qui avoient la présomption de se croire mieux instruits que les autres; mais il raporte ce sentiment comme le plus

natæ ex Strabone diximus, tom. 1. p. 300. & 301.

II. Jam ad inscriptionem veniamus Venetiis in ardibus Grimanis postram, quo Aquileia trausportara fuir. ΤΑΙΟΣ ΤΑΙΟΤ ΑΧΑΡΝΕΤΈ ΙΕΡΕΥΣ ΤΕΝΟΜΕΝΟΣ ΘΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΟΣΚΟ-ΡΩΝ ΚΑΒΕΙΡΩΝ ΕΝ ΤΩΙ ΕΠΙ ΔΙΟΝΤΣΙΟΤ ΤΟΤ ΜΕΓΑ ΔΙΚΙΣΚΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΝΙΑΤΤΩΙ ΙΔΡΥΣΑΤΟ. Id est, Gaius Gaii stilus Acharmensis facerdos stalus deorum magnorum Disclusroum cabirorum, in Dionysis, qui suit Achon poli Licifcum, anno posus. Est igitur monumentum Achentenie, quo dricimus Gaium Gaii silum ex Acharmense, quo dricimus Gaium Gaii silum ex Acharmense, quo tricimus Gaium Gaii silum ex Acharmense, page on A cica fuille deorum magnorum, qui Da con Cabiri vocabantur, sacerdotem, & co a co, quo p st Liciscum Dionysius Archon Athenam cat, hoc monumentum percipere i sed illo profueit silum conoumentum percipere i sed illo profusi deficiente, hoc unum dicere possumus, inscriptionem scilicet positam suisse quo tempore jam Altera silu ditione Romanorum erant, ut ex Gaio Gaii siluo discimus, quod est nome Romanum. Hac

porro nomina, nonnisi post adventum Romanorum Athenas, & postquam Athena Romano Imperio subacta fuere, Athenis unarpari corporunt.

HI. Ex hac inferiptione discimus Dioscuros Cabiros ut magnos deos Athenis cultos suisse. He porro simpliciter etiam magnos deos vocatos suisse, non audito Dioscuroium vel Cabinnam exmine, docet alia inferiptio de qua plunibus albais. Secundum Ciceronem ergo Dioscuri Anaces Athenis nati erant. Pausanias vero p. 886, ait Anaces fuisse secundum alios, vel Castores, nempe Catrorem & Pollucem; secundum alios vero, Curetas; verum eos qui se rem melius tenere putabant, dicere, Anaces esse Cabiros. Et hanc videtor ille sententiam confirmat inscriptio, dum dicit Dioscuros Anaces printos satellares, quam item sententiam confirmat inscriptio, dum dicit Dioscuros Anaces printos satellares, quam item sententiam confirmat inscriptio, dum dicit Dioscuros Anaces printos satuti inter eos qui Dioscuros Anaces printos satuti inter eos qui Dioscuros anaces seu Anaces esse consultativa quasi capiere volate con qui se rem melius callere putacent, dicere Anaces seu Anaces esse Cabiros, Ubi animadvertas insum non hac ita proferre, quasi capiere volatent emeso, qui se rem melius tenere putarent, dicere cama afferre postremam sententiam quasi verisimi-

vrai-semblable: cela fait juger que Ciceron & Pausanias parlent de ceux-là mêmes dont il est fait mention dans l'inscription. Ce que Ciceron dit qu'ils étoient nés à Athénes, comme portent toutes les éditions, convient fort bien avec ce que l'inscription porte qu'ils étoient adorés à Athénes comme de grands dieux, & avec ce que dit Pausanais au commencement de son quatriéme Livre intitulé les Messeniaques, que ce sur Methapus Athénien qui porta les mystéres des Cabires à Thebes. Il ne saut pas douter qu'il ne les y ait apportés d'Athénes: car on les disoit nés à Athénes, & c'étoit d'Athénes que le culte en devoit être répandu dans les autres Villes. Tout cela semble autoriser Ciceron, qui dit qu'Athénes étoit le lieu de la naissance des Dioseures Anaces: c'est apparemment à cause de cela qu'ils honorerent leurs dieux com-

patriotes du nom de grands dieux.

IV. Tout ce que je viens de dire paroît nécessaire pour l'explication de ce EXXIII. monument déterré depuis peu auprès d'Este, monument dis-je des plus singuliers : c'est un marbre de deux palmes deux tiers de long sur environ un palme & demi de large, le palme a huit & demi de nos pouces : c'est-à-dire que le marbre a un peu moins de vingt-trois de nos pouces, sa largeur est d'un palme & demi : ce qui fait environ treize de nos pouces. Ce ma bre représente en bas relief un vœu fait aux dieux appellés Dioscures; l'information grecque nous apprend que c'est Argenidas fils d'Aristogenidas, qui a fait ce vœu aux Dioleures Αργενίδας Αμισογενίδα, & par-dessus ces mots Διοτκόρως, le marbre étant usé au coin d'en bas, où commence l'inscription la premiere lettre A manque, mais quoiqu'elle n'y foit pas, il n'est pas moins certain qu'il l'y faut lire. L'inscription est en dialecte Dorique comme il paroît, tant par la terminaison des noms propres, que par le mot wat pour wat qui est à l'accusatif, & après lequel il faut sous entendre àrise reddidit, ou quelqu'autre verbe équivalent, il a accompli son væu. Celui qui accomplit ici son vœu étoit donc ou natif, ou originaire de quelque Ville ou pays où l'on parloit la dialecte Dorique comme Corinthe, Lacedemone, Corfou: son nom étoit Argenidas: c'est lui que nous voyons représenté dans l'image, tenant à la main une patere avec laquelle il va faire fa libation aux dieux Dioscures que nous voyons ici sur une base. La barque qui est derriere Argenidas, & qui semble

liorem, Hinc porro inferas & Ciceronem & Paufaniam de iislem ipsis loqui, qui in inscripcione memorantur. Quod autem dicir Cicero ipsio Arhenis etle natos, ut in omnibus ejus editis legitur, optime consenti cum interiptione, in qua dicuntur Athenis coli & honorari ut magni dei; necino cum co quod narrar Pausanias initio libri quarti Messancia monemente del pausania initio libri quarti Messancia suruliste putandas est Metihapus. Nam Athenis nati fereb nitur, Arhenis ideo colebantur, & Athenis in alias inbes dunanare cultum corum par erat. Hæc, inquam, omnia construare videntur id quod Cicero modo dicebat, nempe Diofeuros Anaces Athenis natos esse. Et ideo, ut videtur, Athenienses, deos illos quasi controlules concives que suos deorum magnorum nomine infemiences (essentiales).

fignierunt.

IV. Hæc omnia præmittenda duxi, tamquam neceffaria ad monumenti, de quo agitur, explicationem; monumenti, inquam, fingulariffmi. Mæmor autem eft longitudine duorum palmorum, finperadditis duabus tertiis palmi partibus, quas

bessis nomine exprimunt Veteres. est autem palmus octo pollicum & dimidii nostrorum, ita ut duo palmi & bes, paulo minus viginit trium pollicum sint. Latitudo autem est circiter tredecim. Hoc anaglypho reprasentar votum Dioscuris diis factum. Inscriptio enim est, Apprissas Ausopaissas Ausopaissas, & Caperferbitut isyles. Inscriptio egitur significat Argenidam Artisogenida Dioscuris votum scelle. Esti porto A primum non legatur in voce Appensas, non minus certum est ita legendum esse illud A casu quopiam excidisse. Inscriptio autem est Doricae dialecti, ut ex nominum propriorum terminatione & ex voce isyles argustur, qua pro isyles ponitur. Est autem in accusativo casu, ut subaudias kiris volvel vocem similem, quo significatur Argenidam silium Arislogenidax votum solicatur Argenidam silium Arislogenidax votum solicature Argenidam silium propriorum series puta ex Coriutho, vel ex Lacedamone, vel ex Coreyra. Argenidas igitur hie exhibetur pateram manu tenens, qua libationem perascurus est Dioscuris, quos in bassi sua consistentes videmus. Navispoue

flotter dans un port, nous marque selon toutes les apparences, qu'Argenidas avoit fait ce vœu pour que sa navigation sut heureuse, & qu'il vint accomplir son vœu dès qu'il sur arrivé à bon port. M. le Comte Camille Sylvestri à qui appartenoit ce marbre a dit dans une Differtation qui fut imprimée après sa mort en 1719. que ce navire étoit la barque de Caron, & que ces quâtre personnes nuës, qui paroissent sur terre au-de-là du port, étoient les ames des défunts qui vouloient passer l'Acheron; mais il y a plus d'apparence que ce sont les compagnons de voyage d'Argenidas, mis à terre après une longue & facheuse navigation : c'est aussi le sentiment de M. Blaise Caryophile, dont M. l'Abbé Oliva a imprimé une petite Dissertation avec celle du Comte Silvestri. La barque de Caron se reconnoît quand Caron lui-même s'y trouve pour passer les âmes, comme nous avons vû vers la fin du cinquiéme tome, où Caron est toujours avec sa barque: on ne peut pas prendre pour Caron celui qui est debout devant les Dioscures, & qui tient une patere à la main pour sacrifier : car il est évident que c'est Argenidas qui a fait un vœu aux dieux Dioscures, & qui l'accomplit en sacrifiant avec une patere : ces dieux Dioscures sont tous deux de même taille, sur une base élevée : ils portent chacun un petit bonnet rond ; leur visage est si gâté, & si usé qu'on n'y voit pas le moindre trait; ils font couverts d'une espece de manteau qui leur descend j'usqu'audessous du genou, & qui les environne de toutes parts, en sorte que les bras & les mains sont cachés, leur chaussure est faite comme un bas, qui d'une maniere unie & tendue, leur couvre la jambe & le pied : Argenidas est chaussé de même.

V. Ce font donc les dieux Dioscures, l'inscription le porte : on n'en peut pas douter; reste à sçavoir quels Dioscures, si ce sont les premiers fils de Jupiter & de Proserpine, Tritopatreus, Eubuleus & Dionysius, ou les seconds Castor & Pollux : car pour les troissémes fils d'Atrée, je ne sçai si on a encore trouvé des monumens qui puissent leur appartenir. Bien des choses sont pour Castor & Pollux, leurs bonnets sont de même forme que nous les voyons peints sur les médailles, & tels que si on les joignoit ensemble du côté de l'ouverture, ils auroient la forme d'un œus : c'est dit Lucien, de l'œus d'où

Argenidam in lenibus undis fluctuare videtur. camque in portum appuliffe credimus, Argenidafque, ut omnino videtur, votum foluturus accedit, quod pro felice navigatione susceptrat. Comes Camillus Sylvester, cujus hic marmor erat, in Ditsertatione post ejus obitum Roma cusa anno 1719. putar navim illam esse Charontis : illosque quatuor viros quos in portus littore conspicimus tidem esse animas vel umbras, quæ vellent Acheronta transmeare. At longe verifimilius videtur, vectores elle sociosque Argenidæ, qui post lon-gam infestamque navigationem exscensu facto in littore stant. Quæ item opinio est V. Cl. Blassi Caryophili, cujus vir doctissimus Abbas Oliva disfertatiunculam, cum illa alia Comitis Sylvestri edidit. Charonris quippe navicula tunc dignosci-tur, cum Charon ipse ad transvehendas animas præsens adest, ut aute finem quinti tomi vidimus, ubi Chaton cum navicula semper conspicitur. Ne-que vero potest is qui ante Dioscuros stat, & ad facrificandum pateram manu tenet, pro Charonte haberi. Conspicuum enim est esse Argenidam, qui voto suscepto votum solvit Dioscuris, dum patera

libat. Dioscuri vero ejusdem ambo statura sunt, basi institentes ejus quam in imagine cernis altradunis. Pileum uterque rotundum gestar: sacies autem amborum sic erasa est, nullam ut omnino vultus partem distinguas. Amicti sunt quodam ceu pallio infra genua decidente, quo undique teguntur, ita ut & brachia & manus operta omnino sint. Caleci in tibialis morem concunnati sunt, quo & pedes & tibia conreguntur, ita ut ad mensuram crurum adornati videantur; codem calceamenti genere utitur etiam Argenidas.

V. Hi cerre dii funt Diofeuri, ut inferiptio refert, nullaque ea de re oriri poteft controverfia, Jam quinam ex Diofeuris hi fint quarendum; an illi primi filit Jovis & Proferpinæ, Tritopatreus, Eubuleus & Dionyfius; an fecundi; Caffor & Polem. Quantum enim ad tertios attinet, nempe Artei filios, nefeio an ufpiam corum al quod monumentum comparuerit. Multa certe elle Cafforem & Pollucem fuadeant. Pilei corum ejaffem funt forma, quam in nummis tape cernamus, tale qua ut fi ambo ab inferiori parte Jungerentat, out inmam efficerent. Arque, ut ait Lucianus in dialogo

#### SUPPLEMENT DE L'ANT. EXPLIQ. Liv. V. 192

sont sortis Castor & Pollux qu'on a fait leurs bonnets, en partageant la coque en deux : comme Jupiter leur pere avoit pris la figure d'un cygne, Leda pondit un œuf d'où sortirent les deux freres selon certains mythologues : car ils varient extrêmement sur cela. Une autre raison qui fait pour Castor & Pollux : c'est qu'il n'y a ici que deux Dioscures, ce qui convient aux seconds de ce nom; sçavoir Castor & Pollux, qu'on appelloit aussi les Castors, & ne peut convenir ni aux premiers ni aux troisiémes qui étoient au nombre de trois,

dit Ciceron au passage rapporté ci-dessus.

La troisiéme raison & peut-être la plus forte, c'est qu'on accomplit ici un vœu fait pour l'heureuse navigation, ce qui convient parfaitement à Castor & à Pollux, dieux marins invoqués par les gens de mer : les flammes qui paroissoient quelquesois sur les vaisseaux étoient appellées Castor & Pollux. Une inscription de Gruter MXVI. 3. prouve que les gens de mer avoient recours à Castor & à Pollux dans les perils de la navigation. En voici le sens, Caius Valerius Agellus & ses compagnons, ayant fait un vœu à Castor & à Pollux, arrivés heureusement, après avoir franchi tous les perils du naufrage, ont accompli joyeusement ce à quoi le devoir les obligeoit. M. Caryophile rapporte bien d'autres passages, pour prouver la dévotion des gens de mer à Castor & à Pollux. Un des actes des Apôtres 28. 11. où il est dit du navire que S.Paul monta παρασύμω Διοσκούρων οù la Vulgate traduit, cui erat insigne Castores. Il en ajoûte d'autres d'Euripide, d'Horace, de l'Anthologie, que je rapporterois, si la chose n'étoit hors de doute.

VI. Ces raisons sont fortes, & j'avouë qu'elles m'ébranlent & m'entraîneroient infailliblement, s'il n'y avoit encore de grandes difficultés contre ce sentiment Les bonnets de cette forme ne sont pas si propres à Castor & à Pollux, qu'on ne les voye aussi sur la tête d'autres divinités. Vulcain en portoit presque toûjours de même, comme on peut voir au premier tome de l'Antiquité, au chapitre de Vulcain : les Cabires qui étoient selon les Egyptiens, fils de Vulcain dit Herodote, étoient vêtus comme Vulcain leur

Apollinis & Mercurii, ex ovo illo unde orti funt Caltor & Pollux, duas in partes diffecto putamine, facti sunt Castoris & Pollucis pilei. Quia enim Jupiter eorum pater cycni formam sufceperat, ut cum Leda concumberet, illa ovum peperit, unde orti sunt Castor & Pollux secundum Mythologos quosdam, eth hac maxime in re alii cum aliis pugnent. Aliud item hos esse Castorem & Polpugnent. Aliud irem hos esse Castorem & Pol-lucem suader, nimirum bic duo tantum Dioscuri funt, quod in secundos Dioscuros convenit, nempe Castorem & Pollucem, qui eriam uno vocaban-tur nomine Castores. In alios autem convenire nequit: nempe in primos & tertios, qui tres nu-mero crant, ut ex Ciceronis loco, quem jam supra rerulimus, arguitur. Tertium etiam adducitur argumentum, & for-

tasse omnium validissimum. Hic votum solvitur taffe omnium validissimum. Hie votum solvitur pro navigantibus factum, quod Castori atque Polluci optime competit. Marini quippe dii erant, & navigantibus præsidio esse putabantur. Ignes porto stammæque illæ, quæ sepe navibus imminebant, Castor & Pollux appellabantur. Inscriptio Gruum, p. mxvi. sidem facit eos qui navigarent, opem imploravisse Castoris & Pollucis dum in periculo versarentur. Sic autem illa inscriptio habet.

CASTORI ET POLLUCI

OB FELICEM IN PATRIAM

### REDITUM TOT SUPERATIS NAUFRAGII PERICULIS... .....EX VOTO CUM SOCIIS

L. M. P. C. VALERIUS C. F. AGELLUS. C. VALERIUS C. F. AGELLUS.
Poltrema verba fic leguntur, Lubent merito posuit
C. Palerius Caii filius Agellus. Laudatus vir dočtus
Caryophilus alia multa loca affert, quibus probatur navigantium ad opem Castoris & Pollucis
implorandam affectus. Illud etiam refert ex Act.
Apostolorum cap. 18. v. 11. ubi dicitur de navi qua vehebatur S. Paulus Apost, insigne eam habuisse Dioscurorum , παρασήμω Διοσχούροις , ubi Vulgata convertit, sui erat insigne Castores, Alia adjicit Caryo-philus loca ex Euripide, Horatio, Anthologia &c, quæ subjungerem ego, nisi res elle nullis obnoxia difficultatibus,

VI. Hisce argumentis, quorum quædam maximi esse momenti videntur, in illam haud dubie opi-nionem deducetet, nis grandes adhuc superessent difficultates quæ me cohibeant, ne iis protinus addimetiates que me connecta, nen is promins ad-fipuler. Nam quod ad pileos spectar, non ita si-gnist Castoris proprii sun ipsi, ut non isidem te-gantur & alia quoque numina. Vulcanus similes gestabar, ut vudeas in primo Antiquitatis explana-tæ tomo, ubi de Vulcano. Cabiri etiam qui secundum Ægyptiorum opinionem, ut ait Herodotus

pere, & portoient apparemment un bonnet semblable. Et les Cabires ou Dioscures qu'on voit sur les signes militaires de la colomne Trajane, ont des bonnets de même. M. Fabretti les a représentés dans son Livre, tirés de la colomne, p. 72. & 73. portans tous des bonnets de cette forme: & quoiqu'il avoüe lui-même que ces figures sur-tout la premiere, sont extrêmement gâtées, comme il en apporte trois, il n'y a pas lieu de douter que ce bonnet n'ait été éxactement reconnu sur les trois, l'une suppléant à ce qui manque à l'autre.

L'habit de ces Dioscures n'a rien qui approche des images de Castor & de Pollux. Ils sont presque toújours armés de pique ou de lance : on les voit à cheval, ou avec le bonnet, ou avec des étoiles sur la tête. J'avertis ici qu'un grouppe que j'ai donné, tiré de la vigne Borghese, de deux jeunes hommes nuds, n'est qualisé Castor & Pollux, que parce qu'ils sont deux entemble. Il n'est pas certain que ce soient ces deux freres, & je ne les ai donnés pour tels que parce que c'étoit l'opinion commune, fondée seulement sur ce qu'on les a mis en un même grouppe, quoi qu'on n'ait pas plus de ratson de les appeller tels qu'on en a eu d'appeller aussi Castor & Pollux deux statués que nous allons donner, & que d'habiles gens croyent être deux genies. Ces Dioscures donc n'ont rien qui approche de la forme de Castor & Pollux; j'aimerois mieux croire que ce sont les Dioscures Cabires, quoique je n'ose l'assurer, ni rejetter entierement l'opinion qui les prend pour Castor & Pollux.

VII. Mais me diraction, les Dioscures Anaces, qu'on croit être les mêmes que les Dioscures Cabires étoient trois selon Ciceron, au lieu que ceux-ci ne sont que deux comme Castor & Pollux. Je réponds à cela qu'il y a tant de sentimens sur le nombre des Cabires, que les anciens consondoient avec les Curetes & les Corybantes, qu'on ne peut rien conclure de là : ce que nous sçavons certainement, c'est que les Dioscures Cabires étoient fort honorés à Athénes & dans la Gréce. Nous n'avons pas encore trouvé de figures des Dioscures tels qu'on les adoroit à Athénes. Et ce qui est encore plus à remar-

in Euterpe, Vulcani filii erant, eodem vestitus genere induti erant, quo pater corum, pileisque haud dubie similibus utebantur. Cabiri quoque & Dioscuti, qui in signis militatibus columnæ Trajanæ comparent, pileos habent hujusmodi. Fabrettus de columna Trajana, p. 72. & 73. Cabiros expressit cum pileis ejustem formæ: etsi vero sateaur ipse hee schemata, maximeque primum, esse alse almodum laufactata: cum tres sile siguas exhibuterit, neunquim dubitandum est pileum in tribus saltem timul tumtis accurate internosci posse, in una enim observatur id quod in alia deficit.

Ad hæ vetitius horum quos hîc exhibemus Diofeurorum, i i nalla re al vetitum & cultum Caftoris & Pollucis quadrat; imo toto calo differere videtur à vulgaris Illis & affertis Caftoris & Pollucis imaginibus. Ii fere femper funt aur lancea five hasta armati: equites etiam vifuntur modo pileati, modo stellis fummo vertice micantibus fulgentes. Ambos tamen dedi primo Antiquitatis caplanatæ tomo, Tabula exciv. ex villa Burghesia eductos, nudos neque ullis hujusmodi fignis instructos; fed ur Caftorem & Pollucem pour se cundum vulgarem opinionem. Certum tamen noeft in isto monumento Castorem & Pollucem repræsentati. Tales dedi, quaa tales vulgo dicun-

tui. Est autom illud pene more receptum, ut si duo juvenes simul in Veterum monuments con pareant, statim pro Castore & Polluce habeastur. Neque majori fundamento nituntur 11 qui hos pro Castore & Polluce habeastur, va pene salios duos quos jamjam in medium niterque genos allaturi sumus, pro Castore & Polluce habbertunt. Hi ergo juvenes duo in anaglypho exhibiti de quibus agimus, nullam habent noram, nullumque symbolum, quo Castores dign. icamis. Putarim eos ad fornam Diofusiorum Castonium potius accedere; esti non autim hant sententiam ut veriorem allerere, neque priorem, qua Castor & Polluc dicuntur, protius rejecte.

Pollux dieuatur, protus rejecte.
VII. Verum, dicet quifpiam, Diofeuri Anaees, quos concerne elle putamus atque illos qui Diofeuri Cabiri vocantur, tres etant fecundum Ciceronem; cum contra hi duo tantum fint perinde atque Cali si & Pollux. Verum huic argumento repino, tot varias fuifle opiniones circa nomerum Castiorem, quos Veteres cum Curcus & Consbinishus confindebant, un mili certi espificati poli rus, cali exploratum certumque habemus, mempe Diotaros Cabiros Athenis atque in Gracia admedion honoratos & cultos fuili. Quatque estanti sis obiervandum, Cabiri in numono quaetam Itadiu.

Tome I.

Castor & Pollux étoient, dit-on, particulierement invoqués par les gens de mer, d'où il sembleroit s'ensuivre que ces Dioscures qui ont été invoqués pour une heureuse navigation, sont les mêmes que ces deux freres: mais outre que les autres Dioscures portoient ce même nom, & que par cette raison on prenoit aisément les uns pour les autres; il est certain qu'on invoquoit pour l'heureuse navigation, non seulement Neptune, Nerée, Palemon, Castor & Pollux, & les autres dieux marins; mais aussi tous les autres dieux, selon la dévotion de chaque particulier. Nous en avons un exemple dans Athénée l. 15. Herostrate de Naucrate, dit-il, se trouvant en mer dans une tempête, en grand peril de naufrage, eut recours à Venus lui & tous ses compagnons de voyage, & fût delivré du danger, à ce qu'il croyoit, par cette déesse. Les dieux tutelaires des vaisseaux étoient souvent autres que des dieux morins. On y trouve Apollon, Isi, Diane, Minerve & Dione, comme on peut voir au quatriéme tome de l'Antiquité. On mettoit aussi pour la marque, & comme pour l'enseigne des vaisseaux, des figures de divinités de toute espece, tant marines que celestes, ou terrestres. Hercule surnommé Magusanus est représenté comme un dieu marin dans un monument trouvé en Zelande, que nous avons donné ci-devant; & je suis persuadé que les Athéniens gens de mer, invoquoient pour la navigation leurs Dioscures Anaces, ou Cabires. De même quoiqu'Esculape & Hygiea fussent particulierement invoqués pour la santé, on ne laissoit pas d'avoir aussi recours à tous les autres dieux pour toutes sortes de maladies. Ce qui est si certain, & si connu de tous ceux qui ont la moindre teinture de l'Antiquité, que je puis me dispenser d'en apporter des éxemples. VIII. Il y a beaucoup d'apparence que ces Dioscures sont des dieux locaux :

simi Domini de Bose quem protulimus in primo Antiquitatis explanatæ tomo post Tab. CNNI. 1.00 tantum sunt, cum inscriptione, qua Cebra spid dicuntur. Alius item numuus D. Marescalli d'Eitrées, duos tantum habet Cabiros. Hæc itaque objectio negocium facesser nequit. Ex its porro omnibus, quæ supra diximus, argui posse videtur Droscuros Cabiros eosdem susse qui Dioscuri Anaces appellabantur, qui etiam Athenis Dioscuri Cabiri vocabantur.

At Caftor & Pollux, inquient, ut navigantium patroni habebantur; nautæ, veckores alique omnes qui navigatent, corum implorabant opem; unde fequatur hos qui ab Argenida navigante pro lelici reditu invocati fuere, elle Caftores. At præterquam quod & Caftores & Cabri & Anaces, Diofcurorum nomine infigniebantur, potuirque ex hac nominum fimilitudine contingere, ut alii pro aliis acciperentur & pro re eadem invocatentur; certum elt pro felici navigationis exitu imploratam opem fuille non Neptuni tantum, Nerei, Palæmonis & Caftorum aliorumque qui in mari imperare putabantur deorum; fed eriam altorum quorumcumque numinum, pro cujufque affectu & voluntate. Sic tefte Athenzo l. 15. Hero-

stratus Naucratites seviente tempestate, & periclitate navi, cum tota vectorum turba ad Vene-rem confugit, à qua etiam servatus suile putabatur. Ad hæc vero dii tutelares navium bene multi observantur alii à diis marinis, Apollo videlicet, Itis, Diana, Minerva, Dione, ut videre possis quarro tomo Antiquitatis explanatæ p. 248. & 249. ubi ex variis scriptoribus multa protulimus. Infignia quoque navium ponebantur : non semper isurpatis marinorum numinum imiginibus, fed aliorum quoque deorum indiscriminatim, ut eo-dem loco videas. Hercules item Magusanus cum notis & symbolis dei marini repræsentatur in monumento in Zeclandia reperto. Persuasumque habeo Athenienses marinam gentem, Dioscuros Anaces sive Cabiros pro selici navigacione invocavisse. Eadem prorsus ratione atque modo etiamli Æsculapius, atque Hygiea pro valetudine corporisque incolumitate invocari solerent, cæterorum tamen numinum indiscriminatim implorabant opem Veteres illi profani, in quolibet morborum genere. Resque adeo trita adeoque omnibus nota est, ut tempus terere viderer, si id exemplis comprobare

aggrederer. VIII. Hi porro Dioscuri sunt, ut veri quidem car les anciens en avoient quantité, témoins Venus Erycine, Diane d'Ephése, Jupiter Olympien, Junon de Samos, & tant d'autres; c'étoit apparemment dans quelque temple sur le rivage qu'on addressoit les vœux, & qu'on venoit ensuite les rendre. On pourroit peut-être dire qu'Argenidas sacrisse ici pour ses compagnons fortis du navire, & malades de ces maladies que causent les longues navigations. Ils ont effectivement tout l'air de malades, & sont ici représentés tous nuds : mais quoiqu'il y ait affez d'apparence qu'Argenidas facrifie auill pour ses compagnons malades, il semble qu'on ne puisse pas révoquer en doute que le sacrifice ne soit aussi en action de graces, de ce que le vaisseau est arrivé heureusement. Ce vaisseau représenté ici marque cela, & le serpent qui veut boire dans le grand vase, signifie que le sacrifice se fait aussi pour la fanté. Argenidas donc revêtu d'une tunique & d'une chlamyde par-dessus, tient la patere dont il va faire sa libation. Auprès de l'autel on voit un cochon qui va être immolé. C'étoit une victime qu'on offroit à plusieurs divinités felon les usages de différens pays. Outre l'autel où doit être immolé le cochon, il y a un autre autel plus grand & plus élevé, sur lequel sont deux vases extraordinairement grands & finguliers en leur forme, en leur couvercle, & en leurs anses. Meturés sur la taille d'Argenidas, ils doivent contenir plus de demi muid chacun. Ils sont selon toutes les apparences pleins de vin, Argenidas les a offerts aux Dioscures. Un serpent veut aller boire dans un de ces vases, le couvercle l'empêche. Dans les libations, & les sacrifices, les serpens qui sont les symboles de la santé, vont boire dans la patere avec laquelle on fait les libations. Cela s'observe souvent sur les médailles, & particulierement sur celles où est représentée la déesse Salus ou Hygiea. Ici le serpent aime mieux aller boire dans le grand vase, mais le couvercle l'empêche d'y plonger

IX. Ce scrpent touche presque de sa queuë un bâtiment qui est sur une eminence, au-dessous duquel on lit en grosses lettres, ce mot imparfait KEION. Le Comte Camillo Silvestri croit qu'il faut lire Avaneur, ce qui signifie à la lettre le temple des Anaces où des Dioscures Anaces, qu'on trouve aussi écrit Anactes. Il y a toutes les apparences qu'on lisoit ainsi quand le mot

fimile videtur, topica quadam numina, qualia multa hujufinodi erant apud Veteres, ut Venus Erycina, Diana Ephelia, Jupiter Olympius, Juno Samia & imumeri fimiles. Etatque, ut videtur, templum quoddam ad littus maris, quo voti caufa confluebant five fufcepturi, five foluturi votum. Dici forte posti Argendam sacra facere sociorum causa, qui exscensu facto ad oram maris consistunt & ægrotare videntur; illis scilicet morbis queis navigantium corpora solent affligi. Certe illi ad-versa valetudine laborantium speciem præ se ferunt, nudique prorsus exibentur. Eth autem in corum grattam sacrificet Argenidas, non dubitandum est sacrificium offerri quoque ad gratias pro dum eft facrificium offerri quoque ad gratus pro faufto reditu peragendas i id vero fignificat appulfa navis hic exhibita, ferpenfque qui ad vas illud ingens quafi bibitutus accedit, facrificium pro falure feu fanitate fieti fubindicat, Argenidas ergo tunica indutus, cui superaddita chlamys est, pateram ex qua libaturus eft tenet. Propter aram, sus est haud dubie immolandus. Sus namque victima erat nominibus plurimis mactari folita, fecundum varias locorum consuetudines. Proxime aram in qua sus

immolandus, alia est ara excelsior, cui inflicat doo ingentis magnitudiris vafa, formæque spectabilis, antaranque nyma lingulari : qua val., fa cum Argenidis statura comparentur, quinquiginta fere congios fingula capere pollunt. P.e.is autem vino funt ut credere est; Diofentis Argentias illa obtulerit. Serpens vas unum adit, sed ab operculo obtuerit. Serpens vas unum adir, ted ab operculo intercluditur accellu. In libationibus atque factificiis (erpentes qui funt fanitatis fymbola, pateraș adeunt bibituri, quibus pateris libationes orierzbantur. Id quod fæpe in nummis obsfevatu., in iis maxime quæ Hygeam sive deam Salutea repræfentant. Hic serpens in prægrandi illo vase bibates mavilt, unum carcalle ui dilinase. bere mavult; verum operculo, uri diximus, præpeditur, ne caput immittat.

IX. Extrema vero cauda serpens ædificium fere contingit, in colle feu in eminente loco pofitum Infra ædificium ishuc legitur. KEION. Comitis Silvetti: opinio est legendum esse avasisse, id quod significat templum Anacum seu Anactum, Dioscurorum videlicet, qui Anaces vocabantur, etiamque Anactes scripti nonnunquam occurrunt. Pro-babile utique omnino est ita lectum suisse antequam Bb ii

Tome 1.

# 196 SUPPLÉMENT DE L'ANT. EXPLIQ. LIV. V. a

étoit entier. Arácssor, selon Suidas, Julius Pollux & Harpocration, étoit le temple des Dioscures, se toit de comme le nom même le porte, c'étoit le temple des Dioscures Anaces. Les Dioscures Anaces selon Ciceron au passage cité ci-devant, étoient fils de Jupiter le plus ancien de ce nom, & de Proserpine, nés à Athénes, & s'appelloient Tritopatreus, Eubuleus & Dionyssus. Du nom de ces Anaces étoit formé Arácssor c'est-à-dire, le temple des Anaces. Il y en avoit un à Athénes dont parlent Demossthéne is aparte Exécutor, Thucydide l. 8. c. 93. & Lucien dans son Timon un peu après le commencement.

Maussac dans ses notes sur Harpocration, reprend tout ce grand nombre de traducteurs & de commentateurs qui ont traduit àvaixes templum Castoris & Pollucis, le temple de Castor & de Pollux, & Avanta Festa Castoris & Pollucis, les fêtes de Castor & de Pollux. Il se fonde sur le passage de Ciceron, qui s'explique clairement là-dessus. Il reprend même avec quelque aigreur ceux qui ont traduit ainsi, ne prenant pas garde que s'il y a faute, comme je crois qu'il y en a, du moins le plus souvent, elle est d'autant plus pardonnable que des plus renommés d'entre les anciens Auteurs y sont tombés. Plutarque sur la fin de la vie de Thesée dit assez clairement que Castor & Pollux sont les Anactes. Aprés qu'ils eurent été reçûs dans Athénes, dit-il, quoiqu'ils y fussent les maîtres, ils ne demanderent autre chose que d'être initiés aux mystéres, ce qu'on leur accorda volontiers : on leur fit aussi des honneurs divins, en les appellant Anaces. Plutarque rapporte ensuite plusieurs étymologies de ce mot Anaces, que nous nous dispenserons de mettre ici. Ce qui est seulement à remarquer, est qu'on lit aussi Anactes, qui veut dire Rois. Mais ces deux mots qui en viennent, arazelor qui veut dire un temple des Anaces, & Arazella qui signifient les fêtes des Anaces, prouvent qu'Anaces est la véritable leçon.

X. Pausanias prend aussi en un endroit Castor & Pollux pour les Anaces: c'est dans ses Corinthiaques c. 22. On trouve après cela, dit-il, le temple des Dioscures; ils y sont représentés eux & leurs sils Anaxis & Mnassinus, & avec eux leurs meres Hilaira & Phabés l'ouvrage étoit d'ébene sait de la main de dipanus & de Scyllis: les chevaux étoient aussi d'ébene entre-messé d'yvoire, mais en moindre

priores litteræ excidissent. Aránesor autem secundum Suidam, Julium Polucem & Harpocrationem, erat templum Dioscurorum, isedo vaso Ausorkeson & ur vel ipso nomine indicatur, Dioscurorum Anacum templum erat. Dioscuri Anaces, ur dicebat Cicero in loco, quem supra attulimus, eran filii Jovis illius antiquissimi, & Proserpinæ, Athenissque nati. Eorum vero nomina erant Tritopatreus, Eubuleus & Dionysius. Ex Anacum nomine sactum est Aránesor, id quod signissicet, Templum Anacum. Erat Athenis Aránesor de quo Demossithemes sor son anacum est Trisanor, Thucydides l. 8. cap. 93. & Lucianus in Timpus enuls achi sirinem.

nus in Timone paulo post initium.

Maussaus in notis ad Harpocrationem, in magnum illum numerum feriprorum invehitur, qui vel Gracca Latine transfulerunt, vel notas & scholia in Graccos scriptores emiserunt, quique Avázeus vertunt templum Cassos & Pellucis, ut Avázeus sesta Castoris & Pollucis, Nixus videlicet testimonio Cicconis, quod initio retulimus, illos que omnes actiter infectatur. Nec animadvertit si error vere fuerit; & sane quibussam in locis, vix illos ab errore excusaveris: co nomine tolerandus error sue-

rit, quod veteres scriptores iique celebertimi in illum impegerint. Plutarchus enim in vita Thesei paulo ante sinem, perspicue satis ait Castorem & Pollucem este Anactas. Postquam Castor & Pollux, inquit ille, in Athenarum urbem recepti sun, esti in ipforum porestate civitas esset, non aliud tamen postularunt, quam ut mysteriis initiarentur; quod ipsi bibenissime concessum est, ipsisque honores divini concessi sunt, Anacum nomen impositum. Plurima addit Plutarchus, quei sonominis hujus etymon explorat, qua nos consulto pratermitmus. Quod autem observandum, avaestes citam legitur, qua voce Reges significantur, Sed avaeste veram esse selestimento probant, hac duo verba inde deducta, Avaestes nempe, quod significat templum Anacum, & Avaestes nempe, quod significat templum Anacum, & Avaestes Anacum sesta.

X. Paufanias in Connthiacis c. 22. Castorem & Pollucem Anactes site disterte dicit: Post bee, inquit, Dioseworum templum est, in quo corum simulacra, necnon sitiorum Anaxidis & Mna-sinoi, cum matribus corum Hilaira & Phube, Diponi & Scyllidis arte satta ex ebeno: equorum etiam magna pars ex ebene est, pauca ex ebore sun. Propo

quantité. Près du temple des Anaces, est celui de Lucine, qu'Helene sit bâtir, lorsque Thése étant allé avec Pirithoüs au pays des Thesprotiens, les Dioscures prirent Aphidne, & elle fut ramenée à Lacedemone. Il est évident que les Dioscures & les Anactes dont il parle, sont Castor & Pollux. Mais dans son dixième Livre c. 38. il fait voir combien on étoit partagé dans la Grece sur ces Anactes ou Anaces, qu'il appelle là maisse enfans. On ne convient pas quels dieux sont ce que ces Anables enfans; les uns disent que ce sont les Dioscures, d'autres croyent que ce sont les Curetes; ceux qui se croyent mieux instruits, prétendent que ce sont les Cabires. Ce dernier sentiment étoit celui d'Athénes : c'est apparemment des Athéniens que Pausanias parle, quand il dit que ceux qui se croyent les mieux instruits disent que les Anactes ou Anaces sont les Cabires. Les Dioscures nés à Athénes selon Ciceron s'appelloient Anaces, ces Dioscures selon l'inscription d'Athénes, donnée ci-dessus, étoient les Cabires qui étoient appellés les grands dieux, & une autre inscription d'Athénes que nous donnons plus bas, les appelle tout court les grands dieux. L'autorité de ces inscriptions faites sur les lieux même, l'une par un prêtre des Dioscures Cabires, & l'autre par le Senat, est de beaucoup préferable au témoignage de Plutarque, sur tout lorsqu'il parle d'une chose sur laquelle les sentimens des Grecs étoient si partagés. Si Pausanias insinue en un endroit que les Dioscures Anaces sont Castor & Pollux, il fait voir dans un autre qu'il n'a pas parlé là selon le fentiment le plus reçû, lorfqu'il dit que ceux qui se croyent les mieux instruits disent que les Anaces sont les Cabires : ces gens les mieux instruits étoint les Athéniens, & les prêtres même des Dioscures Cabires, qui s'accordent avec Ciceron. Selon ce sentiment qui paroît du moins le plus vrai-semblable, l'Anacée d'Athénes sera le temple des Dioscures Anaces Cabires, & les Anacées seront les sêtes des Dioscures Anaces.

Suivant cela il faut corriger ce que j'ai mis après la foule des Auteurs au premier tome p. 34. où j'ai traduit après d'autres d'auteurs Anacium, le temple de Castor & Pollux, & mettre l'Anacée ou le temple des Anaces; & au second tome au chapitre des sêtes des Grecs mises par ordre alphabetique, sur le mot Anacées, au-lieu de sete de Cassor & Pollux, il faut mettre sete des Anaces.

Anactas templum est Lucina ab Helena dicatum, quo tempore These cum Pirisboo ad Thesprotos prosesso, à Dioscario Ashibus, capta, Helenaque Lucclanomem reducta est. Clasum projecto est, Dioscuros & Anactas de quibus hic sermo est, esse capta est Pollucem Heleua fratres. Verum libro decimo, capite 38, quanta circa Anactas, quos hic maubas vocat, in Gracia este fententiarum varietas ostendit quando air. Quinam dis sim Anactes pueri, varie traditur, quidam dicum esse Dioscario, alii Curretas, at qui rem se acuratius noste putamt, ditum este, acque, ut videtur, hic Athentenses subindicat Pausanias, quando dicit cos qui se rem accuratius nosse putabant, dicure Anactes se subindicat Pausanias, quando dicit cos qui se rem accuratius nosse putabant, dicere Anactes seu Anaces esse Cabiros. Dioscuri Athenis nati secundum Cicconome Anaces appellabantur; indem vero Dioscuri, ut serur in Atheniensi inscriptione superius allata, Cabiri quoque dicebantur, magnique dii appellabantur. In altera autem inscriptionum auctoritas, quarum altera à Sacerdote Dioscurorum Gabirorum facta est, altera vero ab

iplo Senate, teilimonio Platarchii longe ai teponenda chi: cum de ci i ei de loquarui di qua variar citari Grezonimo qi iones. Quod ai Paudinimi veto fipicati, fi iliqi o in noco trifi mat Aviaces elle Cultorem & Pollucem, in alto reclarat fe non fecunatum verifimiliorem fent nuam tune fusile loquitum, cum ait, eos qui fe accuratius rem nosfe putant, putare Anaces elle Cabiros. Qui vero accuratius rem noverant, erant Athenicales, maximeque Sacerdores Diofeurorum Cabirorum, qui fimul fumti, cum Cicerone confentiunt. Secundum illam vero opinionem, qua verifimilior certe videtur, Anaceum Athenicale templum erat Diofeurorum Anaceum Cabirorum, & Aviacea felta erant eorumdem. His perspectis corrigas velim locum tomo Antiquitatis explanatæ primo p. 34 diatum exprimitur, in Gallica interpretatione templum Castoris & Pollucis expressimis, vertendum autem est Anaceum aut templum Anacum Itemque locum tomo Antiquitatis explanatæ fecundo, ubi de Gracorum fatts alphabetico erdine aggitu i tub Vasear Anacea vertinus filla Castoria & Pollucis, ementes velim, fissa Anacean.

Bb in

Nous avons mis dans la même planche une médaille de Thessalonique, qui a d'un côté la figure de Thetsalonique, exprimée par la tête d'une semme voilée, & couronnée des tours & des murs d'une ville à la maniere de ces anciens temps. Au revers est un Cabire avec l'inscription KABEIPOC. Ce Cabire ne convient guere pour la forme, ni pour l'habit avec les deux que nous avons donnés à la planche qui répond à la page 194, du premier tome de l'Antiquité qui sont appelles les deux Cabires Syriens. Ce sont deux hommes revêtus d'un manteau rejetté sur le derriere, & qui ne couvre point leur nudité. Ils tiennent chacun une pique, & ont une étoile sur la tête, l'étoile qui paroît bien sur l'un, est plus difficile à reconnoître sur l'autre. Ces Cabires sont donc peints comme on peint ordinairement Caftor & Pollux. Le Cabire de Thessalonique est seul revêtu de plusieurs habits, & d'une espece de manteau. Il tient d'une main un marteau élevé, ce qui reviendroit assez à ce que dit Herodote, que les Cabires étoient fils de Vulcain. De l'autre main il tient un capricorne, c'étoit peut-être la maniere dont il étoit représenté à Thessalonique. Ces varietés dans les habits & dans les fymboles des mêmes dieux se rencontrent si souvent dans les anciens monumens, qu'on ne s'y arrête plus. Les mêmes varietés se rencontrent pour le nombre. Ici il n'y en a qu'un, & dans l'autre médaille on en voit deux.

Une chose à remarquer, est que dans ce decret d'Athénes en faveur d'un nommé Eubule, qui avoit été Prêtre de Bacchus, d'Esculape, & des grands dieux, c'est-à-dire des Dioscures Cabires, on a mis après les signatures neuf couronnes, dans une desquelles on a mis, Prétre de Bacchus, dans une autre, Prétre d'Esculape; il y en a outre cela deux separées, dans chacune desquelles on a mis, Prêtre des grands dieux, pour marquer apparemment que ces grands dieux les Dioscures Cabires, étoient au nombre de deux : ce qui joint à la médaille des Cabires Syriens, dont nous venons de parler, prouveroit que du moins en certains pays on ne comptoit que deux Cabires, & deux Dioscures

Cabires.

In ea lein tabula nummum Theifalonicæ pefui-mas : in eu is altera facis eft riguta Theifalonicæ urbis, expirifa capite mulicus velato, turibuf-la mod falches. que ae massis urois catosacto, id quod folchant V. teres fuere. In podice facte Cabirus con-pet-tur cum inferiptione KABEIPOC, qui Cabir is nec foima, nec veitaru offinis est duobus illis Cabatis, quis prirada us na tabala piguam 194. batts, qu'e pi raad us in riedit pigit au 1948 pinn Antapatan explain, rion in Epicente, qui duo Cabri vocanut ibriem, di Cabri Syri. Dio vin funt, qui pulto ammuntur, fed ai tergam rejecto, quod corum noattatem non obtegir. Haftim uterque tener, fiellanque capiti i appoitam haber. Lei tulla non un alego dans compingit. hiber; fed ttella que in altero clare conspicitar, in altero difficilias agrocitur. Hi itaque Cabin codem, quo in vulgatis imaginibus Caftor & Pollux modo, depicti funr. Cabirus porro ille Thesa-lonicensis solus, est plurimis amicus vestibus, & quodam pallio. Altera manu malleum tener acque crigir, quod ad Herodoti historiam reservi vide-tro uni air. Cabiros de sono il Vidensi silves ha , qui ait , Cabiros ab Ægyptiis Vulcani filios haberi. Altera vero manu capticornum tenet. Hoc fortasse modo Cabirus ille Thessalonicæ repræsen-

tabatur. Har porro varietates in Vestibus & symbolis numinum cotumdent, na impe occutrunt in Veterum monumentis, ut jam milai negota facel-fant. Eadem varieras observatur m numero, inc unus tantum habetur, in illo autem nummo duo

ld porro observandum nobis est, in illo vite-licet decreto, in guatiam canasiam Eubili Athenis dato, qui Eubulus Sacerdos fuerat Bacchi, Æsculapii, & magnorum deorum, videl.cer Dioteuro-rum Cabitorum, post subscribentium nomina, coronas novem positas fuisse, in quarum una descriptum habetur, isebi Austria Sacerdos Bacchi, in altera ligile Arkharia, Sacerdos Bacchi, in rea vero dua funt corona diffuncta, in quaium singulis scriptum est, legele 125 abou 86av, Sacrdos magnorum deorum, ut sorte significaretur hosce magnos deos Dioscuros duos suisse. Id quod si addas nummo Cabirorum Syrorum de quibus modo loquebamur, inferas in quibusdam faltem civita-tibus Cabiros duos, Dioseurosque Cabiros totidem cultos fuitle



LES DIOSCU



ΡΓΕΝΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΙ



ΕΝΙΔΑ ΔΙΟ ΣΚΟΡΟΙΣ

10m 1 -



## 

I. Nemesis, son origine, & ses fonctions. II. Description de sa statue de Rhamnus faire par Phidias. III. Les deux Nemeses de Smyrne. Songe d'Alexandre le Grand. IV. Nemesis avoit des aîses. Difficulté sur cela. V. Images de Nemesis. VI. Elle étoit honorée en plusieurs villes.

I. Emess fille de l'Ocean & de la Nuit, selon certains mythologues, étoit préposée pour considerer les actions humaines; aibute de toutes les affaires, rien n'échappoit à sa vigilance : fille de la Justice, elle récompensoit les bons, & punissoit les méchans, sans qu'il sût jamais possible de la surprendre. Quelques-uns ont dit qu'elle étoit la même que Leda, d'autres disent que Nemess étoit mere d'Helene, & Leda la nourrice. C'est pour cela que nous avons mis dans le premier tome Nemess, après Leda mere des

Tyndarides, Castor & Pollux.

II. La description que fait Pausanias l. 1.c. 33. de la statuë de Nemesis, saite par Phidias au bourg de Rhamnus, merite d'être rapportée ici. ,, A foixante stades de Marathon du côté de l'Orope, on trouve sur le bord de la mer le " Bourg de Rhamnus, où l'on voit quelques maisons, & un peu plus loin du " rivage, le temple de Nemesis, la plus inexorable de toutes les divinités, à " l'égard des malfaicteurs. En effet on croit que c'est à son indignation qu'il " faut attribuer la déroute des Barbares à la bataille de Marathon; ces Perses " méprisoient tellement les Athéniens qui s'opposoient à leurs conquêtes, « qu'ils firent apporter un bloc de marbre de Paros, pour ériger un trophée, « tant ils croyoient leur victoire certaine. C'est de ce bloc que Phidias se ser- " vit pour faire la statuë de Nemesis. Elle a sur la tête une couronne où l'on de voit des cerfs, & des victoires proportionnées à la petitesse de l'espace. Elle « tient de la gauche un rameau de pommier, & de la droite une phiole. Ser " cette phiole sont représentés des Ethiopiens. Je n'oserois ni tenter d'expliquer " ce que signifient là ces Ethiopiens, ni applaudir à ceux qui croyent en avoir " trouvé la veritable fignification. On les a mis là difent-ils, parce que les " Ethiopiens habitent sur le sleuve d'Ocean, & que l'Ocean est le pere de Ne " mesis. Or l'Ocean n'est pas un sieuve, mais la plus reculée des Mers, sur les .\*

#### CAPUT V.

I. Nomesis: ejus origo & functiones. II. Defcriptio Rhamnusia statua Phidia siulptore. III. Duc Nemeses Smyrna. Alexandri Macedonis somnum. IV. Nemesis alts crat instructa. V. Nemeseos imagines plurima. VI. Ea in multis urbibus colebatur.

I. Emelis Oceani & Noctis filia, secundum Mythologorum quostam, ad hoc deputata constitutaque erat, ut humains actibus advigilarer, nihil sius roctuam fugichat. Ut Justitia filia bonos muneribas, improbos poenis afficiebat, neque poterat quispiam illam circumvenire & fallere. Nonna'h dicebut eamdem Nemessim este atque Ledano; ilit veto natrant Nemessim Helenæ matrem, Lesam vero nutricem. Ideoque primo Antiquitatis en Antiquitation of the second processimo de la constitución de la con

II. Descriptio statuæ Nemeseos, quam Phidias

feulpfit, quarque vil.batur in vico cui nomen Rhammus, hue referencia viletur in i Pautar i hece ett libr. 1. 6. 33. A Manulare fidadis fesa mei. Oropam verfus per litus progrefis. d. ett Rommus, ubi E hominum funt adet. C. Nemeri des femon. Hue fe devorum neux maxime infolecti rina romanium impleated en prodret et e des fum nom autaminen infolection romanium entre fis, qui fibro bestitette fis qui marmor, ach lesfem sam vico fest, tropal crizendi caufa in hac toca deportari en anna exce e Principal caufa in hac toca deportari en anna exce e vost habet e vilvoir pauxa februata. Manibus autem tent Nemefis, altera fix sim ramum, altera picalim, In phiala Ælviopes repréfendatur : de quibus moque quid iffe conficiam habeo, neque corum, qui ferem intelligere profuentur, opiniom e fonter dicuit emi Elbiopes in phala exhibito cle al Oceanum ammem fit phitambum : ad eum enim Ælbiopas accolere difficant. C eumdem Nemefis patrem eft, fed exercited in the secondary enim en plate filman eft, fed exercited eniments.

tremum mare, accolum Hispani & Galti, & in eo tice colum tanvere dicatur inacce sus ille gai lem, viana Bruannia insula est. Supra Syenem ad mare rubium extremi habitant Ichthyophagi: à quibus finus is quem circumquaque tenent, Ichthyophagus appellatur. Ho-mi: um vero juflissimi Meroen & campos qui Æthiofed neque mare, neque flumen aliud quam Nisus I.e-bent. Sunt & alii Mauris proteste Arthopes, ad Navent, samt o un trauntissimos extensive quidem isse, quas Ramonas usque perimperutes. Nafanones quidem isse, quas Atlantas esse Herodotus exissimavit, qui orbis revera spatia se possipe projuentur, Loxitas apțellant, qui in extremis Lybra pubbas Attantem accolur. Seunt autem omnino moit, fed agretum tantion vitium fruëtu aluntur. Verum neque hi Æthiopes, neque Nusamones ullos habent amnes. Qua enim ... b At-Las to aqua definit, essi alvos tres emitiis, nullus tamen ex tils in fuvium crefeit : quidquid enim aque defiui, ilatim arena abforbet. Ex quo intelligitur non auteniu pauninis, neo Oceani maris Rehiopes accolas effe. Area vero ex Atlante defiuens, turbulenta eff., at jue ade us intes crocoditi funt cubito non minores : qui cum propius accedere homines senserint, in sontem sesse demonant; qua res effecit ut non pauci suspica-rentur, ab hac ipsa aqua ex arenis emergenie Wilum A reptiis oriri. Atlas vero mons ita altus est, ut ver-

aquarum & arborum frequentia interclua.me Av ca autem dumita at parte qua Nafam. as fit at cognoscitur, ad maritimam vero ejus oram in em adhue navibus accessisse comperium. Perun de . ..... tienus. Ivemegis mone l. c., reme and . in ! im alas habet. Apud Smirners auton one ma iria religiore countair conspigia, ala bitere popla animadrent; duum e um deam ama oribus ma ume ade je, enque de cha i Nemest perinde avoue (1 p.av.) avas adda 1. Nu o autem illa qu. in b. ji stata representantar exposenda funt. Helena merem fore Nemepin Grass accum, Ledam vero nurvien. Larem au-tem omnes omnino Jovem non Tyndarum esse e essimant. Que cum Phidisis m et, Ledam exp. "it, que Helenam ad Nemessim ducebat. Addidit & Tyndanecessam da trempin dantou, ram G filis, O virum cum equo affificatem, quem equiem appellant. Adfant Agamemnon, Merclaus, O Pyrrbus Achillis filius, cui primum Hermione Helena filis desponsata fait. Orestes vero ob impum in matrem factour ir etermifus est : cum tanen Hermione nunquam illum deserverit, que etta a ", um i il pererit. In basi quoque est is , quem E, ocoun dient , & alter item adolescens ; de quibus acud accept add nisi cos Oenoes fratres fuisse, a qua est Curia nomen. Voila

Voilà une magnifique description de la statuë de Nemesis : elle sa meritoit bien, tant parce que son auteur étoit Phidias, que parce que Nemesis prit de cette statuë du Bourg de Rhamnus le nom de Rhamnusia. Il y a dans cette narration bien des choses touchant les Ethiopiens, & les nations de l'Afrique, qui demanderoient une grande discussion. Nous laissons cela aux Geographes.

III. Les médaillons du Roi ont bien des singularités sur Nemelis, & sur les Nemeses: car on en comptoit deux à Smyrne, & dans quelques autres I Nove villes : ces deux Nemeses se voyent dans un revers de Gordien, frappé à 1 Smyrne. Là est représentée une histoire memorables! que nous a construcée Pausanias. Alexandre fils de Philippe, dit-il, est le fondateur de Smyrne, ., telle qu'elle est aujourd'hui: il fut averti en songe de la rebâtir. On dit qu'ét uit ;, à la chasse au mont Pagus, il vint au temple des Nemeses, qu'il s'endormit, devant le temple sous un platane auprès d'une sontaine, & que les Niente . lui ayant apparu en songe, lui commanderent d'y bâtir une ville, & d'y ,, transporter le peuple de Smyrne : ce qu'Alexandre ne man par pro d' fare., C'est ce que nous voyons représenté sur un médaillem du Res de Canalier Romain : la même histoire se trouve sur un revers d'Anunous, autres de cobinet de M. Colbert. Elle est représentée de même sur une médie de l'. Aurele. On voit un jeune homme couché sous un arbre, of por un la rice de r un bouclier, & deux Nemeses qui lui apparoissent en songe. Ces deux Nemeses élevent leurs mains, & semblent approcher un doigt de le le uche. Ln certaines images le doigt paroît être sur la bouche, dans l'autres il en est plus éloigné. Ces revers de médailles sont si conformes à ce que nous venons de rapporter après Pausanias, qu'il paroit hors de doute, que la même histoire y est représentée.

IV. Une difficulté qui m'a arrêté autrefois, ne me paroît plus telle autourd'hui, la voici. Pausanias vient de dire que les anciens ne donnoient point d'aîles à Nemesis : mais qu'à Smyrne les statuës de cette déesse qui étoient le plus en venération, étoient aîlées; & que la railen pourquoi on la représentoit ainsi, c'est qu'elle étoit la patrone des amans, ce qui faisont qu'on lui donnoit

La magnificam plane statua Nemesis descripcionem, & mento quidem factam, non modo quod ab feulprore illo essebetrimo Phidia facta fit, fed etiam quod ex hac flatua in vico cui nomen Rhamnus erat, Rhamnusia: nomen illa accepent. Muita in hac run mone habentur circa Athiopas, cate-.. que Lab.cas gentes, quæ plunbus explanare operofum effet. Rem mittimus Geographis.

111. Kogo numni multa prati tan fingularia citea Nemetico & Nemetes : nam Smyrnæ & in quiouti en alus arbibu. Nemetes duæ cenfebantur Anabæ vistemus in summo Gordiani Psi reg. Smytne 'perceda, ab memorabilis quen en hotori repracentatur, quam Paulawas fic rerolt, de smytna le cuens lib. j. cap. s. Hujus vero, que mun estat urbis conditor fuit Alexander Philippi fatat, per esfan, in somnio ut id faceret monitus. Pe-nati nebus es a intestum Alexando um in Pago monte es if h quo e at or rath, ad Nemcion tempeum acte e i adunt : ad ji tem vero lub pistano, ante tem; am justa aquam nata quevi fe, dormientique ad lantes Nemejes mand ne, ut eo in loco urbem conduet, aique at eo Smyrnaos transferret, ex priere Tome 1.

bus nummis, quorii a ade i qua protestans et Muteo regio Contatur Romant et, act es Mafeo oam D. Colbata, ett a tras in us cara occutrit nummus Marci Asient, e. n. m. m., imens historiam. Vir quida n jave 1 11 e. p. e.e. 1 de arbore quiefcens, caput copes i or is, in eque Nemeles for mouti per tente, im ante et. In par-ro dux Nemeles crechima a de com et. que mi ut nihil fupetfit dubii qara cadera ibi exhibeatui

urbe eductos, Illud vero expertam sitem is in Jun-

IV. Difficultas porto que i m, que mila oli n negotium facellebat, nilul me jam moratut : il.a vero est hujusmodi. Dicebat modo Pau 1 .4. V. teres illos Nemeli alas name e tonde, vectore Smithæ dez ilins flataas, qua te ter calta tonorabantur, alatas fuilt. Cantain ver ed. 12-pingeretur hanc ede, quod videliert ea tauret bus adeffet, five quod amatemor poteona evet,

des aîles comme à Cupidon. Le terme grec à riodine des dont Paufanias se sert, semble marquer que Nemesis apparoissoit aux amans, soit en songe, soit en vision. Rien de plus commun en ces temps-là que ces visions ou songes. Pausanias écrivoit du temps des Antonins : cependant toutes les médailles frappées à Smyrne devant & après ce temps-là, représentent les Nemeses sans ailes. Nous en avons d'Hadrien faites avant le temps où écrivoir Pausanias, de M. Aurele frappées à peu près de son temps, & de Gordien Romain, long-temps après que Paufanias eut écrit son Livre : & pas une n'a des aîles. Mais cet Auteur ne dit pas que toutes les Nemeses de Smyrne eussent des ailes; il le dit seulement de quelques-unes qui étoient en plus grande vénération. Ce qui n'empêchoit pas que ces anciennes Nemescs qui avoient un temple avant Alexandre le Grand, ne fussent à la maniere ancienne; c'est-à-dire sans ailes. Il est encore à remarquer que ces Nemeses du temple devant lequel Alexandre le Grand s'endormit, étoient deux, & Pausanias en parle au pluriel. Mais quand il est question de la Nemese qui avoit des aîles, il en parle au fingulier : ce qui fait juger que Nemesis ailée étoit représentée seule.

V. Dans le médaillon ' suivant est marquée la concorde entre les deux villes de Smyrne & de Pergame sous le Preteur Marc Aurele Geminus, comme porte l'infeription. Esculape pour Pergame se voit entre les deux Nemeses qui sont là pour Smyrne : l'une tient je ne sçai quel instrument, qui n'est pas aisé 3 à distinguer, & qui varie dans les médailles. Dans un autre médaillon i frappé à Pergame est représenté Esculape qui parle à une des Nemeses : ce qui marque apparemment la concorde entre Smyrne & Pergame, quoique cela ne soit pas exprimé dans l'inscription. Attalus Sophiste fait dans le médaillon suivant un vœu aux déesses Nemeses de Smyrne, qu'il appelle les déesses de sa patrie; c'est ce que semblent signifier ces mots Arlanos ocossis rais margiot, Attalus Sophiste aux déesses de la patrie : la médaille est faite pour Smyrne & pour Laodicée. D'autres prétendent que margiss se doit entendre des deux villes Smytne & Laodicée, qu'Attalus prend toutes deux pour sa patrie. Cela ne fait rien à notre sujet. Les deux Nemeses s'y voyent pour Smyrne,

quapropter ipfi, perinde atque Cupidini tribue-bantur ala: În gracco Paufania contextu, dicitur Nemefis amatoribus impairidat; quod omnino fipenicare videtur ipfam amatoribus apparere, & per vilum ab illis perípici, cujufmodi illo tempore vila & fomnia frequentia ferchantur. Paufanias porro Antoninorum tempore feriplit : attamen nummi omnes Smyrnæ & ante & polt ævum iplius percussi, Nemeses sine alis repræsentant. Hadriani quippe Smyrnæi nummi illi antequam scriberet quippe smythat numin in antequali tenorete Paufanias, funt percuffi; extlant item Marci Aure-lii tempore cufi, ejufque effigiem exprimentes, eodem circiter avo, quo scribebat Paufanias; alii-que Gordiani Pri nummi, diu post Paufania attatem percussi : in nullis porro alatæ Nemeses cernuntur, Verum scriptor iste nusquam dixit, om-nes omnino Smyrnæas Nemeses alatas suisse, id nes omnino Smyrmæs Nemeries aitas tittle, in fotam de outbultum profert, quæ majori colebantur religione. Nee obitabat illud quominus vette-flores illæ Nemeres, quarum templum exflabat ante Alexa du magni ævum, fecundum veterem morem, il elt, time alis depingerentur. Notandum muper ett Nancas illas templum, ubi Alexa de la sala sala sala flate. Agander Macedo i maum capiebar, duas fuife, Pau-try amque Nemefes in plurali hic commemorare. Un autem de anta Nemefi fermonem habet, in

singulari semper loquitur.

V. In nummo sequenti memoratur concordia Smyrnæos inter & Pergamenos: tta fert inscriptio. Σιμφαιίου ομόνοια σεργαμινών έπὶ εραπυγέ Μάρου Αυρπλι Γεμίνε, id cit, Smyrneorum & Pergamenorum con-cordia, Pretore Marco Aurelio Gemino. A. culapius pro Pergaments flat inter duas Nemerics, qua Smyrmaorum partes occupant. A'tera aliquid n ttrumentum tenet, quod non ita ficile cultingai-tur, quodque variat in nummis. In alio numium ite Pergami cuio, vifitur & calapius Nemefium alteram alloquens : qua re fignificatur, ut credete est, concordia Smyrnam inter & Pergamum, etti illi i in nummo verbis non exprimatur. Attalus Sopl . 12 in nummo sequenti votum emittir deabus Nemelibus, quas deus patriæ vocat. Illud vero fignificare videntur hac nummi verba : Ar ans rombi iaus man-ini, Aitalus Sophifia patric deabus. Nummus cufus est pro Smyina & pro Laodicea, ut ex his verbis in exergo cusis liquet 2417 A26. Maiunt alii rasis margini, patriis urbibus; quasi schicet Smyt-na & Laodicea simul patria sint Attali, sub judice lis esto: Sophistæ porro nomen illis temporibus in honore erat, Philosophisque, Rhetoribus arque Litteratis dabatur. Nummus pro Smyrna & pro L

dicea culus est : duæ Nemeles pro Smyrna, & Ju-

& Jupiter de Laodicée qui tient l'aigle sur la main, pour Laodicée. Une des Nemeses tient un institument qui semble un encensoir; le médaillon d'après est encore plus singulier. Il est frappé à Mitylene, & marque la concorde 4 de quatre villes, de Mitylene, de Pergame, d'Ephése, & de Smyrne. La déesse qui est là pour Mitylene, est ou Cybele, ou la ville même de Mitylene personnitée, assisée au milieu. A sa main droite est Esculape pour Pergame, à la gauche Diane d'Ephése, pour Ephése, aux deux extrémités sont pour Smyrne les deux Nemeses, dont l'une tient un sceptre, & a une rouë à ses pieds.

VI. De même que Diane étoit honorée en plusieurs villes en la même forme qu'à Ephése; Nemesis se trouve aussi sur des médailles d'autres villes en tout semblable à celles de Smyrne. Telle est celle d'Ægos, elle porte son doigt à la bouche comme Harpocrate & Angerone, elle a une rouë à ses pieds, & tient d'une main un fouet, & de l'autre une come d'abondance; pour marquer sans doute qu'elle est préposée pour punir les méchans, & pour récompenser les bons. Temnos en a deux comme Smyrne & sans aucune dissernec. Nicée n'en a qu'une, qui tient de la main gauche une espece d'instrument rhomboïque qu'on a peine à distinguer. La même se voit aussi sur une médaille de Byzance.

Un autre médaillon 'curieux de M. le Maréchal d'Estrées a d'un côté la 5 tête de l'Empereur Septime Severe, & à l'autre face la ville de Smyrne assisé sur une chaise, peinte en Cybele selon la maniere ordinaire des villes de Grece. Elle a des tours sur la tête, & tient sur une main les deux Nemeses. Le médaillon est frappé à Smyrne sous le Preteur Claude Stratonique, comme porte l'inscription.

piter Laodicenus qui aquilam manu gestat, pro Laodicea. Nemesis altera instrumentum tenet churibalo non absimile. Nummus \* sequens insignior habendus: Mitylenæ autem cusus est, & concordiam indicat inter quatuor urbes, Mitylenem, Petgaraiam, Ephelam & Smyrnam, Quæ Mitylenæ partes greit dea aut Cybele est, aut ipsa urbs sincywae mustebri forma, in medio sedens. Ad characa Af vialquis est, pro Pergamo, ad Insistam Dana I phesia pro Epheso, ad utrumque latus duæ Nemeies, quarum altera septrum tenet, & juxta pedes rotam habet. Hæc Smyrnæ partes gerit.

VI. Qiemadmodum Diana Epheña multis in civitatibus cadem qua Epheñ forma colebatur; Neneñs etiam in al.s. civitatibus eadem forma cudebatur, qua bmythar. Talis eft ea in nummo quodam, digitum nempe ori admovet; perinde atque Harpocrates & Argeroni. Ketam jayto pedes hiber, alte qui ner a te or hay dem jahtera cet un copiag ur fig in exta. In ear dube up im imposibis plectendis, probifque remanentaris active. Temios duas hapet Nemices Soure us profus findles. Nexas unan tuntum labe, qui re influentam annu influentum quod lam gi tar rhomboticum, quod vix interespetas; eadem quoque in numno quodam Bystonic obfervirat.

Agnen claudit numnus 3 ex Mufico D. Murefic.

Aginen claudit numnus 3 ex Mufto D. Mirefo, d'Ethèes, in cujus altera faice el veptimi Seven caput, in altera vero , Smyrin, co das mulieris turtiza forma in fella fe lect atque 1 pa ma um extentam duas Nemeles gistata futer pro- cuesar fie habet, bri escanza lectara la latera de la catura catum S notas falle numnum, quo tem re Claudius Statton, us 5 expres lectare esci.



# 

 Le culte de la Fortune s'étend à tous les âges. II. Images antiques de la Fortune chez les Grecs. III. Autres tirées des médaillons du Roi. IV. Petite flatué finguliere de la Fortune. V. Divinités particulieres des villes. VI. De Calcedoine.

VII. D'Egiale. VIII. De Clazomene, & autres.

I. I L n'y avoit point de divinité plus en vogue anciennement que la Fortune, ni qui cût tant de temples à Rome, ou qui y fût honorée fous tant de différentes formes. Les hommes ont corrigé leurs idées fur ce point : on ne la peint plus en tant de manieres, mais le culte n'en est guere moindre qu'anciennement. Combien y a-t'il de gens de tous états qui font leur dieu

de leur forrune ?

II Les Grecs avoient aussi des idées particulieres sur la Fortune. Pindate rapporté par Pausanias 7. 26. disoit que la Fortune étoit une des Parques, plus puissante que ses sœurs. Il est dit là-même, qu'à Egire il y avoit une idole de la Fortune qui portoit la corne d'Amalthée, & qu'auprès d'elle étoit un Cupidon ailé, pour signifier, dit-il, qu'en amour la Fortune réissit mieux que la bonne mine. Homere dans son hymne sur Cerés, si pourtant cette hymne est de lui, met la Fortune comme fille de l'Ocean : car dans l'Iliade & dans l'Odyssée il n'est jamais parlé de la Fortune, du moins sous le nom de 1/21. Il est pourtant certain que le culte de la Fortune sous ce nom étoit ancien dans la Grece. Pausanias dit au même endroit que les Phareates avoient un temple & une statuë antique de la Fortune, τόχης άγαλμα ἀρχαΐου: c'est le terme dont il se sert ordinairement pour marquer ces anciens temps où la statuaire n'étoit point encore en sa persection, & qui précedoient de quelques siecles Phidias & Praxitele : cepondant il dit un peu plus bas que Bupalus habile dans la statuaire, fit le premier de tous ceux qu'on connoissoit une statuë de la Fortune pour ceux de Smyrne; mais selon le texte grec, il semble que cela se puisse entendre ainsi, qu'il sit le premier une statuë de la Fortune, qui portat le pole sur la

#### CAPUT VI.

I. Cultus Fortuna omnes pervadit atates.

II. Veteres apud Gracos Fortuna icones.

III. Imagines ex nummis regiis educita.

IV. Pavva Fortuna statua singularis.

V. Numina urbium peculiaria, VI. Chalcedonis, VII. Egiales, VIII. Clazomena & aliarum.

I. Tullum olim numen, majore quam Fortuna religione colebatur: nullum tot templa Roman habuit, totque modis, formis atque nominibus cultum fuit. Longe minori apparatu hodierni homines Fortunam depingunt; fed missa, ur parerat, illa maginum Fortuna varietate: non multo minore tamen cultu illam prosequuntur. Quot enim adhuc extlant cujufvis conditionis homines, qui non altud quam Fortuna numen colunt?

II. Græci quoque non trito vulgarique modo de Fortuna cogitabant. Pindarus à Paufania allatus lib. 7. c. 26. dicebat Fortunam effe Parcarum unam

fororibus potentiorem. Ibidem quoque adjicitur, fuille Egitze Fortunze fimulacrum, Amalthez cornu geftantem, & juxta illam Cupidinem adfitielle alatum; ut fignificaretur, inquit, in amore plus posse Fortunam, quam formam. Homertus hymno in Cererem, si tamen hie hymnus est Homeri, Fortunam Oceani filiam statuit. In lliade namque & Odysse de Fortuna ne γτο quidem occurrit, hoc scilicet nomine τόχη. Exploratum tamen est Fortuna cultum hoc etiam nomine in Gracia veterem sustem habuisse, Fortunaque simulacrum vetus, τάχητα ἀγαλομα ἀτηχείον. Hac autem loquensis formula utitur, ut antiqua illa tempora indicet, in queis ars statuatia nondum ad persectam usque formam processerat, qua tempora aliquot faculis phidiam arque Praxitessem antecederent. Attamen idem ipse paucis interpositis ait inferius, Bupalum perium elegantemque sculptorem Smyrmeis Fortuna statuam seciste; at videtur secundum Graccorum feriem id sic intelligi posse; nempe Bupalum primum Fortuna statuam illam sculpsife, qua polum capite gestaret. Hac cornucopus brachio gestaret.





tête. Celle-ci portoit aussi sur le bras une corne d'Amalthée; il n'est point parlé du timon, aussi ne l'avoit-elle pas toujours. A Thébes la Fortune étoit repréfentée portant Plutus enfant : c'étoit le dieu des richesses ; pour signifier qu'elle étoit comme sa mere & sa nourrice. Cephisodotus sit aussi à Athénes une stratuë de la Paix qui portoit Plutus dans son sein. La Fortune est la mere des richesses, la Paix l'est aussi dans un autre sens.

III. Nous avons donné au premier tome de l'Antiquité bien des images Pt. de la Fortune, en voici quelques-unes affez différentes des autres. La pre-LXXV. miere est un médaillon du Roi, de Commode, où l'inscription fait foy qu'elle 1 est la Fortune ', & la Fortune heureuse; la figure est d'une semme qui tient à l'ordinaire une corne d'aboudance, & de l'autre main un caducée. Elle tient un pied sur une prouë de navire; ce qu'on voit assez ordinairement dans les images de la Fortune : elle n'a point de gouvernail, fon symbole ordinaire; mais quand on n'auroit pas d'autres éxemples pour prouver qu'elle ne l'a pas toûjours, la médaille & son inscription prouveroient affez que la Fortune va quelquesois sans gouvernail. C'est encore un médaillon du Roi, de Valerien, 2 où la Fortune est en sa forme ordinaire. Elle a le pole sur la tête, & tient d'une main la corne d'abondance, & de l'autre le timon : ce qu'elle a le particulier est qu'elle est représentée dans une barque. L'image qui suit tirée du cabinet 3 de M. le Maréchal d'Estrées est fort singuliere. Elle est presque nue contre l'ordinaire, la corne d'abondance qu'elle tient est chargée de fruits, de l'autre main le grand instrument qu'elle soûtient contre terre est a peine reconnoisfible; si c'est un gouvernail, il est d'une forme bien particuliere. Je ne la donne pour la Fortune qu'en doutant, & je crois qu'il faut garder la même précaution pour la suivante, \* qui est une statuë de Versailles. La corne d'a- 4 bondance la distingue; mais l'instrument qu'elle tient de l'autre main n'a guéres la forme d'un gouvernail.

V. On voit au troisiéme tome de l'Antiquité les symboles des villes, pris ordinairement des divinités topiques, qui distinguoient les villes les unes des autres. Nous en avons vû quantité çi-devant sur chaque divinité en particulier, tirés des médaillons du Roi; mais il y a plusieurs de ces médaillons dont les fymboles ne peuvent être rangés sous aucune des divinités

finat, temo autem non aderat, neque enim Fortuna femper gubernaculum gestat. Thebis Fortuna exhibebatar Plutum puerum gestans, deum seincer divittarum, ut significaretur Fortunam esse quali divitiatum matrem atque nutricem. Cephilodotus quoque Athenis statuam Pacis secit, qua Plutum fi in gestabat. Fortuna mater divitiarum est, perinditate P x, etti alia ratione.

III. In primo Antiquitatis explanatæ tomo multas Foraune, ipfafque diverfæ formæ imagines deditaus. En alias item quæ variotate fua ípecta-biles funt. Prima ' in nummo regio Commodi hahetur, cujus inferiptio fidem facit illam esse Fortunam & Fortunam Felicem, Mulier exhibetur, quæ pro Fortunæ more cornucopiæ rener, alteraque manu caduceum. Hæc proram pede calcat i id quod non raro in traginibus Fortunam exprimentibus confpicitur. Gubernaculum porto nullum haber, quod est tamen solitum Fortung symbolum. Sed rtiamfi alia non suppeterent exempla, vel hoc unum numifina inscriptioque ejus sat probarent Fortunam non semper gubernaculo instructam esse. In

altero nummo \* regio, Valeriani Imperatoris, For-tuna vulgato ritu delineatur, polun que capite gestat, & manu altera cornucopia, altera temovem habet; quodque in ca peculiate objetti itur, in na-vicula confitti. Schema fequeni i ex Maleo D. Marefeellt a Littees eductum, in gulare a intodum eff. Munet fere nada eff contra var garem Fortung into-rem. Cornucopiæ quod tenet, onuffum fruenbus est. Altera vero manu instrumentum prainta ic in terra nixum tenet, quod vere fit vix di-cere possis. Si sit gubernaculum, est utique intsitati generis. Fortunam elle dubitans dico, cademque cautione utendum circa sequentem, que Verque cantione un de la constant de la manu, gubernaculi formam non referre videtur.

V. In terrio Antiquitatis explanatæ tomo fymbola urbium dedimus, qua plerum que ex topius inteminibus ufuipamur, quæque urbes aliam ab ata diftinguebant. Multa hujuimodi jam vidimus, ex nummis regiis edučla : fed cum aliquot ex illa nummis non poffint ad ullium numen, quod qui-

Cc iij

## 206 SUPPLÉMENT DE L'ANT, EXPLIQ. LIV. V

connuës, j'ai jugé à propos d'en mettre ici quelques-uns.

VI. Un médaillon au revers d'Antinoüs montre une semme montée sur un Griffon qui qui court d'une grande sorce. Elle va vers la droite qui est l'Orient, & le mé daillon est de Calcedoine, qui est la premiere ville que l'on trouve en passant de l'Europe à cette partie de la terre que les Grecs appelloient àvarrond l'Orient: car à l'égard de ceux de Byzance l'Anatolé, où l'Orient commençoit à Calcedoine. Je n'oserois pourtant dire que la semme montée sur un Grifson qui court vers l'Orient, ait quelque rapport à cela. Ce médaillon n'a pas été gravé sur la planche, je ne sçai par quel accident.

VII. Un médaillon d'Egiale ' de Caracalla a un revers fort singulier. Une femme qui a une tour sur la tête est couverte d'un grand voile qui descend jusqu'à terre, & qui renferme aussi la tour. Elle étend ses bras, à son côté gauche est un homme nud, qui a la taille & l'air d'Hercule, quo qu'il n'en ait pas les symboles. Entre les deux est représentée une petite montagne.

VIII. Un autre médaillon du même 'Empereur frappé à Clazomene, nous montre une femme revêtuë d'une tunique & d'un manteau. Elle éleve sa main : on voit à ses pieds deux lions, un de chaque côté. Dans d'autres médailles cette semme a des tours sur la tête, & c'est alors Cybele. Peut-être que les deux lions suffisent pour dire que celle-ci l'est aussi. Il y a des médailles où il n'y a qu'un lion.

Le médaillon des Assiens 'montre une semme qui tient un grand vase, c'étoient des marques particulieres des villes & des peuples. Les sigures représentoient ordinaigement des divinités, ou des personnages sameux parmi ces peuples qui battoient monnoye. Un médaillon de Tarse représente un homme nud, tenant d'une main un arc & une slêche, & de l'autre un rameau.

Un autre de Trajan Dece a sur le revers une semme, qu'un voile étendu couvre. Deux hommes à droite & à gauche semblent la désendre contre un autre qui est derriere la semme, & dont la tête paroît au-dessus de toute la troupe.

Dans un médaillon de Commode, la felicité des temps est représentée sur le

dem cognitum sit, reduci, hic quosdam proponere

VI. In nummo regio Antinoi, mulier gryphe vecca currit, maraque utitur celeritare, ad dexteram autem conspicientium, id est, ad Orientem cursum dirugt. Nummus autem cusius est, Chalcedone, quæ prima urbs occurrit iis qui ex Europa ad eam terræ partem transeunt, quam àueronin some fixe oriens Chalcedone incipiebat. Non aussim averonis sieve Oriens Chalcedone incipiebat. Non aussim tamen alicerer, mulierem illam gryphe veccam, que pergit ad Orientem, aliquid corum quæ dixi subindicate. Nummus tamen ille in Tabula ænea se-

quenti non incifus fuit : que autem cafu ignoro.

VII. In nummo Caracalle : Egialæ cufo, pars
poftica quidpiam fingulare offert. Multer turrita
magno velo, quod ad terram ufque defluit operta eft, duoque brachia hine & inde extendit. Ad
ejus finitham flat vir nudus, qui & flaturam &
formam Herculis para le fert, fed qui nullum Herculis fymbolum habet. Inter ambos, mons perquim minituus reparfentatur. Inferiorio fie legitur fecundam Valentem nothratem, in asyemts metaritife. Letagare B. ETAMEN. Sed vituum effe in

hac lectione nemo Græce doctus non videbit, qua

in re probanda non immorandum.

VIII. Alius nummus regius <sup>6</sup> ej isdem Imperatoris Clazomenis percussus, mulierem monstrat tunica pallioque vestiratif, quæ manum erigit. Adpedes ejus duo sunt leones. In aliis nummis eumdem typum eamdemque inscriptionem habentibus me mulier turrita est, ideoque hand dubie Cybele. Forteque etiam duo leones illi saris sunt, ur hanc quoque Cybelen este dicamus. In quibussam nummis unus santum leo habetur.

Assiorum nummus 7 mulierem exhibet vas magnum tenentem. Erant hæ notæ propriæ urbium ex populorum, ubi perspep dii deæve, altquando etiam personæ apiud eassem civitates & populos fama conspicuæ. In quodam Tarsi nummo exhibetur vir altera manu arcum & sagittam, altera ramum tenens.

Allus Tiajani Decii nummus in postica facie mulierem exhibet extenso velo aperiam. Duo viri alius a dextris, a sinistris alius, mulierem defendere protegereque videntur adversus alium, qui pone mulierem stat, & toto prominet capite

In nummo regio Commodi, Felicitas temporum





revers par ces figures. Une femme affise tient d'une main une couronne, & de l'autre une patere. Sous un arbre qui est devant la femme sont trois enfans, dont l'un est assis, l'autre semble jouer avec les branches de l'arbre; le troisséme tient ses deux mains sur un grand vase. Tout cela marque la tranquillité dont on jouissoit sous cet Empereur, soit vraie, soit uniquement sondée sur la slaterie.

hac forma exhibetur. Mulier fedens altera manu coronam, altera pateram tenet. Ante mulierem fub atbore tres pueruli funt, quorum unus fedet; alter cum arboris ramis ludere videtur; tertius

magno vali manus imponit. His omnibus tranquil litas lignificatur, qua populi hoc imperante Carlate gaudebant; five respla tranquilla effent tempora, five id totum ex adulatione proficificeretur.

## 

#### CHAPITRE VII.

 Genies, nom général, qui s'étendoit aussi fur les Lares & les Penates. 11. Sosipoli Genie des Eliens. 111. Beau grouppe Romain, qui represente aeux Genies. IV. Autre Genie.

I. Es Genies s'appelloient sauvoses damones chez les Grecs. Les payens en admettoient affez communément un bon & un mauvais pour chaque homme & chaque femme. Il y avoit dit Paufanias 602. près de l'antre de Trophone une maison consacrée au bon Genie & à la Fortune; survau saufactée au bon Genie & à la Fortune; survau saufactée au bon Genie & à la Fortune; survau saufactée au bon Genie & à la Fortune; survau saufactée au bon Genie & à la Fortune; survau saufactée au bon Genie & à la Fortune; survau saufactée au bon Genie & à la Fortune; survau saufactée au bon Genie & à la Fortune; survau saufactée au bon Genie & à la Fortune; survau sur le pura temps ceux qui vou-loient consulter l'Oracle : on peut voir aussi ce qu'écrit Plutarque touchant le Genie, ou l'esprit familier de Socrate, comme a tourné Amiot. Outre ces Genies particuliers, ils en admettoient aussi de communs pour les villes, pour les peuples, pour les provinces, pour les armées. On en voit quelques-uns au premier tome de l'Antiquité.

ÎI. Pausanias 6. 25. nous fait la description du Genie des Eliens nommé Sossipolis: on le représente, dit-il, comme il avoit apparu en songe à quelqu'un des Eliens; c'est un jeune garçon revêtu d'une robe parsemée d'étoiles, qui tient d'une main la corne d'abondance: on le voyoit, dit-il ailleurs, 6. 20. dans un temple de Lucine. Une vieille qui étoit sa prêtresse lui faisoit des offrandes, & lui apportoit des gâteaux confits au miel, qu'elle mettoit devant le Genie. Chacun pouvoit entrer dans la partie du temple où étoit Lucine, & l'accès de celle de Sosipolis étoit désendu à tout autre qu'à la prêtresse, qui devoit, lors-

## CAPUT VII.

I. Genius, generale nomen est, quod de Laribus etiem & Penatibus dicitur. II. Sostpolis Genius Eleorum. III. Marmor Romanum elegans, quo Genii duo representantur. IV. Genius alius.

I. C Enii apud Gracos Sainette damones vocabantur. Profani autem illi Veteres far vulgara opmione, genium bonum geniumque malum, suique viro mulierive deputabant. Etat, inquit Paulanias, prope Trophonii antrum, domus bono Genio & Fortuna facta, εκομα βείμενες τα ἐγαθῦ καὶ τόχος ἐγεθὸ, ubi per aliquot dies morabantur 11, qui oraculum confultum veniebant. Adeant

item ii quibus libuetit Plutarchem, de Genio feu dæmone Socratis. Præter hofce autem fingulorum genios, alios admittebant, pro urbibus, populis, provinciis, exercitibus: ex iis aliquot in primo Articultisis, explorate ropo utificate.

Antiquitatis explanatæ tomo vifuntur.

11. Par anna ita defatibit Genium Elidis in Peloponnefo, quem Genium vocabant Sofipolin, Exprimebatur, inquit, ut meter fomulanduma Etcorum cuidam appaacerat. Ætate puerili erat, velle fillis refpeefa, altera veco manu cornucopya tenebar, Alibi vero 6. 20. ita habet, Confipiciebatur, inquit, in templo Lucinæ. Anus porto quadam ipfi Eleorum ritu facia faciebat, ipfique apponebat placentas melle conditas. In altera parte, ubi Lucina erat, euique parebat aditus; in alteram vero partem ubi colebatur Sofipolis, una Sacerdos

qu'elle approchoit de Sosipolis, se couvrir la tête & la face d'un voile blane. Les jeunes filles & les femmes, se tenoient dans la partie du temple où étoit Lucine, chantoient des hymnes à Sosipolis, & brûloient des odeurs de toute espece; mais n'y offroient jamais de vin. Les plus grands sermens se faisoient devant Sosipolis. Voici l'origine de cette grande dévotion. Une armée d'Arcadiens ayant fait une irruption dans l'Elide, les Eliens vinrent en armes à leur rencontre. Une femme qui avoit un enfant à la mammelle, vint rrouver les chefs, & leur dit, qu'elle avoit été avertie en songe de leur apporter cet enfant qui étoit son fils, pour les aider à repousser leurs ennemis; ils ajoûterent foi à ce que la femme leur disoit, & mirent l'enfant tout nud devant l'armée. Les Arcadiens étant venus pour engager le combat, l'enfant fut tout d'un coup changé en dragon, & les Arcadiens effrayés de ce prodige, prirent la fuire. Les Eliens les poursuivirent vivement, & remporterent une victoire insigne. En reconnoissance ils donnerent à ce dieu le nom de Sosipolis qui veut dire le fauveur de la ville, ils bâtirent un temple à l'endroit où le dragon s'étoit retiré après la bataille; & voulurent que Lucine fût honorée avec cet enfant, à la naissance duquel elle avoit aidé.

III. Le beau grouppe Romain qui suit, représente selon le sentiment du LAXVI. vulgaire Caftor & Pollux; felon l'ordinaire, deux jeunes hommes mis enfemble, ou en grouppe, sont d'abord appellés Castor & Pollux, comme si l'Antiquité n'avoit jamais eu deux jeunes gens à représenter de compagnie que ces deux-là. Feu Mgr. l'Evêque d'Hadria a cru que c'étoient deux Genies: ce qui a plus de vrai-semblance; il prenoit l'autre figure qui est un peu auderriere de l'un des Genies pour une Isis. Elle n'en a guere la fo: me, je croirois volontiers que c'est quelqu'une de ces divinités qu'on appelloit dieux Lares, ou Penates; il y en avoit de tant de manieres, & les deux jeunes hommes pourroient bien en être aussi. Les dieux Lares se voyent assez souvent couronnés de laurier : ce ne sont pourtant que des conjectures, aux quelles on ne peut pas

beaucoup s'arrêter.

IV. Le Genie suivant du cabinet ' de M. Foucault, aujourd'hui de M. de LXXVII. Bose, est un jeune ensant comme Sosipolis dont nous venons de parler; il

ingsedi potetat, que cum ad Sonpolin acced tet, caper & tactem a bo velo fecandom patrium ritum tegebit. Vagines potro atque mulieres in Lucinæ filio remanchant, Solipolin nyin is celebrantes, & cuji vis generas odores adolentes i vinum au-tem offette lege ventram erar. Juramenta maxia a 1 Sea, oneds arem conceptebattur. Ha procut-ar to ag 1 se origo ita nattuba tor. Cum Arcides 1 or 15 copts Eccoum fraes invadalint, Eleique · m n. oc. urfum venissent, mulier infantem ubetie is a littorium gettans Electum duces adilt, feque per i em an montam dexit, ut eum ab se en m pag a sociam Eleis adjungeret. Tum ii qui si, m e i et pareant, muatris dicto sidem haices, pretum nud m ante il a collocandum 1 c .... com preta in anguem mutatus est : Arcacon en proprie esterni in façam flatim verficure. A ne. Ele militere partique migni victo-ni, deo a recoata enviate Sefecciis nomen indide-re quaque leco reguis polt victoriam le recepe-1at , ter plum contitue it. Cum Sofipoli Lucinam quaque el n'am continuerant, quod ejus ope the the in lacem chitas effet.

Nummus regius II. Itiani, Genium populi Romani exhibet in at a flammigera facrificantem, & sinistro brachio cornu copiæ tenentem, quod symbolum sæpe cum Geniis obtervatur.

III. Marmor illud egregium Romanum, cujus typus sequentem totam tabulam implet, secun-dum vulgi opinionem Castorem & Polluceum repræ-fentar. In morem utique transit, ut quando duo in morem unque ranne, in quanto mo mul javenes exprimentur, finan Caftor & Pollas efe dicartur : ac fi nula javenes duo fimul depicti aut fearpti depiche, in poffint, At D. Hadrienfis Epicopus & p. keprime purabat duos effe Genios : cui ut vernitalifori opinioni libentius additionales. Alexanore depocate para paga destina pulor. Aliam porro figuram, que pone alterum juvenem confecitur, llidem esse opinabatur: sed ca ad lilits cultum non accedere videtor. Malim porius inter illa numina, qua Lares vocantur, hoc fignum conferre; duoque juvenes item Lares esse fortalse potuerint. Lares enim nonnunquam coronati lauro erant. Hæ autem conjecturæ meræ funt,

quibus non licet penitus adftiputa i.

1 V. Genius fequens ex Mufeo V. Cl. de Boze, olim illustriffimi D. Foucault, puerulus est, ut Sofipolis, de quo fupra loquebamur. Altera manu, rient





rient comme lui d'une main la corne d'abondance : il est auprès d'un tronc d'arbre, & porte de l'autre main une patere : son manteau est rejetté en atriere, & ne le couvre point du tout; il y a apparence qu'on peignoit souvent les Genies en cette forme. Un médaillon 'du Roi de l'Empereur Hadrien nous a représente le Genie du peuple Romain, sacrissant sur un autel, & tenant de l'autre main une corne d'abondance, symbole ordinaire des Genies. L'inscription Genius populi Romani, le fait reconnoître, & la figure du Genie aide à en connoître d'autres qui n'ont point d'inscription.

ut Sosipolis, cornucopiæ tenet. Propter arboristrun- populi Romani exhibet in ata sacrificantem, alteell Genios hac fere forma depictos olim tutue. Ex nac veto nguta Summus ' regius Hadriani Imperatoris Genium tes internoscere possumus.

cum star alteraque manu pateram tenet. Pallium gestat, à quo anteriora non teguntur. Verssimile est Genios hac stre forma depictos olim suisse. Ex hac vero figura Genios alios inscripcione caren-

## CHAPITRE VIII.

I. Les Genies pris quelquefois pour les Manes. Il. Genie du nommé Similis. III. Genie de Bresse. IV. Figure d'un Lare, tel que le décris Plutarque. V. Laraires des anciens. VI. Figure de Narbonne.

Yhabiles gens ont crû que les Genies des vivans étoient ce qu'on appelloit Mânes sur les tombeaux des morts. La diversité de sentimens sur ce que c'étoient que les dieux Mânes, se remarque parmi les anciens, autant que parmi les modernes. Ce qui est certain est que dans les inscriptions sépulcrales les Genies sont quelquesois mis pour les Mânes : M. Fabretti dans ses inscriptions en apporte quelques exemples; p. 72. par exemple

### GENIO L. IULIO L. F. MAGNO VIXIT ANNIS XV MESIBUS VI. DIEB XX

Au Genie de Lucius Julius Magnus fils de Lucius, qui a vêcu quinze ans, six mois, vingt jours: & plus clairement dans cette autre que je mets ici sans abbréviation Can Asimi Can Liberti Felicis Fabri Genio. Au Geme de Casus Asimus Felix Affranchi de Caius. Le mot Fabri qui suit se doit expliquer ou charpentier, ou ouvrier en fer. Il se trouve aussi des inscriptions dans la même page où l'on met & les dieux Mânes, & le Genie de tel & tel. Et comme les Genies des femmes se mettent souvent dans les inscriptions sous le nom de Junon,

#### CAPUT VIII.

I. Genii aliquando pro Manibus habiti. II. Genius cujusdam, cui nomen Similis. 111. Genius Brixianus. IV. Laris ut à Plutarcho des ribitur imago. V. Lararia Veterum. VI. Schema Narbonense.

I. Non desuere inter vitos doctos qui putave-rint vivorum Genios elle Manes mottuo-rum, qui in sepulcris adscribantur. Opinionum porto circa deos Manes diversitas, non minus in-loco leguntur etiam inscriptiones, ubi & dii Mater veteres scriptores, quam inter recentiores obfervatur. Id autem certum est, in inscriptionibus Tome I.

sepulcralibus Genios aliquando pro Manibus aponi. Fabrettus opere de inferiptionibus , aliquot hujusmodi exempla affert.

> GENIO L. IVLIO L. F. MAGNO VIXIT ANNIS XV. MESIBUS (fic) VI. DIEB. XX.

loco leguntur etiam inscriptiones, ubi & dii Manes, & Genius mortui ponuntur. Quia vero mulierum Genii Junonis nomine in inscriptionibus Dd

comme nous avons dit dans le premier tome de l'Antiquité en parlant des Genies: on trouve aussi des inscriptions sépulcrales où l'on met des Junons pour les Genies des semmes, par exemple Junoni Rubria Victorina. A la Junon de Rubria Victorina.

II. M. Fabretti donne à la p. 75. la figure d'un marbre Romain : où est cette inscription: Genio Similis familia: cette inscription n'est pas sépulcrale: ce sont les domestiques de Similis, qui font un vœu au Genie de leur maître encore vivant. M. Fabretti conjecture que ce pourroit bien être ici Similis, qui du temps de l'Empereur Hadrien sut Préset du Prétoire : Homme bien plus recommandable par sa probité que par les importans emplois qu'il éxerça, qui sept ans avant sa mort se démit de sa charge, pour vivre en son particulier, hors du tracas des affaires, & qui se voyant près de la mort, ordonna qu'on mettroit sur son tombeau l'épitaphe suivante : Cy git Similis qui a vicu un si grand nombre d'années, & qui compte n'avoir vécu que sept ans. M. Fabretti reprend Smetius, qui a cru que l'instrument qu'on voit au-dessus de l'inscription est une tête de bœuf, & que celui qui est en bas est un mortier. Celui d'en haut, dit M. Fabretti, est une massue d'Hercule, & celui d'en bas une colomne du même Hercule, que les esclaves regardoient comme leur dieu tutelaire. Mais peu de gens pourront croire que l'image telle qu'il l'a donnée, représente en haut une massue, & en bas une colomne d'Hercule.

Le vœu que nous venons de voir étoit à un Genie particulier, & les vœux \* publics qui suivent sont sans doute à quelque Genie public, peut-être de Rome, où le mirbre a été trouvé. Je ne sçai si la figure qu'on voit sur le côté, & qui ressemble à une Diane d'Ephése, n'est pas quelque dieu Penate, qui étoit proprement le Genie d'une ville, & je ne connois pas non plus les deux instrumens plantés un à chaque côté de la statué.

PL. 111. Le Genie qui commence la planche suivante est 'celui de Bresse. Ot-EXXVIII tavio Rossi dit qu'il l'a tiré du revers d'une médaille d'Auguste & d'un grand 1 marbre cassé, où la moitié d'en bas manquoit. La médaille d'Auguste avoit pour inscription Genio. Brix. Au Genie de Bresse: c'est un jeune homme deut rout le bas se termine en Herme. Il porte une couronne de laurier, &

pour inscription Genio. Brix. Au Genie de Bresse: c'est un jeune homme dont tout le bas se termine en Herme. Il porte une couronne de laurier, & tient de la main droite un pavot & des herbes, sur lesquelles est perché un oifeau qui étend ses aîles: de la gauche il tient une corne d'abondance: il a sur

ponuntur, ut diximus primo Antiquitatis explanatæ tomo cum de Geniis ageretur; infeciptiones quoque sepulerales occurrunt, ubi Junones pro Genis multerum adhibentur; verbi gratia, Junoni-

II. Hem Fabrettus p. 75. marmoris Romani fehema exhibet, ubi hac inferiprio legitur; Genis Similis familis. Hac autem inferiprio, fepulcralis rome eft. Serva aut domestici Similis votum suferiprio mon eft. Serva aut domestici Similis votum suferiprio vel solvents chine similem nomine, esse illum poste, qui Harriant tempere Præsectus erat pratorio qui vir la mae moribus evirture spectabilior, quam mamerbus specis erat personio se qui vir la mae moribus evirture suferiprio passibilitationi, riprim passibilitationi, riprim passibilitationi, suprimentationi, especial sufficienti passibilitationi, especial sufficienti passibilitationi, especial sufficienti passibilitationi, especial sufficienti passibilitationi, especial sufficienti 
cum tenet, inquit Fabrettus, est clava Herculis, quod in inno locatur est columna ejastem Helculis, quem servi ut deum tutelarem habebant. Sed vix credatur hasee imagines, ut ipse protulit, aut clavam aut columnam Herculis reprasientate: non enim ad utramvis formam accedunt.

Votum hoc pecuhari Genio factum erat. Vota autem \* publican fequenti ad Genium publicum fpectant, torteque ad Genium Romæ: nam Romæ marmor repertum fuit. Nefcio urrum figura illa quæ in latere vifitur, & Dianæ Epheliæ pene fimilis eft, ex numero deorum Penatium fir, qui

Penates, Geni urbium erant.

III. Genius Brixize est is ' qui in Tabula sequenti primum locum occupat. Dixit Octavius Rubeus, se illum eduxisse ex postica sacie niummi Augusti, & ex marmore cujus ima pars fracta etat. Inscriptio niummi etat, GENIO BRIX. Juvenis porto est, inferne in Hermam desinens. Coronam gestat lauream, manuque dextera papaver herbasque tenet, quibus insidera avis expansis alis; sinistra vero cornu copiz tenet: in sinu autem fructus





son sein quantité de fruits. Au pied de l'image à droite & à gauche sont deux vases d'où sortent des herbes : le Rossi croit que ce sont de petits jets d'eau; mais il n'y a nulle apparence à cela. A l'un des côtés de la statuë on a mis le revers d'une médaille qui représente le Génie d'Antioche : & à l'autre côté est encore représenté un Génie tel qu'on le voit sur plusieurs médailles.

IV. Nous avons dit en son lieu des dieux Lares ce qu'on en trouve de plus remarquable dans l'Antiquité. Un monument du cabinet de M. Bon pre- 2 mier président en la chambre des Comptes de Montpellier, nous oblige de traduire un passage de Plutarque dans ses questions romaines, p. 276., Pourquoi est-ce, dit-il, que les Lares qu'on appelle Prassites, ont un chien avec,, eux, & pourquoi sont-ils eux-mêmes revêtus d'une peau de chien? est-ce " parceque ceux qu'on appelle Pressites, ont l'intendance de la maison, &,, que par cette raison ils doivent la garder, chasser les étrangers, comme ,, font les chiens, & caresser ceux qui y habitent? ou doit on ajoûter foi à cc ,, que quelques Romains disent, & qui paroît plus vrai-semblable, que de " même que selon les Philosophes de la Secte de Chrysippe, des mauvais, démons vont & courent toûjours d'un côté & d'autre, & que les dieux se,, servent d'eux comme de bourreaux, pour tourmenter les impies & les, scelerats; les Lares sont aussi la sonction de démons vengeurs, en veillant,, sur la conduite des hommes, & sur ce qui se passe dans les maisons: & que, c'est pour cela qu'ils sont revêtus de peaux de chiens, & qu'ils ont un chien, avec eux, pour marquer leur vigilance & leur acharnement à poursuivre les, méchans?

Voici je crois l'unique Lare qu'on ait encore vû en la forme que le décrit Plutarque. La figure est de la grandeur représentée ici, d'une pierre grise & dure : sa tête est couverte de la peau de la tête d'un chien, dont les oreilles pendent sur le devant : il a la mine severe, il hausse extraordinairement les épaules, revêtu d'une espece de tunique, faite peut-être de peaux de chiens, il tient un petit chien entre ses bras : voilà un des Lares de Plutarque.

Quoiqu'il ne soit pas permis de contredite cet Auteur, & principalement sur des choses qui se passoient devant ses yeux; il est certain que comme il y avoit des Lares en cette forme, il y en avoit aussi d'autres, en très grand nombre, où il ne paroissoit ni chien, ni habit sait de la peau de cet animal.

gestat. A l'imagus s petem hine inde duo vata fuot, unde herbæ erumpunt. Putat Rubeus esse aquam in rivulos extinentem : at nelcio utrum lector ipsi auftipulaturus fit. Ad alterum fratuæ latus eft poftica facies nummi, qui Antiochiæ Genium 10-p.e.ntet : ad alterum quoque latus in numm o G. mus vincur, qua forma in aliis etiam nummis

IV. De dits Laribus, ea alibi diximus, qua pracioua referuntur in scriptoribus atque monumen-tis. In Museo illestrissimi Domini Boni, 2 in Regn fisci Curia Monipelienti principis, fignum fisci Curia Monip-liensi principis, signum Lar.s veteris habetur, qua forma narrat Plutarchès in quaestionibus Romanis p. 276. Cur, inquit, Lares, qui presities vocamur, canem secum habent, & cur isdem isse canina pelle sun vessiis ? quia ii, quae presities vocami, adibus prassiumnur, ideoque ustam custos acomi, ecimb prassiumnur, ideoque ustam custos acomi, ecimb presidente, id quad canes president, ce cius babutatoribus abblandiri? Fides habenda est iis qua quidam Romani dicunt, queque verssimiliora este videntum, nempe, quemadmodum secundum Philo proso Ebrysspi sessatures, mali damones Tome 1.

Tome 1.

semper hine & inde current, apfique dit ut carnifeibus utuntur, ut implies of feelegals defermient; tures quaque demonum ultoine effeto funge, democratic et haque que asmenim nate no esce peus, as ne est entre menum gesta es opera adei sente, aces or cleeta des que dons gernatas; idro que cannis pelades ele refetiros. O cases fecum habore, ut bine esta a vista lantia de aces imposos nos evand podama, de ociento. En puto Larem unicum hactenes vilum fecun-

dum formam illam , quem defenbit Plusarchus. Schema e dem qua archetypus magnitudine est, fig iumque ex du dilice cinercique coloris confrat. Caput vero opertum pelle canini capitis, cu-jus aures ante dependent. Let he teve o cil vultu, humeros quantum potest erigit, vetticas tamas ex canina forte pelle adornata, catellum mambas tenet. En verum Plutarchi Larem.

Etsi non liceat hunc tantum Scriptorem oppugnare, cum maxime de rebus lequitur, quæ in ejus conspectu gerebantur; certum tamen est, ut quidam Lares ista quam describit soima erant, ita alios fuisse bene multos, qui nec canem gesta-bant, nec canina pelle erant induti. Hi porro in

Dd ij

V. Les anciens avoient des Laraires où ils mettoient leurs dieux Lares. La description de celui d'Alexandre Sévére merite d'avoir place ici. Lorsqu'il se trouvoit dans les dissossions nécessaires, dit Lampride; c'est-à-dire, lorsqu'il s'étoit abssenu de sa semme. (Les plus religieux d'entre les Payens observoient ce rite) il sacrifioit le matin dans son Laraire, où il avoit placé ces grands hommes, que leur sainteté avoit suit mettre au rang des dieux, à Apollonius (de Tyane) au CHRIST, à Abraham, à Orphie, & autres semblables : assemblage qui fait voir en quelles erreurs tombent les ames même religieuses, quand elles ne sont pas éclairées des lumieres de la foi. Lampride dit aussi plus bas qu'Alexandre le Grand étoit encore dans ce grand Laraire avec ceux qui étoient mis au rang des dieux. Outre ce Laraire il en avoit un autre où il mettoit les grands hommes, qu'il n'avoit pas déifiés. Tels étoient Virgile qu'il appelloit le Platon des poëtes, Ciceron, Achille, & autres. Marc Aurele avoit aussi un Laraire, où il mettoit les grands hommes, & ceux qui avoient été ses maîtres en différens genres de litterature; Il en avoit apparemment quelqu'autre pour les dieux domestiques, quoique Capitolin son historien ne le dise pas. Voici ses paroles: "Il portoit tant d'hon-" neur à ses maîtres, qu'il tenoit leurs statuës d'or dans son Laraire, & se rendoit , même à leurs tombeaux pour les honorer encore, en offrant des facrifices & des fleurs. Les figures qu'on mettoit dans ces Laraires n'avoient donc pas toutes des peaux de chien : peut-être est il arrivé aussi que ces Lares revêtus de peaux de chiens, & dont la tigure n'étoit guere agréable, ont été negligés dans les cabinets. Selon l'opinion de plusieurs, ces Lares étoient les Manes ou les ames des défunts métamorpholées en démons : erreur qui passa même jusques dans le Christianisme. Plusieurs d'entre les Chrétiens d'Antioche, dit S. Chrysostome dans sa seconde Homelie sur Lazare, croyoient que les ames de ceux qui mouroient de mort violente étoient converties en démons.

On voit auprès de ce Lare ' une figure trouvée à Narbonne assez extraordinaire, que nous avons cru devoir mettre ci; quoiqu'il ne soit pas tout-à-sait certain que ce soit un Genie, ou un Lare. C'est un homme nud à qui les jambes

Museis nostris inter ornamenta suspiciuntur.

Lataria Veteres habcbant, ubi deos Lares suos collocarent. Lararii Alexandri Severi Imperatoris descriptionem ex Lampridio cap. 29. hic afferre opera precium ducimus. Si facultas essentia dessentia que inter profanos religics fores etant, in qui inter profanos religics fores etant, matunini horis in Larario suo, sin quo o divos principes, sed optimos elestes o animas sanciires, in queis o Apollonium, o quantum serviptor temperum suorum dicit. Christum, o quantum serviptor temperum suorum saccebat. Qui tam disparatorum certus plane mondicat, an quantos errores anima quoque religiose labantur, quando veræ sidei luce non dignata suorum, suorum in codem Larario suisse, cum sis qui in numero deorum computabantur. Pratter hoc Lararium, alterum adhibuit, inquiti dem Scriptor cap. 32. ubi praclatos viros locabat, Virgilium, quem Platonem Poëtarum vecare solebat, Cicconem, Acai llem & altos. Matsus Aurelius Antoninus Philosophus, & ipse quoque Lararium habuit, in quo

præclaros locabat viros, necion cos qui in diverso litteratura genere magisti sui fuerant. Aliudque, ut credere est, Lararum habebat, ubi deos domesticos, qui Lares proprie vocantur, collocarat, esti id Julius Capitolinus non dicat. En ipsius verba: Tantum autem homoris magistis suis deutlit, ut imagines corum aureas in Larario haberet, ac sepulcra corum aditu, hossiis, storibus semper honocarate. Ergo quæ in hise Larariis locabatur signa, non utique omnia canina pelle vestiebantur. Forte accidenti, hosse Lates caninis vestitos pellibus, quorum ingratus injucundusque as celtous esti poresar, neglectos hactenus fuisse. Putabant plurimi hose Lates defunctorum esse manes sive animas in demonse conversas; qui error etiam ad Christianos manavir. Nam ex Christianis Antiochenis multi, inquit Chrysostomus homilia secunda in Lazarum putabant corum animas, qui violenta morte perbant, in demonas convetti.

E vicino conspicitur 'Narbonensis quædam figura non vulgaris, quam hic ponendam ess de dutinus, est non ompino conster, as Geniosite, vel ad Lares pertineat. Vir est nudus, eruribus mutilus,





manquent, qui porte une table de pierre, sur laquelle est représentée une femme : c'est apparemment une déesse qui tient à la main un rameau. Je ne sçaurois dire ce que c'est. Voilà une figure toute extraordinaire, & sur laquelle on raisonneroit long-temps, sans en trouver la véritable signification. Peutêtre est-ce quelque dieu particulier de la Gaule Narbonnoise. Il y avoit tant de dieux particuliers inconnus aujourd'hui: on en déterre detemps en temps qui surprennent par leur singularné. Parmi les monumens déterrés dans l'Eglise de Nôtre-Dame de Paris en 1711. on a trouvé un dieu Cernunnos, qui a un bois de cerf. Sa figure & son nom s'y trouvent, & cela a donné moyen d'en reconnoître d'autres qui n'ont point d'infeription; mais que leur ressemblance avec Cernunnos fait reconnoître pour des figures de la même diviniré. On y a encore trouvé un taureau, qui avoit sur son corps trois corneilles, avec une inscription qui l'appelle Tarros Trigarannus, le taureau à trois corneilles; autre divinité des Gaulois du temps de Tibere, dont on n'avoit pas encore connoissance, mais qui servira peut être à en découvrir d'autres. Si ces sortes de monumens n'avoient pas été si negligés jusqu'à ces derniers temps, ceux qu'on a déterrés, & dont on n'a point fair de compte, nous auroient appris bien des choses sur le culte de ces anciens Gaulois, que ceux qu'on tirera de terre nous apprendront peut-être dans la suite. Nous avons mis cette figure de Narbonne parmi les dieux Lares, ne trouvant pas de place plus propre : les Lares & les Penates renfermoient presque toute sorte de divinirés.

quamdam ceu lapideam tabulam gestans, in qua seusta est figura multebris, dez videlicer cujus-dam, ramam manu tenenstis ; qua quid signitectur non saits capio. Schema certe insolute profus figura, in cujus expheatione dus forte arque institiere insulaveris, o leumque & operam frustra insumeris. Estque sursasse une aliquod Gallix Narbonensi proprium. Ecquot erant hujusmodi numina peculiaria hodie ignota? Non pauca sape eruuntur, quæ singularitate sua obstupesaciunt. Inter monumenta in Ecclesia Cathedrali Parissensi anno 1711, ex terra & ruderibus eruta, Cerunnos quissiam deus repertus est, cervinis cornibus infruêdus. Quoniam vero cum schemate nomen ipsum occurrit, hujus ope alii etiam reperti sunt, qui etiams sinci inscriptione sint, ex similitudine tamen, ex ocrum esse numero deprehenduntur, qui Cernunnos appellabantur. Occurrit quoque eo-

dem in loco Taurus, cujus corpori imposica erant tres cornices, cum inscriptione, Tarvos Trigarams, Taurus scilicet cum tribus cornicious; aliud numen Gallorum Tiberii Augusti tempore, ut in ipso monumento fertui: cujus numinis nullam hadenus notitiam assiguuti fueramus; sed ipium sortasse aliorum timilum agnoseendorum eccasio crit. Si hujusmodi monumenta, quae in dies ex ruderibus eruuntur, non tam negligenter habita fuissen ad nostram usque pene atatem, ea quae ex tenebris hackenus educka funt, ac nihili existimata, musta haud dubie de cultu veterum Gallorum aperuissen, quae forsan ex iis quae in posterum eruentur, ediscre licebit. Hane Narbonensem siguram inter Lares deos locavimus, quod opportunior locus non occurreret. Lares & Penates omnia propemodum numina comptestebaneur



## LIVRE VI.

La Nuit, le Somne, Endymion, la Lune & le Dieu Lunus, Mithras, les Nymphes, Orphée, Déesses champêtres, Dieux de Breffe, Laocoon.

## CHAPITRE PREMIER.

1. Image très-singuliere de la Nuit, décrite par Pausanias. II. Le Somne tiré d'un marbre Romain. 111. Belle image de la Nuit, ou du Somne. 1V. Le Somne ami des Muses. V. Le Songe personnisie

T Ous avons parlé assez au long dans le premier tome de l'Antiquité, de la Nuit, & des différentes manieres dont les anciens la représentoient; mais nous avons passé un endroit remarquable de Pausanias, où il fait la description d'une statuë de la Nuit, & nous apprend en même temps que les anciens mettoient quelquefois à ces figures les noms des chofes ou des divinités qu'elles représentoient; quoique le plus souvent ils les laisfassent à deviner. Voici le passage tout entier tiré du cinquième livre, cap. 18. "On voit, dit-il, une semme qui tient de sa main droite un ensant blanc qui " dort, & de sa gauche un enfant noir, qui semble aussi dormir, mais qui a les " pieds écartés & tortus. L'Inscription apprend ce qu'on pourroit assément ,, comprendre sans inscription, que les deux enfans sont la Mort & le Somne, ,, que la femme est la Nuit, nourrice de l'un & de l'autre.

, Une belle femme, poursuit le même auteur, porte une autre femme fort " hideuse; elle l'étrangle d'une main, & la frappe d'un bâton de l'autre : c'est " la Justice qui traite l'Injustice en cette maniere. Il y a encore deux autres

#### LIBER VI.

Nox, Somnus, Endymion, Luna & Lunus Deus, Mithras, Nymphe, Orpheus, Dez campestres, Dii Brixiani, Laocoon.

#### CAPUT PRIMUM.

I. Imago singularissima Nottis à Pausania descripta. II. Somnus ex marmore Roma-no. III. Schema sive Nostis sive Somni. IV. Somnus Musarum amicus. V. Somnium persona more reprasentatum.

dacent inscriptioner, quod tamen bis descientibus intelligis facile posset, nempe duos pueros esse esse essential facile posset, nempe duos pueros essential facile posset, nempe duos pueros esse essential facile posset, nempe duos pueros essential facile

schematibus nomina propria inscripsisse; etsi sæpius non adscriptis nominibus, explorandi atque pius non auterptis nominiouse, exploranti acque potius divinandi aniam spectantibus praeberent. En totum locum ut habetur lib. 5. c. 18. Visitur, inquit, mulier puerum album dormientem dextera manu gestans; sinistra vero puerum niprum dormienti similem, qui ambos distortos pedes haberet. Quid hae sins docent inscriptiones, quad tamen his descentibus inmediate puerum document sisse similatici secile poster mune document sisse.

femmes qui pilent dans des mortiers : on croit qu'elles éxercent l'art de la ,, Pharmacie, quoiqu'il n'y ait point d'inscription qui l'apprenne.,, Nous voyons par-là que les anciens personnificient tout: & comme le plus souvent il n'y avoit point d'inscription qui guidât pour expliquer les figures, on pouvoit même en ce temps-là aisément prendre le change. Nous voyons en effet que Paulanias est assez souvent en doute sur le nom des divinités, & des au-

tres figures qu'il décrit.

La Nuit étoit donc représentée en semme, qui tenoit sur la main droite un enfant blanc dormant, c'étoit le Somne; & sur la gauche un enfant noir dormant aussi, c'étoit la Mort : deux garçons, parceque les noms grecs unes & Báraros, font du genre masculin, & par la même raison la Nuit étoit délignée par une femme, parceque vit en grec, comme Nox en latin, est du genre feminin. Il paroît que les anciens, les Grecs sur tout, ont constamment observé en cela les genres des noms, je n'ai point encore trouvé d'exemple contraire. Les Romains aussi suivoient assez ordinairement cette regle: & comme il se rencontroit souvent que la même chose étoit du genre semininen latin, & du masculin en grec; ceux que les uns peignoient en semmes, les autres les représentoient en hommes. Par exemple Febris la fiévre, dont les Romains avoient fait une déesse, qui avoit ses temples, étoit sans doute peinte en femme à Rome : mais elle devoit être représentée en homme chez les Grecs, parceque mu, etts Pyritos est du genre masculin.

II. Nous venons de parler du Somne, qu'on voyoit entre les bras de sa mere la Nuit peint en enfant. Il n'étoit pas toûjours représenté avec sa mere : mais il me semble que la coûtume de le peindre en enfant étoit assez établie. Nous le voyons toujours enfant dans les monumens qui nous restent. Tel est celui qu'on voit à la planche CXIV. du premier tome de l'Antiquité, qui a auprès de lui un grand vase rempli d'une liqueur soporifere. Tel est encore celui que Pz. nous donnons ici tiré d'un beau marbre Romain. Il est représenté couché LXXX & endormi, embrassant la tête d'un lion qui dort de même; il a l'autre bras fur la tête; il tient des pavots, le symbole du Sommeil. On voit un lezard sur le même marbre. Tel étoit aussi le Somne que décrit Pausanias l. 2. c. 10. Après

mulieres qua in mortariis pinsunt, pharmaca adornare putant, licet nulla ubi sit inscriptio que illud doceat. Hinc colligas Veres illos omnibus pene rebus humanas indidisse formas. Cum autem sæpissime nul a ciler interiptio, que doccret, quid hac vel ida ngura fignificaretur, facile poterat à vero aberran. Sape namque videmus Paufaniam de nomine deorum, heroumque, quorum statuas describit, dubitantem loqui,

Nox ergo ut mulier repræsentabatur, quæ dex-Nox ergo ut mulet representation y que uta-tera puerum album geltabat, ifque Somnus erat; finitira vero nigram puerum, & hæc Mors erat; du opueri feilieet, quia Graca nomina brass & brass maiculini dust geneus; eademque de caula Nox per mulierem delignabatur, quia re-G ace perinde atque Nox Latine feminini est generis. Videntur Veteres, maximeque omnium Gr.vei , hunc constanter morem tenuisse, ut nominum genera in hisce rebus observarent : necdum inci ii in exemplum huic rei contrarium. Hanc quoque normam Romani ut plurimum sectabantur : comq ie non raro contingeret ut eadem ipfa res Latinis feminini, Græcis masculini generis estet;

queis illi mulieris, hi viri formam indebant. Exempli causa, Febris quam Romani deam tecerant, & cui templa constructaut, multeris haud du-bie forma Romæ depingsbatur : apud Græcos au-tem, qui res quassibet fete humana forma donahant, viri forma repræsentari debuit, quia πυρετδε febris, generis est matculini.

II Somnum supra memoratum legimus in ulnis

Noctis nutricis suz, pueruli forma depictum. Non Noctis nutricis (ux, pueruii rorma depictum. Non ille quo puer effictus occuriit, fat viguiffe videtur. In monumentis illis qux fuperfunt, illum fempet infantem confpicimus. Talis ille est qui in Tabula exiv, primi Antiquitatis explanatar tomi confipicitur, ad cujus latus vas ii gens est soporifero liquore plenum. Talis ille estam est, quem hic cambemus ex marmore Romano exprellum. De-cumbens dormieníque depingitur, dormientis leo-nis caput amplectens alteroque brachto caput co-tegens: papavera tener Somiti fymbola. Lacerta eodem in marmore visitur. Talis erat etiam Somnus ille humano corpore depictus, quem comme-morat Pausanias lib. 2. c. 10. Sequitur, inquit, pocela vient la statuë du Songe, & celle du Sonne surnommé initutio, qui assoupit fait dormir un lion: ce qui montre que le Sommeil dompte jusqu'aux bêtes les plus seroces. De-là vient qu'Homere Odys. II 5. l'appelle aussauture qui dompte tout. Le Somne a ici des aîles: ce qui revient à cette épithete que lui donne l'Auteur qui porte le nom d'Orphée ranvisileps, qui étend ses aîles: il vôle par-tout; toutes les conditions, tous les âges, tous les pays sont sujets à ses loix. Pausanias l'appelle intélutur, surnom qu'on donnoit à d'autres dieux, & qui signisse biensacteur, si intélusirai aussi air si pour les biens qu'il répandoit sur les hommes. Le lezard me rappelle une chose que j'ai oui souvent dire dès ma plus tendre jeunesse, que cet insecte est fort ami de l'homme, que quand il trouve quelqu'un endormi dans les champs, il s'arrête auprès de lui, & que si quelque serpent l'approche, il a soin de l'éveiller, asse qu'il se mette en carde.

afin qu'il se mette en garde.

III. Outre cette maniere de représenter la Nuit, & les autres images que nous LXXXI. avons ou dépeintes ou décrites au lieu cité, une 'pierre gravée du Roi nous en offre une plus symbolique. Ce n'est point ici l'image d'un dieu particulier, c'est la représentation de l'esset que sont les ténébres de la nuit sur la tête des hommes, & sur tous les sens du corps humain, qui s'appelantissent, & cessent d'agir à l'ordinaire, pour reprendie de nouvelles forces. Ce sont des gens qui ramassent des pavots auprès d'une forêt : la plante est soporisere, elle se trouve fouvent dans les images de la Nuit & du Somne, & dans bien d'autres, comme dans celles de Cerès & de Bacchus, parce que ces divinités étoient censées procurer le sommeil, ou peut-être parce qu'elles faitoient honneur à la Nuit, en y célébrant leurs Orgies. Une femme présente à un jeune homme un rame u où tiennent deux pavots, & en porte plusieurs dans l'autre main. Deux hommes dont l'un est vieux, & l'autre sans barbe, ramassent des pavots pour marquer peut-être que le Sommeil est de tous les âges. Une autre femme qui a déja senti les effets des pavots s'est endormie, tenant la tête appuyée sur sa main. Je remarque ici une espece de gradation dans les essets que fait le sommeil sur les différentes personnes qui composent ce tableau : le jeune homme & la femme qui sont debour, & tiennent un pavot, semble encore parler

flea statua Somnii, atque statua Somni, qui cognominatur ervigine, bic leonem in soporem & somnia conscipiti, quo commonatiratur Somnum ettam serocussima animalia domare. Hine Homerus O.lys.

5. hoc ipsi nomen indit, rankaurine, qui omnia domare. In hoc schemare Somnus alis est instructus, id quod referri potest ad illud epitheton Somno tributum ab eo qui Orpheum ementitus est, ranvarvisene, qui alas expandir; quoquoversum volat; omnis conditio, omnis atas, nationes universa ejus legibus subjectae sunt. Pausanias, uti jam diximus, eraskarin vocat ipsum, quod cognomen alis quoque tribuebatur diis, quodque benesicum sibi vult, riterialismus quas quam à teneris accepi, hoc videlicet insectum homini magio dormienti, gradum sistere, & propter illum commosa i; si serpentem autem vident ad eum acceptem, lacertam expergesacere & excitare illum, ne à serpente le latur.

III. Præter illum modum reptæsentandæ Noctis, præterque alias ejus imagines quas vel de-

pictas vel descriptas lectori jam obrulimus, en unam 'ex gemma regiæ gazæ jam exhibernus, quæ fymbolica tota eft. Non eft hæc imago pecu-liaris cujafpiam numinis verum hie repræfentatur impressio illa quam in caput & sensus hominum efficient nocturne tenebie ; hec quippe sopore corripiuntur, & à consueto agendi more vacanr, ut vires novas recuperent. Papavera quidam legunt & decerpunt prope silvam. Est autem p'anta illa soporifera, sæpeque in schematibus Noctis & Somni occurrit, inque aliis, ut in imaginibus Cereris & Bacchi, quoniam numina illa ad fomnum incitare putaba itur, aut forte quia eadem ipsa Noctem colebant, ipfique impendebant honorem, dum Orgia sua noctu celebrabant. Mulier juveni cuidam nudo ramum duo papavera habentem offert, & altera manu multa quoque papavera tener ac ftringit. Viri duo, quorum alter fenex, alter im-berbis est, papavera colligunt, ut forte significent somnum quamlibet ætatem invadere. Mulier altera, quæ jam papaverum sopore capta erat, in som. num delapsa est ac dormit, manuque caput sustentat. In hac porro imagine varios soporis gradus observes : vir ille juvenis atque mulier papavera ensemble.





ensemble, les deux autres sont si assoupis qu'ils laissent tomber les pavots de leurs mains, & vont s'endormir, & la semme qui est à l'extrémité du tableau dort déja. Tout cela marque la Nuit, ou peut-être le Somne auquel ces si guies semblent mieux se rapporter qu'à la Nuit.

Au bas 'de la planche est l'image d'Endymion, assis sur une roche, tenant une houlette, & ayant un chien à ses pieds; mais comme tout le chapitre suivant est sur Endymion, nous réservons d'en parler là plus amplement: la Lune qui vient le bailer selon la fable, porte un croissant sur la tête comme Diane; aussi la Lune passoit-elle pour Diane, comme nous avons souvent dit. Elle tient de ses deux mains un grand voile étendu au-dessus de sa tête: c'est ainsi qu'on peignoit aussi la Nuit: elle a autour d'elle six étoiles, ce sont six pla-

nettes, & elle fait la septiéme.

IV. Selon l'opinion de certains Grecs, le Somne étoit l'ami des Muses, & c'est pour cela qu'à un Musée de Trezene, il y avoit un autel où l'on sacrissoit aux Mules, & au Somne; la raison de cette societé des Music avec le Somne ou le Sommeil, est bien aisée à comprendre. Un homme qui cultive les Muses & qui travaille de l'esprit & de l'imagination, a besoin de temps-en-temps de repos ; il faut qu'il prenne du relâche , qu'une cessation d'étude lui redonne de nouvelles forces: le Sommeil lui est d'autant plus nécéssaire pour cela, que sans lui il n'est pas toûjours le maître de finir l'application. Le Somme est aprellé dans les vers que nous avons sous le nom d'Orphée, le Roi des dieux & des hommes, & Apollonius Rhodien l'appelle BERV DITATOV le plus grand des dieux. En effet les dieux selon la fable étoient sujets au sommeil, & au sommeil même involontaire. On le disoit frere de Lethé ou de l'Oubli, & frere aussi de l'Esperance. Silius dans son dixième Livre, & Stace disent qu'il avoit une corne, & Philostrate nous fait cette description : "le Sommeil dit-" il, est peint dans un état fort négligé; il porte un habit blanc sur un autre " noir, ce qui marque, à ce que crois, qu'il vient la nuit, & qu'il est après " le jour; il a entre ses mains une corne, d'où il répand des songes, pie-

" Cite a are final colloq il vilenta, fipore tremane presente del Duo alli tinto appre tremane tre presente presente presente presente presente presente presente presente del districto districto del districto districto del districto districto del districto districto di districto

consist videntur.

It in a from a finge of Fulyadoole, in the conservation of the conservation for each point of the conservation. Quit so each at them for each that the conservation of 
ton q, one or jugobent. Circa Lim, in to the latest tension we need planetae, reprinted your fitter pair tippe Louis off.

By Commissione, Girca wim quicken, Sommer in Circa Carlon of the arms to cope, but are Perferned to quicken. The zero in quicken Mafeo, and crue in quicken we can make the internal to quicken as Some fact in the stellar promote the control of 
dis vicet, ut vice fib. 1990, compa et. Somme al can con rompt accelent, que mojore autrilo opas habet, et el ter comme mi magnationam, arden que indicadad prejecter en al lo oparalme e tenta fipi, opara del tence mai lo oparalme, e tet fluir nas al lese colace. Somma il 1990 et 1990 e

For today as portat medic, we payage a com.
Stadayo goo in text Forward's:
Et erran faguerat Jomans man.

From the second state of the second state of the second se

## SUPPLÉMENT DE L'ANT. EXPLIQ. LIV. VI.

sages des choses vrayes, & qui ne manquent pas d'arriver.

Le Sommeil fils de la Nuir, étoit frere jumeau de la Mort, comme dit Homere Il. 11. p. 596. Les profanes dans leurs épitaphes appellent quelquefois la Mort le Sommeil éternel : cela n'étoit vrai que selon leur opinion, n'espérant

point de résurrection, la Mort étoit pour eux la nuit éternelle.

V. Pausanias parle ci-devant de la statuë du Songe soupes qui étoit auprès de celle du Somne. Ces profanes déifioient ou personnifioient tout, en donnant aux choses une forme humaine, qui leur convenoit par quelque endroit; mais nous avons perdu quantité de ces images, ou s'il s'en trouve dans les monumens nous n'avons plus les marques pour les reconnoître : la figure que les anciens donnoient au Songe nous est inconnuë. Peut-être se trouvet'elle plus bas dans le grand tableau d'Endymion, mais aucune note sûre ne la distingue.

illi in epitaphiis fuis Mortem nonnumquam voca-bant fomnum æternalem. Illud autem fecundum ipforum tantum opinionem verum erat : cum tesurrectionem non sperarent, mors ipsis erat nox

externa. V. Paufanias paulo ante loquebatur de Somnii

nollu & post diem adesse indicat, l'abetque cornu pre statua, qua prope Somnum posta erat. Somnii manibus, utpote qui insimma per veritatem reducat.

Hac postrema intricata videntui.

Somnus Nochs filius, Mortis erat frater gemellas, ut ait Homerus Iliad, III p. 296. Profani porro illui, in pruppassi sono di imagines amissimas : & si qua illui no propositi sono di imagines amissimas : & si qua illui no propositi sono di imagines amissimas : & si qua in monumpassi soccastati profantis contratti profant nomen brujos erat. Veteres autem illi, omina lui-mana forma pingebant & inter deos locabant, que aliqua faltem ratione ipfis competeret. Sed multas hujufmodi imagines amifimus : & fi que in monumentis occurrant, non fuppetunt figna quibus illas internofcamus. Figura quam Somnio indebant Veteres, ignota nobis est. Forte vero in-fra in magna Endymionis Tabula habetur, fed nulla certa nota distinguitur.









### CHAPITRE II.

I. Endymion, son origine, II. Image d'Endymion, es de la Lune, III. Histoire d'Endymion sur un grand bas relief Romain. IV. Diane Lune, ou la Nuit.

E Dieu Somne nous mene à la fable d'Endymion, ainsi rapportée par Paufanias au commencement du premier livre des Eliaques : ,, On raconte, dit-il, que le premier qui a regné dans l'Elide est Æthlius tils de " Jupiter, & de Protogenie fille de Deucalion. Æthlius eut un fils nommé " Endymion, qui fut aimé, dit-on, de la Lune, & qui en eut cinquante fil'es; « mais ceux-là parlent avec plus de vraisemblance qui disent qu'Endymion " eut seulement trois fils, Pæon, Epée, & Ætolus, & une fille appellée Eury- " cyde. On lui donne pour femme Asterodie, d'autres disent Chromie fille " d'Iton, fils d'Amphictyon, d'autres enfin Hyperipe fille d'Arcas. Les sen- " timens varient beaucoup sur cela, il proposa à ses fils un jeu à la course dans " l'Olympie, promettant son Royaume à celui qui courroit le mieux. Epée " fut vainqueur, & obtint le Royaume, & ce fut de lui que les Epéens qui lui " étoient soumis prirent leur nom. De ses freres, Ætolus resta avec lui, mais " Pæon fut si honteux d'avoir été vaincu, qu'ils s'enfuit au-delà du Fleuve Axius; " il donna à ce Pays-là le nom de Pæonie. Ceux d'Heraclée auprès de Milet, & " les Eliens ont des sentimens fort dissérens sur la mort d'Endymion, les Eliens " montrent le sépulcre d'Endymion, au-lieu que ceux d'Heraclée disent qu'il es se retira sur la montagne appellée Latmon, & il y a effectivement sur cette « montagne un adytum, ou antre qu'on appelle l'adytum d'Endymion. Apollo-" dore l. 1. parle un peu différemment d'Endymion, & met en peu de mots " son histoire. " Endymion étoit fils de Chalyce & d'Æthlius; il transporta les " Eoliens de la Thessalie, & habita dans l'Elide. Quelques-uns le disent fils de " Jupiter; il étoit d'une si grande beauté que la Lune en devint amoureuse, « Jupiter lui ayant laissé le choix de demander ce qu'il aimeroit le mieux ; il " demanda de dormir toûjours, & d'être immortel sans vieillir jamais en cet «

#### CAPUT II.

em fin certamen de imperio fiété sais Endynion ex eo vestor desessit Epeus, ve souve postus est, asque to restor desessit Epeus, ve souve postus est, asque to restorm, que sou de deser et es come, appearais sun, Frantum vero celevam indem menssis en arrestorem autem se superatum vero sevenem, lorge a domo peregre profestum, ultra Arum sevenum, regionem ubi constituent, de suo monne sevenum appellasse. Le dominio autem more non conveni inter Heracleotas, qui Milesius punem ente non conveni inter Heracleotas, qui Milesius punem ente en conveni inter term tendroinis monumentum of codunt : Heracleota vero dicum sissum on Latunon montem secossis es si quidem in Latuno monte Endymionis adytum. Apollodorus l. 1. in its que ad Endymionem spectant, paulultum à Pausania distert, es alque hittoriam si copacitis recenser : Endymion Charces & Arbeit si sus erat. Sunt qui dicant esun sous situant tar, et Tran eximite erat pulchvitudimi su Lune cum adturaret, sud data ab soci paracumque vellet deligend, paessine, cum sonno perspetuo immortalem sis accumatem concedi possibilità. Hie sonnus ille arterus etat, de

Ee ii

Endymnents evigo, II. Endymionis & Lune imago, III. Hyloria Endymionis in magno anaglypho Romano. Diana Luna five Nos.

L. Deus ille Somnus ad Endymionis nos fabuprimi enarratam: Regnavit in hae terra primum,
m ferant, Asthlius, Joseph Progonie Deucationis
filia filius; qui Endymionem genuit. Hunc à Luna
adamatum, Ot ex ea fillas quinquaginta fulepijle
abulantur. Oui vero magis veritais confentanea loquamtur, iplum Endymionem aiunt tres tantum fufcepijle pluss, Proneum felicet, Epeum & Attolum,
tranque untim Endypelen; & bos ex Afterdau u.o.
re, five ex Chromia Itoni filia, Amphilivonis nepte;
fiu ex Hyperppe Arcadis fina, Varie enim fuot de
cytu swoothus foutenta. Propositi autem in Olympia
Tome 1.

état : c'étoit justement le sommeil éternel dont nous parlions ci-devant; il dormoit selon Ciceron Tusc. 1. sur une montagne de Carie, appellée Lutme, & la Lune venoit baiser ce dormeur éternel : le fait étoit trop comique pour que Lucien manquat à s'en divertir; il l'a fait dans un dialogue entier.

II. On trouve cette histoire en plusieurs monumens qui différent considérablement entr'eux, le premier que nous avons donné ci-devant le peint en berger couché sur un monticule, tenant sous un bras la boulette ou le bâron pastoral recourbé par un bout à l'ordinaire; il a un chien à ses pieds; il paroît s'éveiller aux approches de la Lune : ce qui ne s'accorderoit pas avec le sommeil éternel; mais on est accoûtumé à ces variations, quand on a un peu voyagé dans le pays de l'Antiquité, la Lune environnée d'étoiles, tenant un grand voile sur sa tête, avec un croissant sur le front approche d'Endymion.

Nous avons souvent vû cette figure aux Dianes Lunes.

III. Le beau marbre Romain représenté dans la planche suivante nous LXXXII. montre la fable d'Endymion en bien plus grande cérémonie; la compagnie 1 est nombreuse de part & d'autre, le bel Endymion dort d'un sommeil tranquille; il entoure sa tête d'un bras, dit Lucien, mais c'est ici du bras gauche, & non pas du droit, comme dit le même Auteur : où il est à remarquer que ces dormeurs que les monumens nous représentent, entourent fort ordinairement la tête d'un bras : cela se voit dans cette images, dans celle du Somne de la planche précédente, & dans l'autre image du Somne donnée à la planche CCXIV. du premier tome de l'Antiquité. Tandis qu'il dort, sa houiette lui échappe de la main droite. Lucien dit qu'il tient de la main gauche des flèches qui lui échappent des mains, ces images varioient selon divers caprices. Un Cupidon à son cô é semble être attentif à empêcher que rien n'interrompe son sommeil. Des deux figures qui sont derriere Endymion, l'une tient dans sa main quelques fruits, qui pourroient bien être des pavots, & en ce cas-là ce seroit le Somne; & l'autre qui a des asses. & qui tient une torche ardente pourroit bien être le Songe. Nous avons vû ci-devant que le Somne & le Songe étoient en un certain lieu peints l'un piès de l'autre. Ceci a beaucoup d'apparence, d'autant plus que la compagnie est si grande qu'il semble qu'on n'y

acto Tule, 149, 13 . i. Catal que l'a reinte Lat-mo d'eto, vernumque dormert m'accidens Lu-na ofculabatur. Rem fane adeo festivam & ludican not potoit Lacianas intectam præterire, canque loc'lo uno presiquetus etc.

11. Hee hittoria in monuirentis quibusdam occaute, que monumenta pro more inter se distinut. I priore quod supra protulimus, Endymion cea Pattor espiratur in colle decumbens ac dormetts, pedum sea passociatem virgam recurvam tenens. Al pedes canem habet, Accedente Luna prosidere virdam, id and . pergifcere videtur; id quod cum ærerno fomno ron confonarer. Sed quifquis Antiquitat, silla ipata emenius eft, hujufcemodi varietatious affucius nt opotett. Luna fiellis circumdata, cerefectien lunari est e gefans, magnoque fefe velo obre-gens. Lesymionem adit. In hanc fape Diamam

Lunam jam offenerius.

III. Uziegium illad Romanum ' maimor in Tabu'a tequenti long, mojori apparatu Endvinionis Lindam exhiber. Corus mine & inte fiequens. Fina mion ille formotus tranquit e dormit, caput-

quo paulo ante agebannas. Damiebat, inquit Ci-que brachio circumdat, ut Lucia sus ait in dialogo Veneris & Luna, fed brachio finifro, non au-tem destero, ut idem tile ait. Ubi tem lectus velim, eus qui in mouneris fie di it en sire-proteccionati, altero ut pie forum bracho caput encandare, he bidymon in hie ie qui agimus Tabila; Somnus qui in to de pia. The expri-ment : Somnus calla i lus singre, quam in Papulo CC, 18, p. m. A cipital s. lanca tomi prota mus. D. das. ti n. i ped. m. dexita mani ciana... Art. Lucianus Entymoneen lasti manu fagittas tenere, que formacatoro é ma coas de-lecuatar. No tram he in gino, coandum dicetforum of littlers into he variabilit. Caption accid ipans herens donniertem à threpau titiam mojet-turbatamque receare vistetur. Ex duabas porto per-ter porto pocus siatus qui facem trotale sonatas y di-ter porto pocus siatus qui facem trota coro an, tut fortil Somonen, Supra delum cit Somotin & Somotin alicabi final replacements folic. Admodum verifimile eft las Somotin regiate. doit avoir oublié aucune image de celles qui conviennent au Sommeil. Quatre petits Génies vont devant la Lune, l'un tient le bout de son voile, & l'autre une torche : la Lune le croissant sur la tête, qu'elle entoure d'un grand voile, descend de son char à deux chevaux, & va vers Endymion. Derriere la Lune un Cupidon tient de la main gauche les rênes des chevaux, & de la droite une torche. Un autre Cupidon qui vole dans les airs tient comme son camarade une torche; devant les chevaux est une grande figure qui a des aîles, & qui par son geste semble s'étonner que la Lune arrête pour si peu de choie une course si nécessaire. Une semme à demi couchée est attentive au spectacle, elle a tout auprès un petit Génie, & à ses pieds un Cupid n. la burde est terminée de ce côté-là par deux bergers, dont l'un plus a che vins a contrée de fa grotte, & l'autre dans la grotte même est debout, a pour se son biton : le cheval, le bœuf & le belier, qu'on voit au haut de la planche, & la chévie représentée en-bas, marquent que cette grande cérémonie se fait à la campagne, ce que fignifient aussi les deux bergers qu'on voit à l'extrémité du tableau. Endymion lui-même est représenté comme un berger à qui la houlette a échappé des mains pendant son sommeil : cependant une grande partie de la Grece le disoit Roi d'Ilide, en cette qualité les stiches qu'il ten je à la main selon Lucien, lui conviendroient mieux que la hon este.

Les anciens selon Aratus (172 paradient p. 200.) ont tourné cente suble en allégorie : Endymion , disoient-ils , sur aimé de la Lune en deux menters , & pour deux raisons : la première est parce que c'est lui qui a trouve le cours de la Lune , de-là vint qu'on disoit qu'il avoit doitui trente années , parce qui la avoit employé toute sa vie à observer , & à regler le cours de ce grand luminaire, la seconde , parce que la Lune par ses influences donne du suc aux plantes & aux paturages , où les bergers menent leurs troupeaux. Voilà des explications allégoriques , si elles ne quadrent pas bien , elles ont au moin le mérite de l'Antiquité. Un moderue ne s'aviseroit jamais d'en donner de s'aublables , où il ne le feroit pas impunément. Quel rapport y a-t'il d'un homme qui observe le cours de la Lune , à un homme qui dort toujours , & ette la

Lune vient baiser pendant son sommeil

tati, cum maxime tanta fit præfentium speckantun que e tot a, ur nulla pretermila videatur elle illatum imaginum, que ad Somuum pertinent. I un et elle main imaginum, que ad Somuum pertinent. I un et elle main imaginum, que ad somuum pertinent. I un et elle main elle some Lunan Cupido al termina e courum habens tener, dextera vero tre main e courum habens tener, dextera vero tre main e contu o mando fupere videtur, quad pro mai lori e cottu o modo supere videtur, quad pro mai lori e cottu o mando supere videtur, quad pro mai lori e cottu o mando supere videtur, quad pro mai lori e porto luna adeo necessario mi eri na espite. Meller alla foliur forma decumbario, poeture la intenta videur; cui vicinus est prado ni eva qui i sgins. Agmen claudonti ab illo intene pistera si un, quorum qui senior videtur, ia anui sin su sedet. Alter vero in antro ipsostato beneva e la compositione si superiori and prostori e se su con capia, qua in ima Tabula conspicitur, significate videtur rem illam tantim in constitutori celebrari si id quod etiam indicasti deto. Ili passores in altero imaginis latere positi spectaculoque intenti. Endymion ipse ut pastor exhibetur, cujus dormientis pedum è mani-

bus elaplum est. Et time. Thin Gone, pass maxima regem Elidis est, a coort of the coort of the thirt, legitte quasina and the coort, and it to be past, tegetim mags, decounting the coortine. Veters techniques and Ataron to the coortine.

Vetes Leuclam Aratum to to the position of the factors in the position of the

## SUPPLEMENT DE L'ANT. EXPLIQ. LIV. VI.

IV. Dans ces images nous voyons Diane Lune, représentée par tout de même. Ses figures ne varient guére : c'est toûjours un grand voile plus ou moins enflé qui la couvre, un croissant sur la tête, quelquesois des flambeaux, ou des torches qu'elle tient ordinairement tournées contre terre pour les 2 éteindre : en voici une de M. le Maréchal d'Estrées, représentée dans toute sa grandeur; l'image est fort singuliere, elle a un grand croissant sur la têre, les bras, les épaules & la gorge nuë; une large bande qu'elle porte en écharpe, releve d'un côté sa tunique : une tunique encore plus large retient cette tunique, qui ne commence qu'au-dessous des aisselles. Sur sa main droite élevée est un vase rond d'où il sort quelque chose, quelques-uns prétendent que c'est une flamme, d'autres croyent que c'est un vase plein d'une liqueur soporifere, ce qui conviendroit fort bien à Diane la Lune, ou à la Nuit qui est la même chose. Si ce qu'elle tient à la main gauche étoit un pavot, comme je l'avois d'abord cru, cela favoriseroit cette premiere explication; mais ce pourroit bien être une partie de sa robe qu'elle releve de ce côté-là, comme l'écharpe la releve dans l'autre : cela n'est pas bien clair, & il vaut mieux demeurer dans le doute, que de prendre parti dans l'incertitude. Quelqu'autre monument nous fera peut-être mieux connoître celui-ci.

IV. In hujufmodi schematibus Dianam Lunam codem semper modo repræsentatam cernimus. Ejus schemata non multum variant. Magno semper velo vel plus vel minus extenso obegitur, crescentem lunam capite gestat, faces aliquando tenens, quas versus terram inclinat, ut exstituguat. En Dianam Lunam \*e x Museo D. Maresci, d'Estrées eductam, quam secundum Archetypi magnitudinem proferimus. Imago certe singularis est. Crescentem illa lunam capite pro more gestat. Brachia, humeri, sinus, nuda sunt, lata fascia quam ab humero pendentem & transversam gestat, tunicam ab uno latere reducit, latiorque zona camdem retiner tunicam, quæ tunica sulla sullis initium ducit. Ma-

nu dextera elata vas illa tenet, ex quo nescio quid egredi videtur : aliqui flammam esse putant. Alii veros vas soporisero liquore plenum esse existimant, quod Diane Lune sive Nachi, que eache est, optime competeret. Si id quod illa manu sinistra tenet papaver esse, ut initio suspicabar, id explanationi priori faveret : at tunica reductar partem esse probabilius dicatur, qua pars ex isto latere manu, ex altero autem fascia reductur. Id vero exploratum non est, remque dubiam relinquere præstar, ut ne incertum quidpiam affirmemus. Aliud fortasse emerget monumentum, quod huic lucem afferat.



# ପ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ଲେକ୍ଷ୍ୟେକ୍ଷ୍ୟେକ୍ଷ୍ୟେକ୍ଷ୍ୟେକ୍ଷ୍ୟେକ୍ଷ୍ୟେକ୍ଷ୍ୟେକ୍ଷ୍ୟେକ୍ଷ୍ୟେକ୍ଷ୍ୟେକ୍ଷ୍ୟେକ୍ଷ୍ୟେକ୍ଷ୍ୟେକ୍ଷ୍ୟେକ୍ଷ୍ୟେକ୍ଷ୍ୟେକ୍ଷ୍ୟେକ୍ଷ୍ୟେକ୍ଷ୍ୟେକ୍ଷ୍ୟେକ୍ଷ

I. Le dieu Lunus, honoré dans l'Orient, les Grecs l'appelloient Men. 11. Ses images dans les médaillons. 111. Lunus repréfenté avec la Lunc. 1V. Le bonnet Phrygien, appellé Corybancium.

I. S I le culte de Diane la Lune étoit célébre parmi les Grecs & les Romains, le culte du dieu Lunus paroit ne l'avoir pas été moins en Orient. Les monumens n'en sont pas rares, ce dieu Lunus s'appelloit en grec Men, on l'honoroit sous ce nom-là dans la Phrygie, où il y avoit selon Athénée 1. 2. 47. un lieu qui s'appelloit Mindes réque le Bourg de Men qui est le dieu Lunus. Men signifie aussi le mois, mensis. Il y avoit là-même un temple de Men , ou Lunus. On trouve aussi le dieu Men ou Lunus sur plusieurs médailles d'Antioche, de Pisidie & de Phrigie. Le dieu Lunus tient une pique à la main, & sur l'autre main une victoire, & a un coq, symbole du Soleil levant, à ses pieds: Il faut rappeller iet ce que nous avons dit au premier tome de l'Antiquité sur ce dieu Lunus. Spartien dans la vie de Caracalla, dit que ce Prince vint à Carres au jour de sa naissance, pour y rendre ses honneurs au-dieu Lunus; il ajoûte que ceux de Carres disoient encore de son temps une chose que les plus sçavans des auteurs avoient écrit : c'étoit que ceux qui appelloient la Lune d'un nom feminin, & qui la regardoient comme une femme, étoient assujettis aux semmes, & maîtrisés par elles, & qu'au contraire ceux qui croyoient que c'étoit un dieu mâle, avoient toûjours l'empire sur leurs semmes, & n'avoient rien à craindre d'elles. De là vient, conclut-il, que les Grec & les Egyptiens, quoiqu'ils appellent la Lune d'un nom feminin, en parlent dans leurs mystéres comme d'un dieu mâle. S'il ne tenoit pour conserver la paix dans les familles, & rendre les femmes soûmises à leurs maris, qu'à faire la Lune du genre masculin, bien des maris se tireroient d'embarras à peu de frais. Macrobe dit aussi que la Lune est mâle & femelle : il ajoûte une chose après Philochorus, que les hommes lui sacrifioient en habit de femme, & les femmes en habit d'homme.

#### CAPUT III.

I. D. 15 Luaus in Oriente cultus, à Gracis Mer condatur. II. Ejus imagines in aummis, III. Luaus cum Luna, IV. Tiora Pirigia Corphantium diéta.

I. J. T. Lune coltus celebris erat apud Gracos erque Rosianios, ira dei Luni cultus in Oriente frequentionatur. Monumenta cette dei Luni 1774 i on fant. Deus ille Lunas Grace Mile voc Sistar. Hoe autem nemme colebatur in Friggia, en memorat Atheaus I. 2 p. 472, locam faile Rasss some Vitus Menh dictum, qui Miss di as Lunus, ch. Men ettam ineném fignificat. Eodem in vico tempjam crat Mens, five Luni dei, Occurrit cuam Men Lunu que deus, in nummis multis urtaers, Lichie, Pindae, Phrygiaque. In nummo nute est, Lichie, Piridae deus Lunus haftam manu tenet, cate a min Victoriam, gallumque ad pe les historia dei occurrit financia in min Victoriam, gallumque ad pe les historia dei occurrit financia in proposant funt ea que de deo Luno diximus

primo Antiquitatis explanate tomo. Spastitus in Beffitoi fea Caracalle vica cap. C. art cum Catesa Lura De gratta vende den netus foi, Paulo pod autem ad it cap. — Ft grown, m d. Lura it. Dan terminem fitodate de l'Europuonim d. Lura it. Dan terminem ague ita mue prove a Carveris praespet bolvi, ut qui Lunam per neo venane ac fesu putraverit numenpandam, is adal lus mulceribus eneper informat at vero qui maren deum eje cradido it, is dominetur uxori, neque ulcas munceres patiante infoias. Unde quanti foresi et d'Egypt to genne, quo feminam bominem, citam Lunam deum ausmi, respite tamen deum deum. Si ut tranquilla pace coi juges feurentur, ex viris uxores fubditas, pacateque effert, inhil aliud curandum effe quam ti Luna maticulino genere Lunus proferetur, multi conjuges fese facillime ab uvorum protesvir expedirent, Macrobius quoque Satuti, l. 2. e. 8. at Lunam feminam & marem lubitum ficile, adaleque ex Philochero quopiam, ei farificium facere viro cum veste mulieri, mulieres cum vivia quod eadem mas affimetur & femina.

Quoique Spartien parle de Carres comme d'un lieu célébre par les honneurs qu'on y rendoit au dieu Lunus; il ne s'ensuit pas que son culte fût seulement établi dans ce lieu, & dans la Mésopotamie; il étoit répandu dans tout l'Orient. Nous avons vu le dieu Malechbelus dans un marbre Romain, avec toutes les marques du dieu Lunus; en sorte qu'on ne peut pas douter que ce ne soit lui-même.

II. Ce culte étoit établi dans la Phénicie long-temps avant l'Empire de Caracalla; une médaille du Roi rapportée par M. Vaillant, représente d'un côté Antonin le pieux, Empereur, & de l'autre le dieu Lunus avec le bonnet Phrygien, il tient une pique, & a d'un côté un grand astre qui marque le Soleil, & de l'autre un croissant qui signifie la Lune : la médaille est frappée à Gabe près de Césarée de Palestine, aux confins de la Phénicie.

III. Rien de plus curieux que le médaillon du Roi, d'Antonin le pieux, frappé dans la nième Ville de Gabe. A son revers est représenté d'un côté le 3 dien Lunes, avec son bonnet Phrygien, tenant une pique, & de l'autre Diane Lune qui tient un arc, & a le croissant sur la tête que le graveur n'a pas eu soin de biea esprimers de foire qu'il semble que les Gabeniens ayent voulu representer en même temps la même divinité male & femelle.

L'autre médaillon . du milieu représente aussi un homme qui porte le bonnot l'atygien, je ne voudrois pourtant pas assurer que ce sût le dieu Lunus. Ce bonnet Phrygien n'en est pas une marque sure dans un pays où & les dieux & les hommes portoient si ordinairemment ce bonnet : celui-ci porte une robe qui lui descend jusqu'aux preds, & tient une patere de laquelle il semble sacrisier; a l'autre colé de l'image est un homme nud qui tient aussi une pitere: il me vient en pentée que c'est peut-être un Prêtre & une Prêtresse qui sacrifient entemble; l'homme nud sera le Prêtre, & la figure revêtuë sera la Prêticile. Au travers des habits il paroit qu'elle a le fein d'une femme : entre les deux est un erbre ébranché, & une montagne qui est presque faite en pain de tuere, il y apparence que c'est quelque cérémonie particuliere de laque 's on n'a point de connoissance; il y en avoit de tant de manieres.

Nous voyons aussi le dieu Lunus ' dans un médaillon de Valerien, frappé à

Space and Crastogram, achilects Specialist d'Origene attit, de la recis-cio de la calturit e lebis, case pares lunc e e e e calturit de dom Neri Melopo-cia facle fi gariteram , per totum quippe o e e la seccio de Achimas in Raio no reament de debitam dans e un men comi-le como de de Lear, Amquatutis explanata-ciano ficars o, Fab. civerse, tre un dubitari ne-mero escasio de la civerse.

quest es exessit deur. H. Hie cultus es P'armers vigebit enuminus regles à Val atia alloras in atera ficie Antonirum Paum Imperatinen e labet, deum Lunum eun tiara Phrygia. Hastam ille te-n t. . . in a'ttio lateie astrum magnum adest, quot Silen indicet; in altero autem Luit cicin . Nammus percuflus est Gabæ pre pe Cataream

Party is very as conditial Phenician.

111. No log clabilius numico illo tego. Antonia Pir, in cadem urbe Gaba percudo. In portee teco. one menu Luius dias cam taga.

Party of the control of mayors attend. Di ma I ma que , com tenet es cre certem lanum catito e nor, quim eté coutem lunim non actitute exlusir y aute, ; i a ut videautat Gabenleimdem ihnul deum marem & fimmam ieprætentare volunie. Alius quoque ruminas \* in medio y situs homonem reprotentat, cujus caput tiaca Lorygia tegitut, reque tamen deum ede Larum after te venna. Trata quippe I taygu in illes rigio deis & das & homiabos in u'u flequenti e.at. The perio, de quo nur e ogimes, vette tala-ri amientur, pateramque tenet, qua riesa tacere creditu. As. alterum imaginas latus, vir numu, pateran, 19te quoque tenit. In mentem autem fac-curit dans elle Sacrid tes, matem & fernaam, qui ii nel libant. Vii ille inidus Sacerdos crat, & que talari veste induitor, Sacerdos stem semana: finus enim muliebris sub veite latens vestem rac in parte affare videtur, etsi in parva imagine ics ita clare peripici nequeat. Inter ambos arbor vifrut, cajas accifi tam fort, monsque fablims, acatts & conice pene figura. Videsta autem cle peca tus quadam celebrias, cujas notitra al notitra di digue actien n'in pessentit. Et qui t', quam air carque erant hujulmodi ceremonia jim

Dam com Lunam confereinns in nummo regis Valentin Imperatoris, Nyssæ, quæ Carlæ Nysse,

Nysse ville de Carie. Ce qui fait voir que son culte étoit étendu dans l'Orient, & dans l'Asse mineure. Un bonnet Phrygien lui couvre la tête, un croissant lui croise les épaules, en sorte que les deux cornes paroissent; il est revêtu d'une tunique, & par-dessus la tunique d'une chlamyde; il tient de la main gauche une pique, & de la droite une patere. On voit à ses pieds la tête d'un bouf, ce qui marque qu'on lui facrissoit cette sorte de victimes. Ce dieu Lunus se voit à cheval dans une médaille rapportée par M. Vaillant au second torne le ses Colonies p. 210. la médaille est frappée à Olba, Colonie de l'uni hylie : ce dieu Lunus à cheval porte un bonnet Phrygien, un croissont de L'une traverse se sépaules, & les deux cornes s'élevent à droite & à gauche.

IV. Lunus a le bonnet Phrygien comme avoient non seulement les deux de l'Orient, Mithras, Attis & autres, mais aussi d'autres, comme l'or voit dens un médaillon frappé à Milet : c'est ce qu'on appelloit : 1000, il tière on l'inpoit austi nisagu augania ne cadrior, Cidaris, Cu bajin, Correbentium, S. Jean Chrysostome, ou l'Auteur du Livre du Législateur, num. 4. failant leoumération des habits sacerdotaux, y met la tiare, rièpes, ver ses appearants, la tiare; c'est-à dire, le corybantion; les éditions précédentes avoient nur Lagian, quelqu'un avoit substitué ce mot à noposairien, qui se trouve dons tous les manufcrits; mais quoique sufersia soit un mot usté dans ce sens, resultation l'est aussi, & il n'etoit pas permis de lui substituer au ..... quoiqu'il signifie la même chose, & que Pollux lui donne le même sens, a sant à nisagu nai nivor navior, Curb sia, quam vocant cidarim & pileum s nosos ... se prend aussi pour la tiare, ou pour la Mapie, comme l'a fort bien remarqué Fronton du Duc, à l'occasion du passage ci-dessus; le Lexicon d'Etienne a, dit-il, a pesartion, re Anna resaure este pro, care. Le corybantion est un bel ornement de tête, Cidaris, est un corybantion, ou bonnet, une espece de couvre chef qui ressemble à la tiare; le corybantion doit apparemment avoir pris ce nom de ce que les Corybantes qui célébroient leurs mylteres en furieux, portoient un bonnet semblable.

urbs est, percail. Unde arguirur ejus cultum late dissulum fuist in Oriente & in Asia Minore. Tiara Phrygia caput ille tegir, crescens luna ex ambobus humeris cornua profert. Tunica indurus est, ac supra tunicam chlamydem habet. Manu sinistra hastam, dextera pateram tenet. Ad ejus pedes caput bovis vel tauri signiscat ejusmodi victimas mackatas ips fuist. Hie Deus Lunus eques conspicitur in nummo Valentii nostratis opera emisso secundo tomo de Coloniis p. 210. Nummus Olba percussulus suit, quae erar Pamphyliae colonia. Hie deus Lunus eques tiaram pro more gestar, crescens luna transversa ab humeris erumpit in duo cornua.

IV. Lunus Phrygia tiara caput tegit, quemadmodum non solum alii dii Orientales, Mitthas, A
ttis & cæteri; sed etiam alii dii, ut in nummo
Mileti percusso videre est. Pilei genus est, quod
tiaram vocabant, aliisque nominibus appellabant, xisagus, xepsaoia, xepusairus, cidaris, cythasia, Corybancium. Joannes Chrysostomus, siive
auctor libri de legislatore numero 4, ubi facerdo-

# 

### CHAPIT RE IV.

I. Mitrhas extraordinaire. II. Ses fymboles. III. Mitrhas appelle Mithir, & peint en femme.

I. Ithras revient sur les rangs, après ce grand nombre de figures déja données, où il est représenté toûjours avec quelque diversité : en voici encore une qui ne méritoit pas d'être oubliée, elle a été donnée par feu P.L. M. Gronovius à la tête de son édition latine de l'Agostini, tirée d'un marbre qui est à S. Marc de Rome. Mithras y est sur le taureau à l'ordinaire, mais d'une maniere fort différente des autres, où il plonge son épée dans le cou du taureau; ici le taureau est couché à terre, Mithras debout sur lui, met un pied entre ses cornes, & l'autre sur le dos de l'animal; il tient de la main droite l'épée nuë, & de la gauche un globe, pour marquer qu'il domine sur toute la terre, ou qu'étant le Soleil il l'éclaire, & la rend féconde par les influences; il a la tiare persique en tête, est revêtu d'une tunique, & par-dessus du candys, ou manteau attaché vers l'épaule; il porte des anaxyrides, ou brayes à la maniere des Perses, des Orientaux, & de presque toutes les Nations barbares; il y a ici comme dans la plûpart des autres images trois Mithras : celui qui est sur le raureau marque le Midy, celui de la droite qui éleve son flambeau marque l'Orient, celui de la gauche qui éteint son flambeau marque l'Occident. Celui-ci est assis, & a la tête appuyée sur la main, comme pour dormir, parce que la nuit arrive.

II. Les symboles de Mitrhas se trouvent presque tous ici : le chien & le serpent sont auprès du taureau ; le Soleil en haut est représenté en jeune homme rayonnant, & de l'autre côté la Lune avec les cornes de son Croissant; elle se trouve souvent dans les figures Mithriaques, parce qu'on disoit que Mithras,

ou le Soleil lui rabattoit les cornes figurées par celles du taureau.

Torquentem cornua Mitram.

Nous trouvons ici toutes les figures des Mithriaques exprimées par S. Jerôme,

### CAPUT IV.

I. Mitrhas insolita forma. II. Ejus symbola. III. Mithras appellatus Mithir & muliebri forma depitus.

M Lethus post for datorum schematum f.e-quentiam, in queis aliquid semper d.tterenthe outers tear, denuo accedit. En unam eamque molitam imaginem, quam prætermittere non lictbat. A Jacobo Gronovio publicatus hic Mithras est, initio editionis latinæ Agostini, prodit autem e. ma.more Romano sancti Marci, Tauro Mithras insistit : at non folito more : in aliis quippe schematibas glatium in tauri collum infligit; in hac autem imagine taurus humi decumoit, Mithras tupra taarum stans, pedem alterum inter cornua ejus immittit, altero dorsum ejus premit. Dexte-ra mattu strictum glasium tenet, sinistra vero globum, ut fig mest totus orbis fe impenum tenere, five, cun, tol sit, aniversom radiis illustrare suis, fovere, secunditatemque indere. Tiaram ille Per-sicam capite gestat, ac tunica i idustur cui super-sicam capite gestat, ac tunica i idustur cui super-super in control ad Lætam exp. siz i quarum no-

ponitur can lys five palliolum in humero anne-xum. Anaxytidas five braccas habet, quent codum nationes tire omnes orientales, bubilieque gentes prope ant erfæ. Hie ut & in cærtis pene omanbas integritous tres Nithar vicantus. Qui fupra taurum est, mendiem denotat : qui ad dexteram consistit & accensam facem engit, Orientem significat, qui ad sinistram, & facem ex-stinguit, Occidentem indicat. Hic porto sedet, inque manum caput reclinat, quali somnum ac-

II. Symbo 1 Michra fore omnia hic comparent. Canis & serpens prope taurum funt. S.d i. Juprema imaginis parte juvenis radios emittentis spe-ciem præsert, è regione Luna, crescentis cor us exhibet. Sepr autem illa occurrer in Mitne neis et ematibus, quoniam dicebatur Mithras five for ph cornua demittere, quæ cornibus tauri fabindica-

bantur.



ENDIMION, LA LUNE





LXXXI.Pl.

nain





aillons du Roy

Tom . 1 81



dans son Epître à Læta, dont les noms étoient, Corax, Cryphius, Miles, Leo, Perses, Helios, Bromios, Pater. Corax est le corbeau qui se voit ici deux sois, une sois près du Scorpion, & une autre sois perché sur la soudre, pour marquer apparemment que Mithras, ou le Soleil domine sur la soudre de Jupiter, ou peut-être que c'est lui qui l'attire, & la lance quand il veut; il y peut avoir encore quelqu'autre raison cachée: car les Mithriaques étoient des mystéres, & des énigmes perpetuelles. Cryphius qui veut dire caché, signisse que ces mystéres se faisoient dans des lieux cachés, & dans des antres: on voit en effet un antre derrière Mithras; Miles ou guerrier, s'entend peut-être de Mithras qui tient l'épée nue: Leo, le lion paroit ici, & se trouvoit dans les Mithriaques, je ne sçai si c'étoit en sigure ou réellement: c'est pour cela que les Mithriaques s'appelloient Leontica, comme aussi de Corac Corac et a que les Mithraques des corbeaux vivans se trouvoient dans ces assemblées, & que ce que nous

voyons en peinture, ou en sculpture, y étoit réalisé. Perses, Mithras est un nom Perse, & ce dieu est ici en habit de Perse, les Perses portoient la tiare & le candys, ou le manteau. Helios est le Soloit, qui est ici représenté non seulement dans Mithras, mais aussi dans la sign e da jeune homme qui a la face rayonnante. Bromios est une épithete de Bacchus, prise du bruit qu'il fait dans la débauche. Nous avons vû sur Mithras toine 1. pl. ccxvIII. qu'un monument le dépeint en Bacchus; tel le voit on dans un marbre donné là-même de la gallerie Justiniani, avec des grapes de raisins: c'est apparemment pour cela que le nom de Bromios se trouve dans les Mithriaques. Pater est là pour le pater sucrorum, pere des mystéres sacrés; c'étoit le nom qu'on donnoit aux Prêtres de Mithras, & de-là vie it que les Mithriaques sont quelquesois appellées Patrica. On peut voir ce que nous disons sur Mithras vers la fin du tome premier de l'Antiquité, & au tome second lib. 1. chap. 15. le serpent & le chien se voyent ordinairement auprès du taureau dans ces tableaux de Mithras. On voit encore dans cette image un coq, symbole du Solcil levant, un scorpion, trois pins, ou trois pilines car on ne distingue pas bien ce que c'est, & deux cyprés; tout cela avoit apparemment sa signification secrete. Ces grands airs de mystéres étoient propres à attirer la vénération du peuple crédule.

mina erant. Corax, Cryphius, Miles, Leo, Perfes, Helios, Bromios, Pater. Corax est corvus, qui bis hie depisquar, prope scorpionem selitese, se fulmin intuters, ut significatur fortale. Mitthram sive solem fulmin Juvis paeesle, i pique dominari, vel forte ipsum Mithram sulmen vel attrahere vel immittere pro arbitrio. Alia estam fortasis arcana ratione haz possum intustigi. Mithriaca enum, mykria estant & migmata perpetua. Cryphius, id est occupanta. Union mana perpetua. Cryphius, id est occupanta. Union monte mysteria in abstus lucis & in antris celebrati, vereque p.m. Mithram antris celebrati, vereque p.m. Mithram intustum con picture. Milio seu bellicolus, intelligi ist a de Mithra, gladium nudum tenente. Leo inc comparte & Mithriacis intereras jan veto Leo ipst seus, an in schemate tantuna conspereretur, id 1, motum, certe mith. A Leone Mithriaca Leonitea v estantur, ut à Coiace Coracica, sin his vero forte certibus Leones & Corvi comparebant, & quod depistum seus propries intereras. Perse, Mith. is monen Perseum est, ipse quoque Perseam habet vestem. Perse tiaram gestabant & candyn,

five pallium breve. Helios Sol eft, quem 1 m Mithras tantum, fed Juvenis eriam ille qui vultum hebet tadios emittentem fignificat. Isomos epitheton en Paceli, es fitespit quem inter patridam agrati detambam: Molten vid mis m prato Aat, explimata tomo Tos, ecc., T., and Beschi formam depatum. Anti ya aan action. Tiex Milio Isit maneo expedition on u S. B., and e abot. Pater, hoc less pater recordant, and Mithraca aliquinto Patrici conduct. And a copy of e Methy to my Asti, escape de Methy de Capelifi, que comita areas question agratical and the calculation plebem of contrologic.

#### SUPPLEMENT DE L'ANT. EXPLIQ. LIV. VI. 118

II. Le Simeoni a donné dans son apologie générale la figure : suivante qu'il avoit dessinée lui-même dans la maison d'un particulier de Lyon : c'est la têre d'une femme sur une pierre un peu gâtée; l'inscription qui est sur la pierre est telle: Des invicto Mithir Secundinus dat ; à côté de l'inscription est représenté un serpent. Mithir pour Mithras ne s'est encore jamais vû nulle part : à cela près, la qualité de Deo invitto convient à Mithras, qui est souvent appellé de même dans les inscriptions; le serpent est aussi un symbole propre à ce dieu; mais cette inscription ne convient point, ce semble, à la tête d'une semme : ce qui pourroit faire craindre que cette tête n'eût été là mise après coup : cependant comme il y a des variations surprenantes dans ces images des dieux, & qu'Apollon & Bacchus se trouvent quelquesois en habit, & en coëffure de femme, en sorte que si l'inscription, ou quelqu'autre marque sûre ne les saisoir connoître, on les prendroit effectivement pour des femmes : nous attendrons que quelqu'autre monument nous instruise sur la verité de celui-ci.

Simeonius in Apologia fua generali fequens a fehema protulit, quod ipfe Lugduni in privatis quibufdam ædibus delineaverat : caput est mulieris lapidi tantifper labefactato impositum. Inferiptio in lapide est halpicmodi. Deo invitto Milhiro in lapide est halpicatio in compositum est and in compositum. Secundinus dat. Ad inscriptionis latus insculptus est serpens. Mithir pro Mithra nusquam alias occurrit. Epitheton tamen Deo invillo Mithræ competit, qui sape in inscriptionibus sie vocatus lieribus haberentur; expect legitur: serpens quoque symbolum est Mithra proprium. Verum hac inscriptio cum muliebri telligentiam nos deducat.

capite non quadrat; unde timendum videtur ne caput illud forte fortuna istuc, in locum non si-bi competentem, translatum sit. Attamen quia in hisce deorum imaginibus varietates pene dibiles observantur, & quia Apollo & Bacchus nonnumquam vestitu & capitis cultu mulieres imi-tantur; ita ut nist vel inscriptio, vel certa quædam nota adesset qua internosci possent, pro mulieribus haberentur; expectandum est donec aliud monumentum, è tenebris emergens, ad hujus in-



# MITHRAS

LXXXII Pl n.h. 1 . I







# *ର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ୱର ପ୍ୟାର  ପ୍ୟାର ପ୍ୟାର

### CHAPITRE V.

I. Nymphes , & Nayades. II. Nayade qu'on croit être Egerie.

L Es Nymphes se trouvent assez amplement décrites au tome premier Pl. p. 385. nous en avons donné plusieurs figures tirées de monumens sûrs; mais la belle Nymphe qu'on voit dans la planche suivante nous avoit échappé. Nymphe étoit un nom général, qui s'étendoit sur les Nymphes celestes qu'on appelloit Uranies; les terrestres qu'on nommoit Epigies, & les Nymphes des eaux. Ces trois classes écoient subdivisées en beaucoup d'autres, comme il est dit au même endroit; les Nymphes des fontaines s'appelloient Nayades, que les monumens nous représentent avec des urnes qu'elles répandent, ce qui marque la source des eaux. Celle-ci qui répand l'eau de deux urnes est douc une Nayade.

II. Le Cavalier Massei a publié cette image, & l'a nommée Egerie, Nymphe si connuë dans l'histoire par ses fréquentes conversations avec Numa Pompilius. Il ne l'a appellée ainsi que selon le sentiment commun, il avoüe qu'il n'en a pas de preuve bien certaine. Cette Nymphe ou Nayade est remarquable par les deux urnes qu'elle verse à la sois, l'une plus haut, l'autre plus bas, ce qui pourroit peut-être faire croire que c'est Egerie, dont les deux sontaines se voyent encore aujourd'hui, & ce pourroit-être par rapport à ces deux sontaines qu'elle a deux urnes : les eaux de ces deux sontaines se joignent bientôt après à d'autres eaux qui ont leur source tout auprès. Egerie seroit donc la Nymphe de toutes ces sontaines, & cela revient assez étoit donc la Nymphe de toutes ces sontaines, & cela revient affez à ces vers d'Ovide qu'on trouve aussi dans un marbre antique, où il est dit que c'est Egerie qui sournit des eaux, que cette déesse agréable aux Muses, étoit & l'épouse & le conseil de Numa Pompilius.

Egeria est qua prabet aquas Dea grata Camanis

Illa Numa conjunx consiliumque su.t.

On voit effectivement qu'elle donne ici des eaux de deux urnes, ce qui sembleroit prouver que c'est la Nymphe Egerie. Si elle avoit été déterrée làmême, il n'y auroit point à douter.

#### CAPUT V.

I. Nympha & Naïades. I I. Naïas qua putatur Egeria esse.

quæ Nympha in historia celeberisima est, ob frequentia sua cum Numa Pompulto colloquia, Ilam porro Egeriam vocavit ex vulgari opinione, fatetur enim certum nullum suppetere pro ea re probanda argumentum. Haæ Nympha seu Nympha seu Nympha seu Nympha seu nullum supertere, aliam inferne; unde credi forte possit eam vere esse Egeriam, cujus duo sontes hodieque visuntur: ideoque fortalis haæ Naïas duas tenet urnas. Duûn autem sontium aquæ non procul ab origine cum aliis junguntur aquis, quæ seaturginem proxime possitam habent. Egeria ergo earum omnium aquarum Nympha, ieu Naïas esset je de qua hi duo versus Ovidii, qui etiam leguntur in martoner Villæ Justinianeæ, ut diximus in Diario Italico p. 133.

Egeria est que prebet aques dea grata Camonis.

Illa Numo conjunz constitunque fuit.

Et vere hic aquas ex duabus præbet urnis, unde probabiliter Egeria esse dicatur: sautem hoc monumentum eo estossum loco suisser, nulla superesse dubitandi causa.

# **◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆**

### CHAPITRE VI.

L Orphée, énumération de ceux qui ont porté ce nom. II. Beau monument d'Orphée. III. La fable d'Orphée appliquée à Marc Aurele Empereur : pourquoi. IV. Médaillon de Marc Aurele au revers d'Orphee.

I. A fable d'Orphée est décrite assez au long dans le premier tome p. 404. mais il n'y est pas parlé des dissérens Orphées dont Suidas sait l'énumeration & l'histoire en abregé, & qui ont été quelquesois consondus les uns avec les autres : les voici.

ORPHÉE de Libethres dans la Thrace près de Pierie, fils d'Oeagre & de Calliope. Oeagre étoit le cinquiéme depuis Atlas, descendu d'Alcyone une de ses filles. Il vivoit onze générations, c'est-à-dire, environ trois cent cinquante ans avant le siège de Troye: on dit qu'il sut disciple de Linus, & qu'il vecut neuf générations; d'autres disent onze; il écrivit les Triagmes, ou Triasmes, que quelques-uns attribuent à Ion le Tragique : parmi ces ouvrages sont compris les Hierostoliques. Ses autres livres sont les Cluses colmiques, les Neoteuctiques, les Traités facrés en vingt-quatre livres : on dit que ces derniers sont de Theognete Thessalien; d'autres les attribuent à Cercops Pythagoricien: les Oracles dont on le dit Auteur, font attribués par d'autres à Onomacrite, aussi-bien que les Teletes où les initiations que dissérens Auteurs attribuent à l'un ou à l'autre. Un Traité sur la sculpture des pierres, intitulé Ogdoecontalithe, ce qui veut dire les quatre-vingt pierres : le Traité qui a pour titre Soteria, où les Salutaires, que d'autres attribuent à Timocles Syracusien; d'autres à Perginus Milesien : les Crateres ou les Tasses, dont quelques uns disent que Zopyre est l'Auteur : les Thronismes de la grande Mere, & les Bacchiques que d'autres disent être de Nicias Eleate, la descente aux ensers, qui est d'Herodique Perinthien selon d'autres; le Peple, les Rats, d'autres attribuent ces deux ouvrages à Zopyre d'Heraclée, d'autres à Brontin; l'Onomasticon en mille deux cent vers, l'Astronomie, l'Amocopie,

# CAPUT VI

I Orpheus: enumerantur ii qui hoc nomine funt appellati. II. Elegans Orphei monumentum III. Orphei Fabula Marco Aurelio Imperatori adferipta: quare. IV. Nummus Marci Aurelii in postica sacie Orpheum exhibers

I. O Rphet Fabalam descripfinus, tomo Antiquella matro veriorum qui Orphei nomine prella triert, quos enumerat Suclas, cosamque Internam compendio refert. Hi porto Orphei multipro u o habiti, ab aliis diffincti fuere. En Orthors Nute.

Orrhetus ex Libethris Thacke orlandus; Libethia autem ett u.bs Pierræ vieina, Ocaga & fertir. Peplam & Mines. Libet. Z. psro-Handles-Calhopes filius. Oc. ger vero fair quintus ab Atlanta, ex Aleyone una filiarem ejus. Vixit unmafticum verfibus Moc. Aleon. den 2. d

decim atatibus ante bellum Trojinam : ipfumque Lina direpulum faile deum; et nevem atates visille. Ani vero, underim, semple 7 septim of Ariafnest: qui totten in alia, I nas Freguei elle deutsta. In this venum tress it illa quae da muar Hio glica. Chifs nem Cofinest. Aestensica, Saco, a Sermene Louis vigimi quantot : in vero occi un cile The great Trodalt, ala vico Cocco- pis Pythagorei elle pasant. Osaerta, qua cum al On maentum refruntar et minomoun & Teeta miniationes, quas varii teripores altertiti alteriti buit, in las coam ell bas de tapidam et pron, qua Codicentalmeet i actionar. Servit, i en Timo est Synac, a rive Prigo: Mil. de cla cun aut. Care mili Zopyrottio intere. Theoripuo magi a Main destrum & Bacchiea: qua Nicie Ecoriti hautur. De cenfum ad inferes, quod opu. Hir. Est leint it i de fertur. Pepiam & Minot. Et he. 2 pyto Herackotta tribuuntur: ab aliis autom Franti e. Chomafficiam verifibus Mores Aliono artica.





le Thyepolicon, ou le livre des sacrifices, les Oothytiques, ou les sacrifices des œufs, les Ooscopiques, ou la divination par les œufs; ces derniers ouvrages étoient en vers : le Catazosticon, les Hymnes, le Corybanticon, & les Physiques que d'autres attribuent à Brontin : voilà bien des Livres dont il se-

roit difficile d'expliquer même les titres.

ORPHÉE Ciconéen ou Arcadien de Bisaltie la Thracique, étoit un poëte épique qui vivoit deux générations devant Homere, & avant la guerre de Troie, il a écrit des fables, des épigrammes & des hymnes. Je ne (ç u 11 cette chronologie quadre bien, il me semble que la guerre de Troie sur plus de deux générations avant Homere, en comptant la génération pour trente ans, comme on la comptoit ordinairement.

ORPHÉE Odrysien poëte épique, que Denys dit n'avoir jamais éxisté.

on lui attribue pourtant quelques Poëmes.

ORPHÉE Crotoniate poète épique, qu'Asclepiade en son sixuème Livre fur la Grammaire, dit avoir été ami du Tyran Pisistrate, a écrit la Décaeterie, l'Argonautique & quelques autres ouvrages.

ORPHÉE de Camarine, poëte épique que quelques-uns croyent être

l'Auteur de la descente aux enfers.

ORPHÉE Roi de Thrace, de son temps les Amazones se rendirent les Phry-

giens tributaires.

ORPHÉE au temps des Juges d'Israël, après que la royauté fût ôtée d'Athénes, étoit un homme fort recommandable par la lagesse, & profondsment scavant dans plusieurs mystères : on a ses livres de la connectionce de Dieu, où il dit entr'autres choses qu'au commencement Dieu créa cette partie du Ciel inférieur, qu'on appelle Æther, & qu'aux deux côtés de l'Ather se trouvoit le Chaos, & qu'une formidable nuit contenoit tout, & cachoit tout ce qui étoit au-dessous de l'Æther, voulant signifier par-là que la Nuit avoit précédé l'Æther; il dit aussi que l'Æther suprême étoit incompréhensible, plus ancien que tout ce qu'on vient de dire, & créateur de toutes choses ; il sjoûte aussi que la Terre étoit d'abord invisible; mais que la lumiere ay unt rompu l'Æther, elle éclaira la terre & le monde; il entend cette lumiere qui étoit la plus sublime & la plus élevée, inaccessible, & qui contenoit toutes choses; il l'appelle Bulé, Phos & Zoé, le conseil, la lumière & la vie. Par ces trois noms

piam. Librum de Sacrificiis. De Sacrificiis ovorum, de divinatione ex ovis , versibus. Catazosticum , Hymnos , Corybanticum , & Physica , quæ Brontini elle dicuntur. En multos libros, quorum vel tituli explicatu difficillimi.

ORFHEUS Ciconcus vel Arcas, ex Bifaltia Thracica, poëta Epicus. Fuit autem & hic dua-bus ante Homerum atatibus, Trojano bello antiquior. Scripfit Fabulas, Epigrammata, Hymnos. Uttum hæc ad chronologiam quadrent am-bigo. Videtur enim Homerum fuisse plusquam duabus atatibus post Trojanum bellum, si tamen ætas pro triginta annis computetur.

ORPHEUS Odryfius poëta epicus : quem tamen

Dionysius ne extituse quidem dicit. Nihilominus Poëmata quædam ei tribuuntur.

Ortheus Crotoniates Poëta epicus : quem Pifistato tyranno familiarem fuise Asclepiades libro Grammaticorum fexto dicit. Scriplit Decaeteriam, Argonautica, & alia quædam.

ORPHEUS Camarineus, poëta epicus : cu-

jus esse dicunt Descension ad ir feros.

ORDHEUS rex Thracam: citis timporibas Amazones Phrygas libi tributarios to aunt.

ORPHEUS lub Juissium juicibus, lablita Atheniensum regio, clius etat, in iaptentili-mus, & multorum mydericam petit ii i. 1. Ha-jus eriam feruntur orationes de cognitus. Det, in quibus præter alia & line he t · A detem principio à Deo conditum funde : & io et que Atheris parte fuisse Chaos; & Nectem terro, en omia tenarse, & occultado en que sito Athero en un significans Nocem ese priorem. Lem en m divir, furmann Sectum ene prosent. Italian poles, & omnium effe tumoum & autiquationin, omniumque terum opiticem. Terram etiam divisi invifioliem effe. Dixit etiam lumen winer tapto terram illuftraffe, & omnes) s conditas. I led icelicet lumen, quod diversi l'e topre um omon 1, & inaccedim, on requestion refer quo. v civit Confilium, Lucem, Virim. His topal nominbus unam facultatem i mineari dinit, & anama

il déclare une seule vertu, & une puissance de Dieu Créateur de toutes choses qui a produit du néant toutes choses visibles & invisibles; il dit aussi que le genre humain a été créé de Dieu auteur de toutes choses, & qu'il lui a donné une ame raisonnable, en quoi il a suivi Mosse; il ajoûte que le genre humain est malheureux, sujet à plusieurs maux spirituels & corporels, capable de bonnes & mauvaises œuvres, & assujetti à une vie miserable; il y a apparence que quelque Chrétien Gnostique aura prêté à Orphée toutes ces choses.

De tant d'Orphées il paroît que les anciens, poètes, & autres, n'en ont fait qu'un, à qui ils ont attribué bien des choses; ils l'ont fait sur tout un admirable Musicien. Il s'étoit rendu si habile à joitet des instrumens, désent-ils, qu'il charmoit non-seulement les hommes, mais aussi les bêtes, & jusqu'aux choses même insensibles, les lions, les tigres, les léopards, oubliant leur ferocité, accouroient à cette mélodie, & tel en étoit le charme, que les bœuss, les mourons, les agneaux qui s'y rendoient aussi, joitissoient en toute sûreté des doux accords de sa lyre, les oiseaux y voloient; les sorêts même, & les rochers

se prêtoient à cette harmonie.

PL. II. Nous avons donné là même deux images d'Orphée, en l'une il charme LXXXIV les animaux au son de ses instrumens; en l'autre il enchante avec sa tyre le chren Cerbere; mais rien n'approche de la beauté du monument que nous représentons ' ici. Je ne sçai s'il est aujourd'hui aussi entier que le dessein le montre, mais le voici en l'état qu'il étoit lorsque Boissard le dessina à Petavy dans la Stirie, Ville autresois sort connuë sous le nom de Petovio, onus S. Athanasse p. 296. l'appelle atresseux. Cet édifice a vingt quatre pieds de haut, huit de large, & deux d'épaisseur; il est tout en sculpture depuis le haut jusqu'à la basse hors la platte bande, où est une inscription fort garée : on y lit pourtant à coup sût, M. Aurelio Casari ..... suscepto voto dedicarunt : c'est un vœu fait par les habitans pour l'Empereur Marc-Aurele, qui sut apparemment dans ce pays, lorsqu'il sit la guerre aux Quades & aux Marcomans : ce vœu semble avoir été fait pour l'heureux succès de cette expédition. Au des la des

l'inscription est représenté Orphée jossant de sa lyre, ayant un sion couché au-

potentiam omnium rerum opificis Dei; qui ex eo quod non erat omnia ereavu & vifibilia & invifibilia. De genere autem humano dixtt, ipfum itidem ab omnium rerum opifice Deo formatum fuiffe, & animam accepiffe ratione præditam, fequutus Moyfis feripta. Dixit ettam, genus humanum effemilerum, & multis anımi corporifque calamitatibus obnoxum, bonorum malorumque operum cıpıx, & al miteram vitam addictus. Veri fane fimile eff Canthanam aliquem Gnofficium hæc Ornhei nomune commentum effe.

phei nomme commentum effe.

Ex tot Orpheis videntur Veteres cum poëtæ, tum alii unum Orpheum effinxisse, cui tot tantaque adferipserint, Inter Musicos autem cum primis admirandum illum comment sunt. Instrumenta musicæ adeo perite trachabar, ur non homnes modo, sed etiam seras, imo res quoque sensu carentes ad melodiæ suæ concentum evocatet: Leones, tigres, leopardi posita serocitate ad hanc melodiam accurrebant, usque adeo illecticantas suavitate, ur boves, oves atque agni, qui consertum & ipsi venicbant, securitate omni fruerentur dum lyræ ejus concentu delectarentur. Eo volabant aves, sylvæ quoque & rupes

illam fectabant ir harmoniam.

 près de lui, qui marque être fort attentif au son: là se voit une sorêt, qui selon la fable s'y doit être transportée pour entendre de plus près ces charmans accords. Des animaux de toute espece sont pour la plûpart assis ou couchés tout autour; ils marquent en haussant la rête, & dressant les oreilles, le charme qui les tient. La frise au-dessus est pleine d'oiseaux, parmi lesquels on remarque la choüette, le coq, le cygne & le paon: au-dessous de l'image plein d'animaux,

entre lesquels sont le sanglier, le bouc, le belier.

III. Pourquoi la fable d'Orphée sur un monument sait pour M. Aurele? c'est apparemment pour marquer que comme Orphée enchantoit tout par les accords de sa lyre, de même ce bon Empereur charmoit tout le monde par la douceur de ses paroles, & par un gouvernement le plus équitable qu'on eut encore vû, par sa modestie & par son humeur biensaisante. Au bas de ce monument est représentée une histoire plus difficile à expliquer. Un homme nud assis parle à des semmes, une autre semme est accoudée sur le dossier de la chaile. Ces femmes semblent lui apporter des présens; la premiere tient un vale, les deux suivantes ont chacun une espece de globe, ou peut être une pomme à la main; la quatriéme est nuë, & termine la bande; elle tient d'une main un bouclier appuyé contre terre. Voilà un tableau bien difficile à expliquer. Ce qu'il semble qu'on pourroit avancer de plus convenable à l'inscription, seroit de dire que l'homme nud assis est peut être quelque divinité du pays, a laque le la ville de Petau vient faire les offrandes, pour accomplir le vœu fait pour l'heureux succés des armes de l'Empereur; & que la premiere figure qui porte un grand vase sera le Pièrre ou la Prêtresse : car il n'est pes aisé de connoître si c est un homme ou une femme. Les deux figures suivantes seront-là pour faire honneur à la cérémonie; & l'homme qui tient un bouclier ovale, signifiera que le vœu se fait pour l'heureux succés des armes de Mirc Aurele : voilà la piemiere pensée qui me vint en comparant l'image avec lanscription. Je vois bien qu'il se présente des difficultés contre cette explication : car l'homme assis a plus l'air d'une personne vivante que d'une divinité; & ce qui semble confirmer que c'est une personne vivante, c'est qu'on von une semme appuyée contre le dossier de sa chaise. On pourroit repondre à cela, qu'on voit si souvent dans

cumbit leo, qui melodiæ concentu captus videtur. Hic filvam videas, quæ ti mythologis fides, ithuc aliunde profecta elt, ut cantus fuavitate gauderet. Cujulvis generis animalia circumquaque vel fedent vel decumbunt, erecto capite, arrectisque auribus le melodia demulecri testificantur. Zophorus superne avibus repletur, inter quas noctua, gallus, cycnus & pavo; & sub imagine, animalia diversa comparent, in quibus aper, hircus, aries.

III. Cur Orphei fabula in monumento ad Marcii Aurelii Imperatoris honorem erecto? Quantum conjicere valeo, ur fignificaretur, quemadmodum Orpheus lyra fuz concentu omnia demulcebat, fie optimum illum Imperatorem omnes ad fui amorem illexific tum fuavitate verbotum, tum illa in imperatolo aquitate, benignitate, modestia, beneficentia. Pars infima monumenti rem longe explicatu difficiliorem moristrat. Vir nudus fedens molicres alloquitur; mulier alia fapterna fedentis fella cubitis innititur. Mulieres idas vedentur fedenti viro munera afferte, Prima vas tenet; dua fequentes globum fingula five ma-

Tome 1.

lum; quarta nuda, quæ claudit agmen, manu clypeum in terrem innixum teat. En inrique imagis em explicatu admodum officilem. Id quod autem inferiptioni magis consentaneum statim in mentem succerit, boc est; nimirum hommem sedentem elle fortassis aliquod numen illus regionis, cui civitas voti suscepti solvendi causa, nempe, pro selici exitu armorum Marci Aurelii, munera offert. Quæ prima persona accedit, sacerdos erit sue mas, sive semina; neque enim ita facile potest genus distingui. Quæ sequunturduæ, sacerdos erit sue mas, sive semina; neque enim ita facile potest genus distingui. Quæ sequunturduæ, sacerdos erit sue mas, sive semina; neque enim ita facile potest genus distingui. Quæ sequunturduæ, sacerdos erit sue moras seus seminatur: is vero qui elypeum ovatæ sormæ tenet, significabit, votum pro selici Marci Aurelii in bello successis, votum pro felici Marci Aurelii in bello successis, votum pro simagine comparanti, in mentem venerunt. Nee me fugir multas mihi posse disficultates obsici; nam vir ille sedens plus viventis hominis, quam numinis cujuspam siguiam effert: id quod etiam vosifimare videtum multerilla sellæ dorso in na. Cui objectioni responderi potest deos dean pie in monumentis agentes ac loqui nes repræsentari, at id mihil

ies monumens des dieux agillans & parlans, que cela ne peut faire aucune Sur le petit côté de ce monument on voit trois figures nuës, dont ce'le d'en

bas a un manteau qui ne couvre pas sa nudité, & celle d'en haut porte un bon-

peine : cependant je ne voudrois pas garentir cette explication.

net tout semblable à celui de la semme d'un soldat, représentée à la planche x. du quatriéme tome, & qui a la forme d'une coupe renversée: mais notre graveur ne l'a pas représentée ici fidelement telle qu'elle est dans l'original. IV. Un médaillon de Marc-Aurele nous représenté à aussi Orphée, qui des doux sons de sa lyre charme tous les animaux; ils s'y sont rendus : on y remarque le singe assis, le lion, le sanglier, & d'autres plus difficiles à distinguer: on y voit auth plusieurs oiseaux, entre lesquels un temble per hé sur un pieu fiché en terre : voilà deux fois Orphée dans des monumens faits en l'honneur de Marc-Aurele. Il est à remarquer ici qu'Alexandre Severe, qu'on comproit aussi parmi les bons Empereurs, portoit beaucoup d'honneur à Orphée, qu'il avoit mis comme un dieu dans son laraire avec JESUS-CHRIST, Abraham, & Apolione de Tyane, comme nous avons dit ci devant sur les Lares. De-là quelqu'un pourra peut être conjecturer que ces Empereurs recommandables par leur équité, & par la douceur du gouvernement, étoient compares à Orphée, & rendoient eux-mêmes à Orphée des honneurs divins. Il y a lieu de croire qu'on ne mettoit Orphée dans les monumens de Marc-Aurele, que parce qu'il honoroit lui-même Orphée; comme fit depuis Alexandre Severe; & qu'il gouvernoit l'Empire de maniere qu'il charmoit les hommes par sa

justice, sa bonté, son humeur compatissante, de même qu'Orphée enchan-

negotii facessere possit. Nolim tamen hanc explicationem ita certam indubitatamque haberi. In minori monumenti hujus latere tres personæ nudæ vifuntur : quæ inferius postra est pallium gestat, neque nuditatem obtegit; & quæ supra alias conspicitur, capitis tegumentum gestat ilh simile, quon in tabula decima quarti Antiquitatis explan to com vilete eft, caputque tegit uxoris cu-pitatam militas ibidem reprefentati : ille vero feu pileus, feu alio nomine appellandus, inverfum poculum omnino refert. Sed feulptor nofter non illud accurate delineavit, quale est in archetypo

toit toutes choses par le son de sa lyre.

In nummo etiam Marci Aurelii a conspicitur Orpheus, qui lyræ suæ concentu animalia demulcet. Istuc porto auscultandi causa confluxerunt cunti. Obtervatur ibi simia sedens, leo, aper, .... que feræ quas non ita facile est internoscere. Outervantur etiam hic aves plurimæ, inter quas una palo in terram defixo infidet. En bis Orpheum in monumentis Marci Aurelii Imperatoris. Ubi observandum est, Alexandrum etiam Severum Imperatorem, qui inter optimos principes cen-febatur, Orpheum in honore habuisse: quem quasi deum in Larario suo locaverat cum Christo, Abrahamo & Appollonio Tyanco, ut supra diximus, ubi de Laribus. Hinc fortasse conjiciat aliquis in more suisse, ut imperatores qui humanitate, æquitate & beneficentia conspicui erant, Orpheo olim compararentur : ipsosque Orpheum in pretio quali deum habuisse. Nam ut credere est, ideo Orpheum in monumentis Marci Aurelii depingebant, quia ipse, ut & postea Alexander Severus, Orpheum venerabatur, curabatque imperium ita moderari, ut quemadmodum ille melodiæ suavitate, sic ipse justitia, lenitate, commiseratione cæterisque virtutibus subditorum animos demulceret.







# 

#### CHAPITRE VII.

Les deeffes appellées Mairæ, & les déeffes champêtres au nombre de trois.
 Beaucoup de déeffes en même nombre chez les anciens. 111. On trouve auffi les deeffes champêtres deux enfemble, & quelquefois une feule.

Es trois déesses appellées Maira, tirées d'un bas relicf de Metz ont PL été dessinées par Bosssard d'après l'original. Elles se trouvent dans son LXXXV. mst. Gruter les a austi données, mais en bois, & si grossierement qu'on n'y connoit presque rien. L'inscription est, in honorem domus divina, dis Mairabus vicani vici Pacis: En l'honneur de la maison divine, aux déesses Maires, ceux de la ruë de la Paix. C'est un vœu fait par les habitans de Metz de la ruë de la Paix. Nous avons vû au troisséme tome de l'Antiquité pl. XLIX. le vicus Sandaliavius, ou la ruë des Cordoniers de l'ancienne Ville de Mets. Nous verrons aussi plus bas une autre ruë de Mets, qui étoit appellée la ruë de l'Honneur. D'où l'on peut conjecturer que c'étoit en ces temps-là une grande Ville. Ceux de la ruë de la Paix firent donc ériger ce monument en l'honneur de la maison divine ou du temple des déesses appellées Maires, qu'on voit ici au nombre de trois: c'étoient des divinités du pays. Celle du milieu tient des fruits dans un pli de sa robe, celle de la droite une patere, & celle de la gauche un rameau. On ne connoit ces déesses que par ce monument. M. Fabretti croit que ce sont des divinités rustiques, ce qui n'est pas hois d'apparence. Il fait la dessus une résléxion, qui est, que ces déesses rustiques sont ordinairement mises au nombre de trois. Il apporte outre cet exemple celui des déesses appellées Vacallineha dans Gruter p. xc1. où il est dit qu'elles sont trois ensemble; celui des déesses Suleves ou champêtres, que nous avons données après lui au premier tome pl. CCXXII. Eiles sont d'un dessin bien plus grossier que les décsses Maires que nous donnons ici, & qui paroissent de bon goût. Dans le riche cabinet de Mgr. le Cardinal Gualtieri, il se trouve quelques figures qui ont assez l'air de

## CAPUT VII.

I. Dis Milre, desque campelres tres. II. pes multe codom numero apud voleres. III. Dis campelres etiam dus fimul comatur, O somannam una tantum.

I. Thes ille der Matre 1, tr ex anaglygho Merenfi eductr a Bailarao 1 archetypum intus e dehneatæ funt; in ejus antem manuferipto codice reperiuntur. Gruterus quoque protulit, fed in lignea tabula incifas, tam rudi fiy 15, vivut politis aliquod lineamentum dittisquete. In feropari et hay moli. In honorem domus det me, dis Man distriction a Merenfibus tat, qui in vico pacis ades habeloint. Vidimus tertio Antiquitaris e planate ano Tab. xix.vicum fandaliarem five futorum vier is illus urbis Merenfis. Cui cognominis alius Romæetat, vicus fandaliarius dictus: Alium item infia videbimus Mereniem vicum, qui vieus Hono-Toine I.

in licebatur. Unde conj c. v, quenta chin & quenta chin la unba illa fuenti. Dea parto il acharica, ca une confinciunti tres sui, eto, ilian, at vatata, regionis numina erant. Que in me tio flat, in reducke tunica fina ractos ten t, que a dextinituri, pateiam, que a finalis, italiam. Cunis vinturi, pateiam, que a finalis, italiam. Cunis vinturi, pateiam, que a finalis, italiam. Cunis racionamento dea ille Man e commemorantur. Parti Raphael Fabrettos ruficia elle numina, que finalis ratificas, tres ur platificami numera poni. Prater hoc examplimi, aliud presist necipe dealum, que Vacadu el e appellontur apud Giuterum p. e.c. ubi distur et il las ties elle numina, que vacadu el e appellontur apud Giuterum p. e.c. ubi distur et il las ties elle numero, exemplimi tera dealum, que Soleva feu campedres vocanter, quis poit illum emitimis. Tonno Antiquitaris espainate primo T. b. cc. ill. Far utdore feanpro contentità funt, quam dee noftre Mairæ, que far eleganti opere funt exprella. In mignito Muteo Eminent. Cardinalis Guateta, anquot tebe

monument est consacré aux deesses Suleves & Champéties.

M. Fabretti de Aquaduct. p. 107. remarque après Ausone dans son Idylle x1. intitulé Gryphus, que ces déesses qu'on mettoit plusieurs ensemble, étoient fort ordinairement au nombre de trois; comme les Gorgones, ou les Furies; les Graces leurs sœurs filles de Phorcus, qui s'appelloient Paphredo, Enyo, & Dinon, dont parlent Hesiode dans sa Theogonie, & Æschyle dans son Promethée. Ces trois sœurs étoient nées avec des cheveux blancs comme des vieilles : elles n'avoient qu'un œil & une dent à elles trois; elles tenoient cet œil & cette dent dans un vase, & quand quelqu'une sortoit elle prenoit l'œil & la dent pour s'en servir, & remettoit l'un & l'autre dans le vase après son retour. Les Parques étoient aussi au nombre de trois, les Sirenes, les Harpyes, les Hesperides, les Stymphalides, les Graces, & même les Sibylles selon Ausone dans ce même Idylle, & encore les Muses selon le plus ancien sentiment rapporté au Chapitre des Muses au premier tome de l'Antiquité. A quoi on peut encore ajouter Hécate à trois faces. Cela fait voir que ces anciens profanes se plaisoient à mettre ces semelles bonnes ou mauvaises trois ensemble. Mais cela n'étoit pas général, comme nous allons voir-

Les deux suivantes 'assisses ensemble ont tout l'air de décsses rustiques, quoique moins grossierement travaillées que les précédentes; l'arbre qui est au côté de l'une, & qui paroît être un palmier, est souvent la marque des divinirés champêrres, & des facrifices champêrres, quand c'est un facrifice. Les fêtes champêtres, ou qui se célébrojent aux champs, étoient aussi marquées par des arbres. Les deux déesses ont par-dessus leur coëffure un grand voile, & tiennent une patere. Celle du côté opposé au palmier a un chien auprès, une petite fille lui releve le voile. Voilà deux déesses rustiques ensemble. Le nombre de trois n'étoit donc ni consacré, ni perpetuel pour ces sortes de divi-

mata funt, queis numina etiam rultica exprimun-tur. In primo ' schemate tres comparent, Mater quædam effe videtur ambos filios amplectens. In sequenti 1 quoque tres habentur, rudi admodum opere. Hujulmodi figuras, Hetruscas Romani vocant, quæ in dies eruuntur per Italiam & in agro Romano. Eæ pro deabus Campeshibus ha-b...tur, quia deæ Sulevæ his omnino similes campestrium nomen habent in monumento cujus in-scriptio talis est, SULEVIS ET CAMPESTRIBUS SACRUM. Ob similitudinem igitur schemaris ha

quoque Campestres dici probabiliter possunt.
Raphael Fabrettus de Aquæductibus p. 107. observat post Ausonium Idyllio x1, cujus titulus eff Gryphus, deas illas, quæ plures simul cole-bantur, terno ut plutimum numero suisse; ut exempli causa Gorgones seu suriæ, serææ reaste, surores earum Phorci siliæ, quarum nomina erant Prometheo, Hæ tres sotores cano capite natæ erant, ut anus. Unus autem oculus, densque unus in usum trium erat. Oculus autem & dens in vase quopiam reponebantur. Egredientes

domo fingulæ oculum dentemque accipiebani, Parcæ quoque ties numero erant, ut Sirenes, Harpyix, Heiperides, Stymphalides, Grana; imo enam Sibyllar, ut in eodem Idyllio refert Aufonius. Mute quoque fecundum vetultifimos auctores tres erant, ut in cap. Mularum, primo Antiquitatis explanatæ tomo reculimus. Quibus acljici potelt Hecate tergemina, quæ offert tria virginis ora Diana. Hinc compertum veteres illos profain illas feminas deas, seu bonas, seu malas & exitiosas monstrosasque tres simul libenter posuisse; sed non semper eumdem ipsum numerum sectatos suisse infra videbimus.

Due sequentes, + quæ und sedent rusticarum dearum speciem præ se ferunt, etst minus rudi opere concinnatæ sint, quam priores. Arbor ad stus alterius mulieris quæ palma esse sile videtur, ex-pressa, sæpe numina rusticas significat; itemque rustica sacificia, si sacrificium exhibeatur. Rustica quoque festa arboribus subindicantur. Ambæ deæ amplo obteguntur velo, & pateram manu tenent. Altera è regione posita canem ad latus habet, puella autem velum ejus paululum sustollir. En duas fimul rusticas deas : trium ergo numerus nec sanités. C'est peut-être le hazard qui a fait qu'on en a trouvé d'abord piusseurs en ce nombre. En voici 'encore d'autres à peu près de même goût, qui vont 5 seules ; deux sont assisés, & l'autre est debout. Des deux assisés l'une a un 6 grand voile 2 comme les précédentes, & tient une patere. Elles sont assisés 7 dans une espece de trône. Celle qui est debout est aussi voilée.

Il est encore à remarquer que des figures que nous avons données à la planche xcix. du second tome de l'Antiquiré, & qui se trouvent-là parmi les vœux, n'y ont été mises que par conjecture; il y en a deux qui paroisent être de même genre que celles-ci. Deux sont assisse ensemble sur un même siège ou tiône; l'une des deux a un petit ensant sur son giron. Une autre est debout & seule, & porte une tunique, & par-dessu une mante : elle a un ornement de tête qu'on laisse à considerer au secteur. Nous ne les disons déesses rustiques que par conjecture, & parce qu'elles ressemblent aux déesses Suleves & champêtres, que nous avons données au premier tome de l'Antiquité, où l'inscription apprend qu'elles étoient honorées comme déesses; & qu'elles ont beaucoup de rapport aux déesses Maires, qui sont au nombre de trois, & se tiennent debout dans la planche, où l'inscription les qualifie déesses Maires. On en déserrera peut-être d'autres, qui nous feront mieux connoître celles-ci. Celles qu'on a déja trouvées prouvent que cette sorte de culte étoit établi en plusseurs endroits.

cer nec perpetuus erat t & fortaffe casu accidit, ut aliquot ttes numero simul occurrerent. En adhuc alas, ' cjussem ut puto genetis, & opere similes, quæ solæ sunt, neque socias ullas habent.

Duæ sedent, stat \* alia. Ex sedentibus ' altera magno obregitur velo, ut ilæ binæ quæ præcedunt, pateramque tenet: eæ in quodam ceu solio sedent; quæ stat, ettiam velata est.

fedent: quæ star, etiam velata est, Animadvertas velim ejastem generis videri illas quas protulimus in tabula xcıx, tomi Antiquitatis explanatæ secundi; quas inter Vota protulimus ex conjectura. Duæ simul eodem in folio sedent. Earum vero altera infantem nudum inter genua assidentem habet. Alia vero stat sola & tunica primum, dehme palla induitut : cultum vero captus ibidem vide (is. Hæ porro etiam tufticis deabus forte annumerandæ funt : deas ex conjectura dreimus, qual fat fimiles funt aut deabus Sulevis & campefisibus, quas prorulimus in primo Antiquitatis explanatæ tomo, ubi inferiptio ipfa docet eas ut deas habitas fuisse; aut dis Maitabus quæ tres una stant in hac quam nunc explanamus tobula, & dearum nomine insigniumur in superposita inscriptione. Fortæsse aliæ in dies emergent, exque tenebris eruentur, quæ aliquam adjiciant iis quas jam protulimus notidam. Certe ex iis qua jam publicatæ sun, siquet hujus genetis cultum sat fuisse vulgarem.



# *୕ୄ୷ୡ*୕ୄ୷୶୶ୄ୷୶ୣ୷ଵୣୣୄ୷ୠୣୠୠୣୠୠୄୠ୕ଊୣୠ୷ୄୣ୷ୡ୕ୄ୵ୠ୕ୄ୷ୠୣ୷ଢ଼ୣ୷୷ୠୄ୷ୡୣ୷ୡୣ୷ୡ୕ୣ୷ୡୣ୷ୡ

# CHAPITRE VIII.

 Dieux particuliers de Bresse en Italie. 11. Bergimus & sa Prêtresse. 111. Tyllinus & sa main de fer. IV. Le serpont qui mord un œuf, symbole des Egyptiens.

E Rossi dans ses Memorie Bresciane, p. 40. prend la figure suivante pour une Fortune, à cause de la rouë qu'on voit à son côté. Mais la r rouë est aussi-bien de Nemesis que de la Fortune. Le sceptre qu'elle tient de la main droite, & le compas qu'elle a à ses pieds conviendroient mieux à Nemesis, qui a l'inspection sur les actions des hommes, & le pouvoir de punir quand ils manquent. Elle a la tête rayonnante, & couronnée de laurier; deux autres couronnes de laurier sont passées dans son bras comme des Bracelets. Est-ce pour les distribuer à ceux qui les auront méritées? Elle est appuyée du coude gauche sur un grand vase. Il y a apparence que c'est une divinité particuliere de Bresse, où il y avoit plusieurs autres dieux qu'on n'a jamais vûs ailleurs, comme Bergimus, Tyllinus & Noctulius. Cette déesse avoit apparemment son nom, qui se sera perdu avec les monumens qui en faisoient foi. J'aimerois micux la prendre pour Themis que pour la Fortune; le sceptre, la rouë, & le compas conviennent bien mieux à Themis. On disoit que c'étoit d'elle quétoit née la Justice signifiée par le sceptre, la lor ou le bon ordre, fignifiée par le compas, & la Paix que produit la Justice & le bon ordre. D'autres la prenoient pour la Justice même. Mais comme je viens de dire, il pourroit se faire que c'est quelque divinité particuliere de Bresse, comme plusieurs autres de la même Ville dont nous allous parler.

II. Un autre dieu particulier de Bresse étoit Bergimus, dont la statuë s'est conservée quoiqu'un peu mutilée. Il a la figure d'un jeune homme habillé à la Romaine, avec la tunique & la toge. L'inscription semble marquer que cette statuë est un vœu de Marcus Nonius; voici comme on doit la lire. Bergimo Marcus Nonius Marci filius Fabio Senecianus votum solvit; c'est-à-dire,

# CAPUT VIII.

I. Dii qui Brixia in Italia colebantur II. Bengimus ejusque facerdos mulier. III. Tyllinus ejusque manus ferrea. IV. Serpens coam mordens, symbolum Ægyp-

Lo Cravus Rubeus in monumentis Brixianis, luce titulo Memorie Brefriame, fequens figum prate elle Fortunam, quoman ad ejus latus rota currufque vifitur. Verum rota Nemefi perimde atque Fortuna competit. Sceptrum vero, quod dextera tente, circunufque ad pedes ejus politus, ad Nometia porius pertineant, que hominum gesta respirit, ut corrigat si delinquant, pramiis tonet, si bene agut. Ceput autem radiis sulgens lautoque coronatum liber, due alia lautez coronatum este presentation mierte funt; num ut ea distribuat is qui recte pracalacque se gessentir? Dea autem cubito sinistro in vase grandi imposito nititur.

Videtur certe numen aliquod Brixianis proprium & peculiare fuifle: in illa quippe civitate, multi erant dii deaque, alibi nunquam inspecti, ut Bergimus, Tyllnus, Nochulus. Hae porro dea nomen haud dubie suum habuerit, quod cum monumentis illud indicantibus interierit. Illam esse Themiden crederem posius, quam Fortunam: septimum, tota & circinus stant pro Themide. Ex illa enim dicebatut natas esse Justiam, qua per septimum significatur, Legem tive a salar, cojas symbolum dici potest esse circinus as a salar, cojas symbolum dici potest esse circinus; & Pacem qua ex justia & lege nafettur. Alii Themidem ipfam ess sum a salar, cojas symbolum dici potest esse cultura de lege nafettur. Verum ut modo dicebam, est fortrassis aliquod numen peculiare Brixianum, ut & alii ejustem ubis dii: de quibus aggandum incumbit.

11. Beistanus deus alius etat Bergimus, cujus a statua ad attatem ulque Octavii Rubei servata suit, etsi mutila. Juvenis speciem prafert tunica atque toga Romana more indun. Inscriptione docemur statuan villam vottim ede. Erm hie modo legis. Bergimo Marcus Nonius Marci filius, Esbia Sene-





INNN 11 du ten 1 ES DEESSES. malta i Tom I 8



Marc Nonius Senecianus, fils de Marc de la tribu Fabienne, a accompli le vœu qu'il avoit fait à Bergimus. Fabia est le nom de la tribu. Il y avoit trente-cinq tribus Romaines comme nous avons dit au cinquiéme tome de l'Antiquité, pag. 80. La tribu se trouve assez souvent marquée dans les inscriptions, en sorte qu'elle est ordinairement mise après le pronom & le nom, & devant le surnom. Ici par exemple le pronom est Marcus, le nom Nonius, & le surnom Senecianus, & c'est devant ce surnom qu'est mise la tribu Fabia. On trouve aussi quelquesois la tribu après le surnom, mais cela est très-rare. On mettoit la tribu après le nom, parceque les noms seuls étoient inserés dans les catalogues de chaque tribu : en sorte que tous ceux qui s'appelloient Nonius, étoient censés de la tribu Fabia. Les tribus étoient, du temps des Empereurs, dispersées dans l'Empire Romain : en sorte qu'on les trouve quelquesors dans des inscriptions de Provinces fort éloignées. On ajoûta aux trente-cinq, dix huit tribus nouvelles, dont nous avons parlé au même endroit.

Cer habit Romain, la toge & les cheveux à la Romaine me font venir la pensée, que ce pourra bien-être Marcus Nonius Senecianus, qu'on a voulu mettre ici, & non pas le dieu Bergimus II seroir en esser ser de voir un dieu avec la toge Romaine; je ne sçai s'il y en a des exemples: & ce qui me fait encore conjecturer que c'est Nonius lui-même, c'est la statuë de Nonia que nous voyons après. Il y a donc grande apparence que Nonius a sait mettre sa statuë sur cette base, dont l'inscription dir qu'il a accompli le vœu qu'il avoit sait au dieu Bergimus. Dans le Rossi il y a encore une statuë d'un autre Nonius comme porte l'inscription sur la base: M. Nonius Marci silus Macrinus junior, spes maxima Brixianorum; c'est-à-dire, Marc Nonius Macrinus le jeune, sils de Marc, la grande esperance des Bressas. Il paroit par un asser grand nombre d'inscriptions que le Rossi a données, que la famille Nonia étoit fort établie à Bresse; qu'il y en avoit plusieurs branches, dont plusieurs avoient été honorés des emplois les plus importans, & dont un avoit été Consul.

Il y a encore dans le Rossi la figure de l' la Prêtresse de ce dieu Bergimus, qui étoit autresois entiere; mais qui fut depuis cassée, & transportée ailleurs. La voici avec son inscription: c'est une semme qui étend un bras & éleve

cianus votum folvit. Fabia nomen Tribus fignificat. Tribus enim triginta-quinque Romanae crant, ut diximus Tomo Antiquiratis explanatae quinto pag. 80. quæ Tribus non raro minicriptionibus adduntur, hoc ritu videlicet, ut Tribus ut plurimum ponatur pott prænomen & nomen, fed ante cognomen: hoc loco verbi caufa Marcus prænomen eft, Nonius nomen, Senecianus cognomen, cui cognomini præmitirur Fabia Tribus. In pauciffimis porto inferiptionibus Tribus post cognomen ponebatur; rara quippe fupersum hujusmentim ponebantur quia hæc tantum nomina cujusque Tribus catalogo inferta crant; ita ut qui Nonii vocarentur, hinc se ex Fabia Tribu esse interiores diversarum avo per Romanum Imperium disperse erant; ita ut inscriptiones diversarum remotarumque provinciarum Tribuum nomina præstetant. De superadditis vero octodecim Tribusus abunde diximus eo quem supera memoravumus loco.

Vestumenta hujuscemodi, toga Romana, &

Vestimenta hujuscemodi, toga Romana, & capilli detonsi Romanorum more concinnati, facile mihi persuaserint hanc statuam non dei Ber-

gimi, sed Marci Nonii Seneciani esse. Nam prater morem, nec ante uspiam, no fallor, observatum est, deum quempiam Senateus Remai mole vestitum fuisle. Alio item indicio probabiliter conjectare possumus hanc este. No ne statuam, non Bergumi; nempe ex statua Nonix Mactina, quatim ibidem cernimus. Verisimile itaque est, Noonum hanc statuam suam huic basi imposuisle, cujus basis infectiptione significatur, ipsum Nonium deo Bergimo votum susceptum solvisse. Alia tiem occurrit apud Octavium Rubeum statua, Nonii cujuspiam cum hac infectiptione: Marcii Nonium Marcii fiimi junior, Spei maxima Brixtanorum, Ex infectiptionibus autem bene multis ab Octavio Rubeo hine inde collectis liquer Nonium gentem Brixta præpotentem, inque plurimas familia. Avissam, multosque Nonios amplissimis Magistrat. bus decoratos, ex inque unum ad consulatus hon, istat evectum suite.

Protulit etiam Rubeus schema mulieris 3 sacetdotts dei Bergimi, quod schema integrom & ianum olim erat, sed dende fractium & alportitism alio suit. En illam cum inforptissae omnia intiscante. Mulier est que brachium expensitis alrect, ia-

l'autre. On lit sur la base, Nonia Macrina Sacerdotissa Bergimi bene-merenti Camunis cela veut dire les Camuniens (qui étoient, à ce qu'on dit un peuple d'une vallée voisine de Bresse dont nous avons parlé sur Mars ) ont érigé cette statuë en l'honneur de Nonie Macrine Prétresse du dieu Bergimus. On ne sçait autre 4 chose de ce dieu. Le Rossi a imprimé là même une pierre ronde, pleine de bas reliefs, qui a l'air d'un autel, fans rien dire pour l'expliquer, & il n'y a aucune inscription. C'est apparemment un autel du dieu Bergimus. On y voit de face les buttes d'un jeune garçon & d'une jeune fille: nous mettons ici ce monument tel que le Rossi l'a donné, sans pouvoir rien dire sur l'usage qu'on en a fait.

III. Un autre dieu trouvé aux environs de bresse, c'est Tyllinus 'comme l'inscription l'apprend. Il avoit la figure d'un homme; mais des tymboles fort extraordinaires : sa statuë étoit de ser, la tête couronnée de laurier ; son attitude tel que le burin l'a représentée. Il appuyoit son pied droit sur une tête de mort, sous laquelle étoit un rameau de laurier: le Rossi dit qu'il étoit d'olivier, mais sa peinture représente du laurier. De la main gauche il tenoit une pique de fer aussi, terminée en haut par une main de bronze; main, dis-je, toute mysterieuse. Elle étoit ouverte & étenduë, & les doigts fort en arriere. Entre le pouce & l'indice étoit un œuf qu'un serpent entortillé dans la main venoit mordre. Cetre statuë, dit, le Rossi, fut mise en pieces l'an huit cent quarante, par un Evêque de Bresse nommé Rampert, La main ' mystérieuse 6 de bronze étoit entre les mains du Rossi: elle lui avoit été donnée par le Comte Pietro Avogrado, avec toute la description de cette statuë tirée d'un ancien manuscrit. Pour l'explication de cette figure le Rossi s'étend en des raisonnemens vagues, qui ne menent à rien. Le pied sur la tête du mort & le laurier sous cette tête marquent ce semble, que le dieu Tyllinus triomphe de

la mort, & qu'il est immortel. IV. La main avec le serpent qui mord un œuf, a rapport à l'ancienne religion des Egyptiens, avant qu'ils fussent plongés dans l'idolatrie. Il faut rappeller ici ce que nous avons dit à la p. 270. du second tome de l'Antiquité. L'italie avoit pris beaucoup de choses des Egyptiens comme nous le prou-

que brachium erigit. Ad basim legitur : Nonia Macrina Sacerdoii Ja Bergimi bene-merenti Camuni. Macrine Sacerdori je Bergina vene-merenti Camani, De Camunis, vallis cujafdam Brixia vicina po-pelis, itais diximus fupra, ubi de Marte Ca-mulo. De Bergimo nihildum aliud expifcari totuanas. Rotundum \* item lapidem anaglyphis plenom ibidem protult Rubeus, qui lapis a canno fuife videtur, nililque adject ille ad cut explicationem a neque ulla adett inferiptio. Cadidrim aram effe dei Bergimi. Ibi confpicium tur protomæ pueri & puellæ, ut in delineato sche-

III. Deus alius circa Brixiam repertus 1 Tyllinns est, ut inscriptio docet. Is forma quidem erat humana : verum symbola singularia insolitaque præ se ferebat; statua ferrea erat; caput lauque pla le tetora, natas cersos, forma, gestus, queta led delineata. Dextro pede mortui caput premebat : sub mortui capite ramus lauri conspicitus ; ramum olivæ esse dicit Rubeus , sed ipia ejus imago laurum monstrat. Sinistra manu nafta n tenebat ferream, que superne anea manu erronadbatur; manu, inquam, myftica, & arcatiis manaverant, ut ibidem probavimus. Quan-

na multa fubindicante. Aperta manus erat extensaque : digiri sic erecht, ut etiam retrocedere viderentur. Inter pollicem & indicem ovum erat; ferpens manum ipfam circumplicans ovum mordebat. Hæc statua, inquit Rubeus, comminuta fuit anno octingentesimo quadragesimo à Ram-perto, Brixiano Episcopo, Manus autem illa arcanis referta, apud ipsum Rubeum erat, dono si-bi oblata à Comite Petro Avogrado, cum tota hujusce statuæ descriptione ex veteri codice educta. Ad hanc explicandam figuram multa congerit Rubeus inutilia, quæque nihil ad rem ex-planandam conferant. Pes caput mortui premens & laurus capiti mortui supposita, significant, ut probabiliter dici posse videtur, deum Tyllinum de morte triumphare, immortalemque esse

IV. Manus cum serpente ovum mordente, veterem illam Ægyptiorum religionem respicere videtur, antequam nempe Egyptii Idololatriæ dediti essent. Hic memoria repetenda ea sunt quæ diximus in secundo Antiquitatis explanaræ tomo p. 270. In Italia multa observabantur, quæ ab Ægyp-

vons là-même. Quelque superstiticuse que fût la nation des Egyptiens, on y voyoit quelques traces de la véritable religion : la Thébaïde reconnoissoit un dieu immortel & sans commencement, qui en la langue du pays s'appelloit Kneph, dont la figure qui étoit le serpent rendoit par la bouche un œuf, symbole du monde que Kneph avoit produit. C'est ce que nous voyons ici dans cette main au bout de la pique de Tyllinus, qui foule la mort aux pieds; & cela peut, comme j'ai dit, marquer qu'il est immortel. Il porte la main où est le serpent qui tient l'œuf à la bouche, pour signifier peut-être qu'il a fait le monde. C'étoit-là le sentiment des Egyptiens : ces plus anciennes marques de la religion Egyptienne se voyoient ailleurs dans l'Italie. Nous avons donné au même endroit une de ces pierres sépulcrales qu'on appellost Ara, qu'un nommé Herennuleius Hermes fit pour sa femme, pour lui, pour ses enfans & pour sa posterité. Il est représenté lui-même au milieu de l'inscription sacrifiant aux Manes. De l'autre côté de la Pierre sont deux serpens, dressés sur leur queuë, & mis de face l'un contre l'autre; dont l'un tient un œuf de sa bouche, & l'autre semble vouloir le lui ôter. Ce serpent qui a l'œuf à la bouche fignifioit selon ceux de la Thébaïde, comme nous venors de dire, Dieu qui a fait le monde : c'étoit le bon principe. Mais comme la plûpart des Egyptiens admettoient deux principes, l'un bon, l'autre mauvais; & que selon Plutarque toute la réligion des Egyptiens étoit fondée là-dessus, il faudra dire que l'autre serpent qui, dressé sur sa queuë est opposé au premier, sera l'image du mauvais principe, qui veut ôter le monde à l'autre. Ces deux monumens semblent prouver que ce sentiment avoit passé en Italie. On en déterrera peutêtre d'autres, qui éclairciront mieux la chose.

Il est à remarquer que dans le nom Tyllino, qui est sur la base, & qui marque apparemment par ce datif, que c'est un vœu fait à Tyllinus, au-lieu des deux LL. il y a deux AA grecs. On ne peut en deviner la ration, ni sçavoir s'il

y a là du mystére.

tumvis fuperstitiosa gens Ægyptiaca esfet aliqua saltem veræ religionis vestigia apud illam compate bant. Thebasis Deum unum immortalem agnoscebat, qui sine principio esse dicebatur, quem patria lingua vocabant Kneph. Hujus sigura erat serpens, qui ore emittebat ovum, mundi a Knepho producti symbolum. Ovum in manu illa videnus in summa Tyllini hasta posita. Tyllinus vero mottem pede calcat, unde forte significerur, ut dicebamus, i spium esse immortalem. Ipse igitur manum illam in fumma hasta positam gestat, in qua serpens ovum ore tenens exhibetur ut inducetur orbem ab illo fuisse conditum. Hac Ægypticer en erat opinio; vetustissim signa in aliis Italia partibus visebantur. Num in supra memorato loco schema lapudis cujusdam sepuleralis dedimus. Hunc erexerat lapidem Herennuleius Hermes uxori, liberis & posteris. Ipse vero Herennuleius Hermes in media infectiptione repræsentur dis Manibus sacrificans. Ad alterum lapidis latus duo serpentees sunt erecti, caudaque sua mit enet ore; alter ovum alteri eripere conatur. Serpens

porro ille, qui ovum ore tenet, fign ficabat, fecundum vererem illam Thebaidos genera, Deum qui mundum condidir, ut modo elebermus, lite vero Deus pro bono principio l'i-bebatur. Quoniam aurem Ægyptiorum magna pars duo principia admittebaur, bonum videlicet & malum, & quoniam, ut air Plutaichus, to... Ægyptiorum teligio hae mitebatur difeiplina, dietendum erit, alium ferpentem cauda nixum & circtain, qui alteri ferpenti eft oppofitus, effe mali principii imaginem, qui bono principio muisaem valt cripeie. Hane autem fententiam per Italiam per equiofijam faltem propagatam fuile, ecce jim duo exempla teltificantur, fortaffique alia pro fibunt in dies, atque ex tenebris eruentur, queis res notior evadat.

Cæterum observandum est in voce illa Tyllino, quæ ad basim insculpta spit & qua signisicatur hoc votum este Tyllino deo emission; duæ litteræ LL. non hoc latino modo seribuntur, sed lambda duo exprimuntur sic »; qua porro de causa, & en arcanum quidpiam in hisce litteris lateat, illud certe vix deprehendi possit

PL.

# 

## CHAPITRE IX.

I. Histoire de Laocoon. II. Beau grouppe de Laocoon fait d'après Virgile. III. Sur la maison de Tite, où étoit la statue de Laocoon. IV. Selon Fulvius Ursinus, ce grouppe n'est pas le premier original, quoique du même Auteur.

E grouppe célébre de Laocoon ne devoit pas être omis dans cet ouvrage. Selon Pline, ce morceau de sculpture étoit préferable à tout ce qu'on avoit vu jusqu'alors. Il semble qu'Agesander, Polydore & Athenodore, qui en surent les ouvriers, ayent travaillé comme à l'envie, pour laisser un monument, qui répondît à l'incomparable description qu'a fait Virgile de Laocoon, du coup qu'il potta contre le cheval de bois, & de sa mort tragique. Dans le doute où étoient les Troyens s'ils feroient entrer dans leur Ville le cheval de bois, ce fameux cheval, dans le ventre duquel étoit renfermé tout ce que la Grece avoit de plus braves gens, Laocoon vint fort animé, accompagné d'un grand nombre de gens qui pensoient comme lui, il tança aigrement ses compatriotes de ce qu'ils alloient ainsi à l'aveugle donner dans le panneau, & dans le piege que leurs ennemis leur avoient tendu. Non content de cette reprimande, il donna un si grand coup de pique contre le ventre du cheval, que sans cette fatalité qui rendoit la ruine d'Ilion inévitable, les embuches des Grecs alloient être découvertes. La fourberie de Sinon ébranla beaucoup les Troyens encore irrésolus sur ce qu'ils avoient à faire de ce monstrueux cheval : mais comme les dieux étoient de la partie, & vouloient la ruine de Troye, ce qui arriva à Laocoon, les détermina enfin à faire entrer ce cheval

## CAPUT IX.

I. Laocoontis historia seu fabula. II. Ele- primit Virgili gantes statua Laocoontis & filiorum secundum Virgilii descriptionem facta, III. De domo Titi in qua erat Laocoontis marmor. IV. Fulvius Ursinus probare nititur hoc marmor non effe archetypum.

I. Aocoontem illum elegantifimum totoque orbe celebertimum in hoc opere prætermittere non licebat, utpote fecundum Plinium opus omnibus & feulpturæ & pictoriæ artis anteferen-dum. Videnturque Agefander, Polydorus & Athe-nodorus ejus auctores certatim contendifle, ut monumentum relinquerent, illa incomparabili descriptione dignum quam Virgilius Æneid. 2. de Laocoonte, de impacta ab illo in equum ligneum hafta, deque ejus tragica morte adornavit. Hæsitantibus Trojanis an equum ligneum in urbem suam introducerent, equum, inquam, illum tantopere cele-bratum, in cujus ventre latebant Græcorum quique fortiffimi, Laocoon ardens magna Trojanorum comitante caterva, qui videlicet eodem erant quo Laocoon animo aque sententia, & concives pro-cul compellans, acriter objurgat ipsos quod cæco-rum instar ruerent in institias. Nec satis habens hæc increpando dixisse, hastam suam in ventrem equi lignei tanto robore impegit, ut nisi sata desim Troje excidium inevitabile secusient, Græcorum insidiæ

haud dubie patefactæ faiffent. Hæc porro fic ex-

Primus ibi ante omnes magna comitante caterva, Laocoon ardens summa decurrit ab arce : Et procul, o miseri, qua tanta infania, cives ? Creditis aveilos hostes ? aut ulla putatis Dona carere dolis Danaum? Sic notus Ulysses? Aut hoc inclusi ligno occultantur Achivi: Aut hac in nostros fabricata est machina muros, Inspectura domos, venturaque desuper urbi: Aut aliquis latet error, equo ne credite Teucri-Quicquid id est, timeo Danaos & dona ferentes. Sic fatus, validis ingentem viribus hastam In latus, inque feri curvam compagibus alvum Contorsit : stetit illa tremens, uteroque recusso Insonuere cava gemitumque dedêre caverna. Et si fata deum, fi mens non lava fuisset. Impulerat ferro Argolicas fædare latebras: Trojaque nunc stares, Priamique arx alta maneres.

Sinonis tamen dolus adhuc hæsitantes Trojanos, ne Laocoonti crederent, in contrariam sententiam divertebat, neque tamen omnino sidem ipsi hibebant. Sed quia diis placitum erat ut Troja diruere-tur, Laocoontis tandem casus & exitium, Trojanos tandem ut equum inducerent impulit Laocoon-









dans leur Ville. Sa mort est décrite par Virgile d'une maniere conforme à ce

II. Laocoon étoit Prêtre de Neptune, & alloit lui sacrifier un tauteau, lorsque deux dragons monstrueux, qui jettoient par les yeux feu & flammes, traverserent à la nage le bras de mer qui est entre l'isse de Tenedos, & le conrinent. Ayant gagné la terre, ils allerent droit à Laocoon qui facrifioit, & saissirent d'abord ses deux fils, dit Virgile, jeunes garçons présens au sacrifice de leur pere : ils les mordent, les entortillent de plusieurs contours, comme on voit dans ce marbre : par leur venin & par leurs morsures ils leur font pousser les derniers soupirs. Le pere vient en armes pour les secourir, & les serpens, sans quitter les fils, saufissent le pere, le mordent, l'entortillent; la prodigieuse longueur de leur corps leur donnant moyen de lier les trois à la fois. Laocoon se débat, fait des esforts pour se délier, le venin le saissit, il jette des cris comme un taureau échappé des mains des victimaires, après avoir reçû fur le front le coup de hache qui l'a blessé sans l'assommer. Il y a quelque petite différence entre ce que dit Virgile, & ce que le marbre représente. Il semble, selon ce que dit le poëte, que les serpens quitterent les deux enfans pour venir entortiller le pere, au lieu que dans ce marbre ils lient en même temps les enfans & leur pere: mais cela n'est pas considérable. Voilà l'affreux spectacle que nous offre ce beau marbre Romain, qu'on voit aujourd'hus bien entier dans la cour du Palais de Belveder.

III. A l'occasion de ce beau grouppe il s'éleve une grande question, la voici. Ce grouppe sut déterré du temps de Leon X. entre ce vieux bâtiment qu'on appelle le Sette Salle, les Sept Salles, & l'Eglise de lainte Lucie, surnommée in Selce. De-là plusieurs conclurent que la maison de l'Empereur Tite étoit située entre les Sept Salles, & cette Eglise, sôndés sur ce passage de Pline 29. 5. Le Laocoon, qui est dans la maison de Tite, est un ouvrage présentle à tout ce qu'il y a de plus excellent dans la peinture & dans la statusire. Ce surent

tis vero perniciem fie describit paulo post Virgilius, cujus descriptio in schemate accuratislime expressa cernitur.

II. Laccoon ductus Neptuno forte facerdos . Solenneis taurum ingentem mallabat ad aras. Ecce autem gemini a Teredo tranquida per alta, Horresco reserens, immen is origins angues Incumbunt pelago, pariter que ad atto a tendunt Pettora quorum inter fluctus arrecta, juva que Sanguinea exsuperant undas : pars catera pontum Pone legit, finuatque immensa volumine terga. Fit sonitus spumante salo, jamque arva tenebant, Ardenteisque oculos suffetti sanguine & igii. Sibila lambebant linguis vibrantibus ora. Diffugimus visu exfangues . illi agmine (1:) Laocoonta petunt, & primum parvu duorum Corpora natorum serpens amplexus uterque Implicat, & miseros morsu depascitur artus Post ipsum auxilio subeuntem, ac tela ferentem Corripiunt, spirisque ligant ingentibus, & jam Bis medium amplexi, bis collo squameà circum Terga dati, superant capite & cervicibus altis. Ille simul manibus tendit divellere nodos, Tome L

Portafas fante viitas atroque vencio. Canones finil norvito al netra tel ... Quiles muguis, fa il cum pare us arao Tairus, o incertam excufu cervice fecusio.

Hie Virgilius non omnino cum Ichemate noltro co cont. Lie nanque el l'attratese pueros flors, Lacocontis fillos, tetators foule à la penincias, (2) poftea illos patrem conspanie. At inimatmose oracone illi & fillos & patem una conterio, terean qua figuralque ingentibus l'ant 1991 na tre novalingentious illis figuras vincus una conterio, terean resolutione conature, cætera profequitar Virgilius. En n'i casaum fipedaculum, egiegi unque colptorae airtis opus, quod hodieque integerimum vifitur Romæ in ca parte Vaticanarum ædium, que Belveuere vocatur.

III. H. ja ve marmoris oprusque occasione ingens ontiu studitio ac difficultas. La econ ile Leonis decimi tempore detectus est inter illa rudera, que vocantu le fiire falle seu septem arria, & sectiona S. Lucie in Silice dicte. Hinc occasione lunta plati ni affirmarunt, domum Titi in qua Laucoon ille olim crat, sitam fuisse inter (1). autocon le fette falle dicta, & locum ubi est Ecchia homeran sancta Lucia y Silice, hocnixi Pluni loco 29, 5, 51, cut in Laucoone, qui est in rii est come, qui est in rii est oprimentationale dicta para di est in trait domo, opus omnibus & piètura & statuaria artis antesernann, ex una

Hhij

Agesander, Polydore & Athénodore Rhodiens, excellens sculpteurs, qui sirent d'un commun accord, & d'une seule pierre, le pere, les enfans, & ces merveilleux contours des dragons. Par une gradation de conjectures ils tirerent de ce passage, & d'un autre de Suetone, que cette maison de Tite étoit auprès du Septizonium, que le Septizonium étoit entre les sept Salles & sainte Lucie in Selce, & que cette sainte Lucie in Selce est la même que celle qu'on appelloit dans les moyens temps, S. Lucia in Septizonio, ou in Septisolio. Le passage de Suetone qu'ils alléguent est tel : aux Calendes de Janvier en l'année remarquable par le meurtre de Caius Caligula, Tite nâquit près du Septizonium dans une maison vile & mal propre, & dans une chambre fort petite & obscure, telle qu'elle subsiste encore, & qu'on la montre aujourd'hui. C'est deviner contre toute sorte de vrai-semblance que de dire que cette maison sordide & obscure, sordidis adibus, où Tite nâquit, & qui subsistoit encore du temps de Suetone, étoit la même que cette maison de Tite ornée de statuës, dont parle Pline : & la conséquence qu'ils tirent de-là, que sainte Lucie in Selce étoit la même que sainte Lucie in Septizonio, est absolument fausse, comme nous l'avons prouvé par des témoignages clairs dans notre Journal d'Italie p. 128. 129. 145. & 146. mais cela n'est pas de notre sujet.

IV. Il reste à sçavoir si la maison de Tite dont parle Pline, & où étoit de son temps le grouppe de Laocoon; si cette maison, dis-je, étoit située au même lieu, où l'on a trouvé le Laocoon. Cela seroit indubitable si l'on étoit assuré que ce monument n'a jamais changé de place, & s'il étoit certain que ce Laocoon est le premier original d'Agesander, de Polydore & d'Athénodore. Si cet original a toûjours demeuré au même lieu, ou s'il a changé de place : c'est ce qu'on ne peut sçavoir. Une autre question est, si ce grouppe déterré est véritablement l'original; c'est ce que nie Fulvius Ursinus, un des plus habiles Antiquaires Romains, dans ses notes sur Marlien, imprimées dans le grand trésor d'Hollande. Si Pline, dit-il, parle selon la vérité lorsqu'il dit que ce grouppe qui ornoit la maison de Tite étoit d'une seule pierre, ce n'est donc pas celui que nous avons : car celui-ci est de deux pierres ; tout habile sculpteur le dira d'abord, & même tout autre sans être sculpteur le peut facilement appercevoir. Une autre raison qui semble le prouver est que l'Antonioli Antiquaire a dans sa

lapide eum & liberos, draconum mirabiles nexus, de consilii sententia sacere summi artifices Agesander, & Polydorus & Athenodorus Rhodis. Conjecturas porro alias aliis annectentes, ex hoc loco & ex alio Suetonsi, statuerunt hanc Titi domum fuisse prope Septizonium; Septizoniumque ipsum fuisse inter septem illa atria & sanctam Luciam in Silice, & hanc eamdem Ecclesiam S. Luciæ in Septizonio, seu in Septisolio vocatam medio avo suisse. Locus autem Suetonii quem fibi favere putant, sie habet initio vitæ Titi: Natus est prope Septiconium fordis adibus, cabiculo vero perparvo o obsuro: nam manet adhue o osendium. Divinant cette, & contra verisimilitudinem omnem divinant, qui di-cunt ades illas fordidas & obscuras ubi Titus natus

145. & 146. Verum hæc præsentis non sunt in-

fittuti, IV. Disquirendum restat utrum domus Titi de qua Plinius, ubi suo tempore erat Laocoon ille celebratus, eodem sita loco esset quo Laocoon ille repertus eft. Id omni dubio vacaret, fi certum effer hoe monumenum nunquam loco motum fuif-e, & fi exploratum effet hune Laccoontem pri-mum effe archetypum Agefandri, Polydori & Athenodori. Utrum autem archetypum femper eodem in loco manserit, vel an loco motum fuerit, quis scire possit? Altera quæstio est utrum hic Laocoon qui superest, primum sit archetypum, necne; certe negat Fulvius Urfinus, inter Romanos antiquariæ rei peritissimos numerandus, in notis nemest, & que adhue tempore Suetonii manebant, est de domum illam Titi status marchant pe suis marchant, est domum illam Titi status ornatam prope Septizonium: & ea quam inde ducunt consequentia, ba: Hac simulacra, si vera Plinius narras de domo nempe camdem Ecclessam que un Sitjee nunc dicitur, Titi, ex uno lapide fasta, non sunt ea que erant in in Septizonio olim vocatam suisse, falla omnino est, Titi domo. Hac enim sunt è duobat lapidibus, ut du diserte probavimus in Diatio Italico p. 128, 129.



Marbre Romain



maison quelques fragmens de ces dragons qui entortilloient Laocoon, trouvés en un autre endroit, mais sur la même montagne, au lieu où étoit la vraie situation des Thermes de Titus. Cela laise à conjecturer que le Laocoon qui est à présent dans les jardins du Vatican, n'est pas celui que Pline dit avoir été dans la maison de Tite. Voilà le sentiment de Fulvius Ursinus.

J'ai vû & consideré souvent ce grouppe de Laocoon dans la cour de Belveder; mais comme je ne sçavois pas encore que Fulvius Ursinus eût proposé ces difficultés, il ne me vint point en pensée d'éxaminer si le grouppe étoit d'une ou de deux piéces de marbre. Il est aisé à ceux qui vont sur les lieux de s'en éclaircir. Quand ce ne seroit pas même l'original, on ne pourroit pas douter que ce n'en sût une copie antique faite vers le même temps, & peut-être par les mêmes ouvriers.

fit. Ad hae Antoniolus antiquarius fragmenta quadum domi habet dracomum Laocooniorum reperta alibi in co mone, ubi verior oft Thermarum Titi locus: inde conjiciendum Laocoontem, qui nunc est in Vaticanis heriti, alium esse ab co quem in Titi edificiis fuisse Plinius meminit. En Fulvii Ursini opinionem. Laocoontem illum sepe vidi in impluvio adium Relvedere dictarum, diligenteque inspexi; sed cum nescirem Falvium Ursinum tales protulisse

difficultates, ne în mentem quidem venit explorare an ex uno, an ex duobus lapidibus Laocoon ille esset. Id facile poterunt internoscere îi qui în dies eo visendi causa se conferunt. Etsi porro archetypum non esset, nihil dubii tamen esset, eum ad archetypi exemplum eodem fere tempore factum esse, se forsitan ab iisdem artificibus.

# 

### CHAPITRE X.

#### HERMAPHRODITE.

I. Es anciens se plaisoient beaucoup à faire des images allégoriques, des Pr. emblêmes & des énigmes pour donner la torture aux etprits. Voici une mage de cette nature; une Venus hermaphrodite qui a les mammelles de femme, & la nature d'homme. Elle porte une espece de manteau qui ne couvre point sa nudité; elle tient sur le bras gauche un petit Cupidon qui couronne un Herme barbu, & dont le corps est tout quarré. Elle s'appuye du bras droit sur un grand piedestal, sur lequel est une femme, ou une déesse, qui porte sur une épaule un cabri. Au-dessus de tout ceci est un grand bassin rond, soûtenu par des colomnes d'ordre Dorique. Du milieu du bassin s'éleve un vase étroit & long; c'est peut-être une fontaine. A côté de la fontaine est un arbre dont le tronc est fort gros, & à l'autre côté de l'arbre un grand vase sur une colomne d'ordre Dorique.

Il n'y a point d'Oedipe qui ne soit effrayé à l'aspect de tant d'énigmes, Ce-

#### CAPUT X

#### HERMAPHRODITUS.

L Ibentissime Veteres allegorica Schemata edebatt, Emblemata, Ænigmataque, ut ingenate to querent. En issue generis imaginem, Hermaphroditus, qui mulieris mammas, virique sexum habet, videturque esse Venus utriusque sexus. Ea pallam quampiam gestat qua nuda non operiuntur, læva tenet Cupidinem, qui barbatum

Hermam cotonat, cujus Hermæ cotpus quadratum omnino eft. Brachio dextero innititur in flylobateg fupra quem erigitur multer five dea, quæ capreolum humero geftat. Supereminet labrum magnum rotundum columnis ordinis Dorici innixum. Ex medio labro erigitur vas aliud anguftum atque longum: videturque fons effe fic arte paratus. A larere fontis arbor eft, cujus truncus denfus admodum, ad aliudque latus vas magnum columnæ ordinis Dorici impofitum.

Nullus Oedipus non metu percellatur tot con-H h iii

# SUPPLÉMENT DE L'ANT. EXPLIQ. LIV VI.

pendant quelque obscurité qu'on apperçoive d'abord dans toutes les parties de cette image, il est toûjours bon de la donner au public. Ces figures antiques dont on ne voit pas d'abord l'utilité, servent quelquefois à en expliquer d'autres. Chaque partie même du tableau peut être d'usage en bien des occasions: c'est de quoi nous avons eu cent & cent sois l'expérience.

spechis anigmatibus. Attamen quantacumque sit obscuritas, qua tum imagine tota, tum in singulis viunt. Imo vero singula hujusce tabula partes non sus perspicitur, cam in publicum emittere non gravamur. Hac antiqua namque schemata, quorum utilitas non statum deprehenditur,

FIN DU PREMIER TOME.

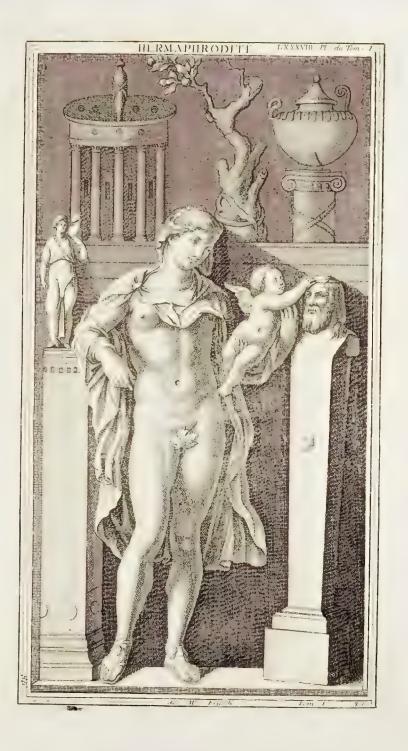





# TABLES DES MATIERES DU PREMIER TOME.

A

Braham étoit dans le Laraire d'Alexandre Sévere. 212. Acca Larentia femme de Faustulus, allaita

Remus & Romulus, 184. Accius Navius Augure, & son histoire sur un Médaillon, 182,

Achille. On lui dédia des bois sacrés, 69.

Achille étoit dans un Laraire d'Alexandre Sévere, 212. Adoness, nom que les Arabes donnoient à Bacchus felon Ausone. 147.

Adytum, lieu secret & sacré. 69. où Portunus étoit caché. 70. Si l'on y juroit, les parjures étoient

punis. 70. Adyium d'Endymion. 219.

Ægoceros, le Capricorne, est le dieu Pan. 165. Agathe du Roy singuliere où sont représentés Jupi-ter & Minerve. 58.

Agare nourrice de Bacchus. 147. Agdiffis. Son hiltoire. 6.7. Agelander, Polydore & Athenodore Sculpteurs qui

ont fait le grouppe de Laocoon. 242.

Appealor, surnom de Mercure, qui signifinie Mercure du Marché. 95.

dre Severe. 212. Alexandre fils de Philippe rebatit Smyrne, 201. Son-ge où il vit les deux Nemefes, repréfenté fur un Médaillon du Roy. 201.

Aliptes, noms de ceux qui oignoient les jeunes gar-çons dans les Gymnases, & les Athletes pour les combats. 146.

Allégories se tournent comme l'on veut. 10.

Amandier d'Agdiffis, 7.

Amphidyon Roy d'Athénes apprir de Bacchus à tremper le vin. 11.

Amphitrite avec Neptune sur un char. 69. Amphitrite fut un triton tenant un trident. 70. Amphitrite fouvent représentée avec Neptune. 69. Amulius, son histoire. 183. 184.

Amulius, fon histoire. 183, 184.
An personific par les Anciens. 14, 16.
L'An personific étoir masqué, & habillé pour la Tragedie. Il portoit une corne d'abondance d'or. 18.
L'An étoit anciennement compté pour huit années. 19.
An représenté par un homme de fort grande taille. 17.
An mis devant le lustre. 18. Anaces Diofcures, 189, 190.

Anacée A vaketor étoir un temple des Anacees, 195.
Difficultés fur l'explication de ce mot. 197. 198.
Anacecon, ses médailles frappées par les Teyens pour faire honneur à leur compatriote, 178.

Anchise porté par Enée. 181. Anchise sur les épaules d'Enée est voilé, & emporte les dieux penates. 181,

Anciens Auteurs ne conviennent point entr'eux, ni quelquefois avec eux-mêmes sur la signification de mot Anacée, 196.

Anciens, n'étoient pas uniformes dans les images des chofes qu'ils personisioient, 18. AndroclussilisdeCodrussondareurd'Epher, 178, 179, Ane Bacchique avec fon ornement, 171.

Antée ou Stenobee femme de Proetus follicite Belle-

rophon. 90. & l'accusa ensuite, là même. Août, mois personissé représenté bûvant de l'eau. 34. Apianus, 67.

Apollodore. 19. 20. 91. 97. 99. 104. 120. 121.

Apollodore ciré par Macrobe, 10.

Apollodore ciré par Macrobe, 10.

Apollon Plusieurs images de ce dieu. 81.

Apollon decatephore à qui l'on offroit la dixme des dépouilles prifes sur les ennemns, 80.

Apollon passoric chez quelques-uns pour le foieil. 38. Apollon avec la lyre. 17. Apollon avec le serpent, symboble de la medecine. 81.

Apollon soleil & Diane lune, 87, 88.

Apollon se voit souvent tenant une main sur la tête. 80.

Apollon qui tenoit un pied sur la tête d'un bœuf, là-même.

Apollon dieu de la Medecine. \$3. Ses statues felon Macrobe portoient de la main droite les Graces, & de la gauche l'arc. Les Vestales l'appelloient Apollon Medecin. 83.

Apollon avec Jupiter, Junon, Minerve & Mercure. 57

Apollon asius , qui chassoit a peste. 83.
Apollon Opsophague. 80.
Apollon qui prenoit une biche, là-même
Apollon appellé Pythien par rapport au serpent Python. 83.

Apollonius, 11. Ses Argonautes, là-même. Apollonius de Tyane étoit dans le Lataire d'Alexandre Severe. 212. Archiloque. Ses médailles frappées à Paros. 178. Ardoinne ou Arduinna, nom de Diane venu des Ar-

Argenidas fils d'Aristogenidas fait un vœu aux Dioscures, 190.

Argus tué par Mercure qui lui coupe la tête selon un monument. 96. appellé πανέπτης 97.

Ariadue sur un char avec Bacchus. 157.

Ariadne abandonnée par Thefée prise pour femme par Bacchus. 156.

Ariadne sur un char separé de celui de Bacchus. 158. Bacchus & Ariadne sur des chars tirés par des Cen-

raures, 15-.158.
Arion né de Cerès, 74.
Ariftomaque Prefet de Mitylene, 57.
Ariftomede Sculpteur Thebain, 6.
Arifton, Le diner chez les Grecs, 45.
Afcanius mené par Enée dans fa fuite. 181. Astrolabe employé pour les malesices. 112.

Atalante & Hippomene. 120. Atalante. Son histoire, là-même. Atalante. Apollodore n'en fait qu'une, d'autres en

font deux, 121. Atalante épouse Hippomene, & est metamorphosée en lionne ; comment. 120.

Ata ante de Verfailles. 119.

S. A.hanefe. 77-

Athenée, 11, 21, 38, 39, 74, 127.

Athenées croyoient être les premiers peuples de la Grece que Jupiter eut honoré de sa visite en quittant le fieu de sa naissa ice. 59.

Athletes juroient qu'ils n'useroient pas de superche rie dans la célébration des jeux. 54. Ils jurotent sur les membres d'un sanglier découpé. 54.

Atlas pere de Maia. 34.

Attalus Sophiste de Smyrne & de Laodicée. 55. préfere le nom de Sophiste à celui de Préteur, la-même. Attalus Sophiste. 202.

Atris auprès de Cybele. 4. Ses braies, sa tiare, làmême. Cueille des rameaux , là mime.

Attis rarement en habit long. 5.
Attis en habit long aux Tauroboles, là-même.

Attis, son histoire selon Hermesianax. 6. Rapportée diversement par d'autres , là-même. Attis. Son histoire selon certains Auteurs. 6. 7. Attis

& ses braies. 23. Aventin fils d'Hercule & sa statuë, 132. 133.

Auger de Montfaucon Evêque de Conserans abolit plusieurs superstitions payennes. 112. 113. Augures employes par des mauvais Chrétiens. 113. Detendas, la-même.

Auguste sur un char à quatre chevaux. 64. Auguste met le Jupiter colossal fait par Myron dans un petit temple bâti au Capitole, 51.

S. Augustin, 113. Avril personnié singulierement. 32. Danse devant la

statuë de Venus , la-même. Aurore exprimée quelquefois par nuére 39. Aurore personissée par les Anciens, 16. Son image.

Ausone parle comme les Gentils parloient. 25.

Ausone. 42. 147. 236 Autels où l'on jette de l'encens en l'honneur de Janus

& des Lares, 30. Autel du dieu Bergimus à Bresse. 240. Aurels de Saturne où l'on mettoit des lumieres. 44.

Autel à Bacchus qui va droit. 21.

Autel de Ves us Myttea. 33. Automne, comm nt perfonifiée. 22. 24. Autonoé noutrice de Bacchus. 147. Auxo nom d'une Grace selon les Athéniens, 19.

Baccaus qui exerce un petit garçon à (auter. 158. Baccaus qui exerce un petit garçon à (auter. 158. Bacchus. Ses differens noms felon Aufone. 147. Bacchus appellé Ofiris par les Egyptiens, Phanace par les Myfiens, Dionyfius par les Indiens, Liber par le Rountins, Adoneus par les Arabes. 147.
Bacchus. Sa naiffance & fon éducation. Les Pans lui tempera de supers. 148. Ses nontrices. 147.

tendent d's pieges, 148. Ses noutrices, 147. Bacchus peint jouant avec d'autres enfans dans un

bas relief d'yvoire. 148. Bacchus jeune soutenu en l'air par les Satyres, 151. Bacchus avec un peu de barbe, 154. Autres images de

Bacchus, là-même & 155. Bacchus dans un char tiré par des tigres. 157 Bacchus. Ses miracles, 153. Il fait fortir une fontaine de terre, 153. Il remplissoit de vin miraculeusement trois bouteilles. 153.

Bacchus tenant un bras sur sa tête. 152. Bacchus revêtu jusqu'aux pieds 156. Monté sur un tigre , là même.

Bacchus. Sa tête extraordinairement ornée, 158, Bacchus trouve Ariaine couchée & endormie, & la prend pour femme. 156.

Bacchus fur un char avec Ariadne. 157 Bacchus & Ariadne fur deux chars separés. 157. Bacchus. Sa fête dans une pierre du Roy. 151, Bacchus & Cupidon joignent leurs troupes. 149. Bacchus l'Indien, belle tête. 158.

Bacchus cornu, la-même. Bacchus avec les fymboles de toutes les divinités appellé Pantheus, 147.

Bacchus qui va droit, pourquoi ainsi appellé. 21. Bacchus. Ses jeux étoient quelquefois realisés par les

Bacchus de Bresse, vêtu en homme de guerre. 155, Autres fingularités de ce Bacchus, là même. La Barbe se faisoit le Jeudi. 42.

Barque de bronze qui représente les sept jours de la semaine. 37

femaine, 37.
Barque de pêcheurs, 72.
Bafflidiens avoient puise leur doctrine des Phythagoricens & des Platoniciens. 75. Ils marquoient les heures du jour par des figures. 45. Ils personifioient les Eons. 15. Baton Rheteur dans Athénée. 12.

Bateliers & leur fociete. 67.

Belier porté par Mercure. 96. Bellerophon. Son histoire. 90. & les suivantes. Ses images, 91, 92,

Bensolia : ce que c'étoit. 112. & les suivantes.

Bergerie de Pan. 163. Bergimus dieu particulier de Breile en Italie. 238. Berofe cité pan Athèré . 12. Bois sacré d'E compte, cui l'es it desendu de laisser

nattre ni mourir perte 12, 174, Bois facrés dédiés aux Neréïdes & à Achile, 69, Boiffard a mis dans fon Manuferit bien des figures qui n'avoient jamais ci devant eté imprimees, 67, M. Bon Premier Prefident de la Chambre des Conp-tes de Montpellier, 37. Bonnet bleu de Vulcain, 79,

Bouc monture de Venus populaire, 125. Bouclier de Minerve où est un Y au-misieu, 171. Boulangers de Rome mirent une meule près de la sta-tuë de Vesta. 13.

M. Bourdalouë. Son cabiner. 41. Bourse avec le mois de Juillet personissé. 34

Boutons à une tunique. 32. M. de Boze. 21.

Brioches mises dans la corbeille mystique de Bacchus & de Cerès, 161. Bromios, nom Mithriaque dont parle S. Jerôme. 227, M. le Brun peintre. 66

Brower, 110, 111, Bucentaure, 140. Bacherius habile Jesuite. 26, 114.

Abires, leur forme varie. 198. Caca fœur de Cacus honorée à Rome comme une déesse, 141.

Cacus tue par Hercule. 140. 141. Caduceator. Sa forme, 100.

Caducée gardé par un chien, là-même. Calaus Phrygien pere d'Attis selon quelques-uns. 6. Calceus & Mulleus especes de souliers. 125. Calendrier fait du temps de Constantin a beaucoup

du paganisme. 25. Calendrier fait du temps de l'Empereur Constance dédié au nommé Valentin. 26.

M. le Chevalier de Camilli. 101. Sa Minerve vêtue plus que les autres. 101.

Camulus surnom de Mars. 94. On l'appelloit cinsi dans la Germanie, 95.

Camuniens peuples d'une vallée voisire le Bresse, 240.

Candelabre avec un cierge allumé devant Venus, 32.

Le Capitole de Rome avoit plus de temples & de sta-tuës de Jupiter que tout le reste de la Ville. 49. Le Capitole plutot une colline qu'une montagne, li-

même. Capitolin. 212 Capricorne est le dieu Pan. 164

Carpo

DES MATIERES.

Carpo nom d'une Heure selon les Athéniens, 19. Carteia ville d'Espagne représentée par une semme qui a des tours sur la tête. 7.

Caryatides. 139. Carystius dans Athénée. 11.

Calaubon, 112,

Caftor & Pollux invoqués par les gens de mer. 6). Catane frappoit des médailles à Charondas. 1/8.

Caystre fleuve des Ephesiens. \$4. Centaures tirent les chars de Bacchus & d'Ariadne.

157. 158. Cérès en matrone tenant des pavots & des épis. 73. Cérès se métamorphose en jument, & Neptune en

cheval, 74,

Cérès accoucha d'Arion & d'un cheval. 74. Cérès qui tient le globe ou le monde sur son giron. 75.

Cétès avec la come d'abondance. 73. Cétès fur un char tiré par deux dragons cherchant Proferpine la fille. 75. Cérès de bois avec la tête d'une jument. 74. Elle te-

noit un Lauphin & une colombe, la-meme, Appel-lée Cerès la Noire, là-même, Cérès couronnée d'épis, 73.

Cérès appellée Sito. 74. Appellée Simalis, là-même. Cérès appellée Mater maxima frugifera. 76.

Cérès se contentoit des plus petites offiandes, pourvû qu'elles sussent pures, 33.
Cérès nuë, si ce n'est point une Bacchante. 73.

Cers en Languedoc, c'est Circius, le vent du Nordouelt, 151.

Charondas a des médailles frappées à Catane, 178. Chaussure particuliere du Consul, 30, 31. Cheval marin. 68.

Cheveux marin, 60.
Cheveux fe coupotent le Vendredi, 42.
Chien qui garde la lyre & le caducée, 100.
La Chimere. Ce que c'étoit, 90.51.
Chiox Smyrne ont frappé des medailles à l'omete. 178. Chrétiens ont conservé plusieurs images du paganil-

me. 25. Catylostome V. S. Jean Chrysostome.

S. Jean Chryse stome, \$5. Ciceron éton dans un Laraire d'Alexandre Severe, 211. Ciceron. 9. 37. 50. 52. 66. 68.

Cidaris la même choie que tiara, eurbasia, corybanlium. 225. Le C. el personnifié fait Eunuque par Saturne, 9

Cierges qui brûloient en l'houneur de Cerc . 35. Cincien qui vole un Priape de marbre, 169. Circius s'appelle Cers en Languedoc, c'elt le vent de Nord-ouelt. 151.

Clement Alexandrin, 69, 127, 161,

Clement XI. fait un portique pour mettre Rome triomphante. 186.

Clita nom d'une Grace selon les Lacedemoniens, 19. Clochette entre les mains de Priape, 170. Combat d'Horcule contre un Bucentaure, 140.

Commius Flavius Glycon Théologien. 56. Constellations observées superstitueusement par des Chrétiens, 112.

Coquille énorme. 71.

Consulat de Lucius Aruntius & Claudius Marcellus. 60.61. Consuls entroient en Magistrature au commencement

de Janvier, 30. Conful sur un cercueil de marbre, 23

Cor de chasse tortu entre les mains de Meleagre, 119

Cor de chasse tortuentre les mains de Meleagre, 1193 Cor. Pan joue du cor. 163, 164. Corax : nom Mithriaque dont parle S, Jerome, 227. Corbeille de Bacchus & de Cérès, 160. La corbeille & le dragon étoient également de Bacchus & de Cerès, 161. Ce qu'elle contenoit, là même. Corneille sur la main de Minetve, 102.

Cornes de Bacchus. Jurement par les cornes de Bacchus. 158.

Cerona Civica, couronne de chênc. 56. Tome I.

249 Corybantium la même chose que tiara, cidaris, cuebafia. 225.

Cos Ille & les facrifices, 12.

Cotme tes ou Ordinateurs qui préfidoient à l'éducation des jeunes enfans. 145. Coucou fur le sceptre de Junon. 63.

Coudée: Quelle mesure c'étoir. 1-Couronne de Diane. 4,

Couronne radiale du toleil. 38.

Couronnés de feuilles de chêne, 56. Cours du foleil, de la lung & tes ca des observé tu perstineusement par des Chictiens, 112. M. le Baron de Crassier, 66,

Ciaffus. V. Marcus Craffus.

Crepucule du matin personnifié par les Anciens, 16.
Crepucule du matin personnifié par les Anciens, 16.
Crepucule du feir personnifié par les Anciens, 16.
méme. Comment, 40.
C. oboles, sacrifices à la grande mere ou Cybele. 5.

Cronos de n è ne que Chronos, figuifie le temps. 9. Crotales, ; 2.

Crupezia, li-même. Chryphius nom Mithriaque dont parle S. Jerome. 227 Ctenas cité par Atherec. 12

Cupidon avec Minerve qui lui ôte la fléche, 106. Capidon qui a les yeux bandés. 130. Il a des yeux dans les ailes, la-même.

Cupidons qui entraînent Psyché ou l'ame. 130. 131: Cupidon marin sur un dauphin, 124.

Cupidon lutte avec Pan. 155. Cupidon. Ses aîles brûlées par Hercule. 141. Cupidon fur un char tiré par deux chevaux. 130. Cupidon & Bacchus joignent lears troupes. 149.

idons maims. Curbasia, la même chose que siara, cidaris, cory-

bantium. Cybele peinte en différentes manieres. 3. Cybele affife à l'entrée d'un temple, 4. Appellée la mere des dieux falutaires, pourquoi, làmeme.

Cybele montée tantot sur un âne, tantôt sur un lion; là-même.

Cybele appellée la grande merc. 5. 6. Cybele fur un trône. 6.

Cybele. Pourquoi appellée Turrita: 7. Pourquoi por-te-t-elle des tours sur la tête, là-même.

Decarephore surnom d'Apollon, parce qu'on lui offroit la dixme des dépouilles prises sur les ennemis, So.

Decembre p.rfonnis. é & vêtu presque comme un Pelerin de S. Jacques. 36.

Decembre étoit autrefois l'dixiéme mois de l'année. 29. Déesses champêtres souvent au nombre de trois, quelquefois deux, quelquefois une seule. 236. 237. Denys d'Halycarnasse. 182. Diane née au mois d'Août. 34. Sa naissance est mar-

quee aux Ides d'Août. 35. Dianc. Ses images ordinaires. 107.

Diane qui tient un fan par la patte, là-même. Diane extraordinatre, là-même. Autres figures de Dianc. 108.

Diane qui tenoir d'une main un flambeau, & de l'au-

tre deux dragons. 107. Diane Lune. Son hufte qui marque le Lundi. 43.44. Diane Lune repréfentée avec le dieu Lunus. 224.

Diane Lune est le Lundi personnisié. 38. Diane Lune & Apollon Soleil, 87, 88. Diane Lune de M. le Maréchal d'Etrées. 22.

Diane avec Hercule. 109.

Diane porte-lumiere, 108. Diane Hegemone ou sa conductrice, 108.

Diane couronnée à un temple d'Athénes. 73. Couronnée d'une couronne à pointes, 4. Diane montée sur un char tiré par des cerfs. 108. 109

Diane Ardoinne ou Arduina. 110. On croit qu'elle avoit pris son nom des Ardennes. 111. Diane fort honorée dans les Ardennes, la-même. Enorme statuë de Diane abbatuë vers les Ardennes , la-même.

Dia ie celebre dans les Gaules. 111. Son culte y a duré ju'qu'à des fiécles fort bas, 111, 112, Des mauvais Chi mens honoroient encore Diane dans des siécles bas 112. 13. Des femmes Chictiennes le vantoient d'aller à cheval avec la décile Diane. 112.

Dice nom d'une Heure ou d'une saison. 19. Dieu de Mylasse emmaîiloté comme Diane d'Ephése.

117-118. Dieux Orientaux portent la tiare Phrygienne, 103.

Les Dieux rarement coulonnes. 73.

Dieux marins vonés, 71, 72. D.n.lymene avoit un tempte à Thebes. 6. Elle avoit tes occies, la même.

Dindyare se. om de Cybele. 5. Le plus ordinaire chez les Grees. 6. Pindare lai bâut un temple, i.i-meme. Diodore de Sicile. 20, 65.

Dion Cassius 37.

Dionifus, nom que les Indiens donnoient à Bacchus Rior A 1 mc. 147. Dio cures tronges dans un monument déterré depuis

peu. 188. D. derens Dioteures selon Ciceron , la-

Dioscures Cabires : il paroît qu'ils étoient à Athénes au nombre de deux. 98.

Dioscures Cabires d'Athenes appellés grands dieux. 189. Et les grands dieux tout court, la même. Les Dioscures Anaces paroillent être les mêmes que les Dioscures Cabires, 189, 190, Le monument trouve à Eite represente les Dioscures, la même, Raisons qui semblent prouver que ces Dioscures sont Castor & Pollux. 192. Ces rations paroilient fortes, lamême. On lassie la question comme indécise, lamême, Raisons qui semblem prouver que ce sont les Dioseures Anaces ou Cabires, 192, 193, Ces Dioseures paroissent être des dieux locaux. 194.

Divination par les sorts. 112. Dragon mis dans la corbeille mystique de Bacchus &

de Ceres. 161. Drouilli Sculpteur du Roy. 49. Dyme dans l'Achaïe. 6.

E Dile Curule, Charge, 61. Egerie Nymphe, Sa figure, 229.

Filen. 4. 122. Encelade tué par Minerve. 105. D'autres disent par Jupiter , la-même

Encens mis fur la flamme des cierges en l'honneur de Ce c. ; ;. Lifant b.a c qui signifie le somme ou sommeil.

214. 215.

Endymion, comment aimé de la Lune, 217, 221. Endymion. Son histoire. Il sut aimé de la Lune, demande à Jupiter d'être immortel & de doxmir toù-jours, 219, Belle image de la fable d'Endymion, Enée, Sa fuite avec Anchife fon pere & Afcanius fon

fils. 181. L'Eon aim est selon S. Jerôme l'espace de 70, ans. 15.

Eons Aières personnifiés par les Gnostiques & les Basi-lidieus, là même. Ephébes, jeunes garçons éxercés dans les Gymnases.

Ephése fondée par Androche fils de Codre. 178. 179. Ephéliens, pourquoi appellés pii Ephélii. 54. 55. Eriphyle & fon peple. 69.

Eschyle. 61.

Esclaves exclus des sacrifices. 12. Esculape honoré à Epidaure sous la figure d'un ser-

L E Esculape. Sa statuë d'or & d'yvoire fait par Thrasy. mede Parien, la-meme.

Esculape, serpent apporté à Rome, & mis dans l'Iste du libre. L'hustoire est représentée sur un médaillon. 175.

Esculape représenté sans barbe, quoique fort rarement, la-même. Et quelque sois enfant, la-même. Esculape. Son bois sacré où il eroit défendu de laisser

naitre m mourir personne, 174. Esculape sur les medailles & medaillons, 176;

Esculape, Hygiea & Telesphore sur une medaille. Esculape derriere Jupiter. 57.

Esculape dieu de Peryame patrie de Galien Medecin, la nême.

Esculape avec Junon. 177. Avec la Fortune, là-même. Esculape sur la mans de Jupiter. ibid. Esculape dans les médailles sur la main de Galien Me-

decin. 177. 178. Errepos le Soir personnissé. 40.

Eté, comment personnifié. 22. Etrocle est le premier qui a sacrissé aux Graces. 19, Ethiopiens au delà de Syene, s'appellent Ichthyo-

phages. 200. Etoile marque le soleil. 87. M. le Marechal d'Etrées. Son cabinet. 68.

Eventail. 35. Eur omie, nom d'une Heure ou d'une saison. 19. Eustache, 104.

Euterpé, Muse avec la peau du lion sur la tête, Sq.

Expuations faites au mois de Fevrier s'appelloient Februa. 31.

A Faulx se donne à Saturne & au Temps. 10. Pourquoi. 10. 11.
Faulx de Saturne fymbole de la moisson. Ibid

La Faulx n'étoit pas toujours donnée à Saturne, 12. Faulx à deux lames donnée au Temps. 11. M. Fabretti. 210, 236.

Faune d'un excellent goût. 162. Faune avoit sa troupe de Faunes. 166.

Faustine mere en Diane, 4. Faustine semme de M.r. Aurele mise en Diane, 109.

Faustulus, Berger qui porta Remas & Romalas enfans à Acca Larentia la femme. 184. Februa, expiations qu'on faisoit au mois de Fevrier.

Femmes avec des tours sur la tête qui sacrifient. 7. Elles marquent des Villes. 7. Femme montée sur un griffon dans un médaillon de

Chalcedoine, 206. Feralia, fêtes du mois de Fevrier, 31. Sacrifices pour

les morts, là même. Feretrius surnom d'un Jupiter de Rome. 50.

Feitus. 68. Fêre de Jupiter Pelore, 12. Fêtes d'Isis aux calendes de Novembre. 36.

peint en femme 31. Vêtuë de bleu, dit Ausone, là même. Février étoit autrefois le douzième mois. 29. Mois

Fievre, déesse chez les Romains. 215. Figure aîlée qui jouë devant l'Autel du dieu Pan.

Figures imaginées par les Anciens prophanes avoient passé dans le Christianisme. 39. 40.

Figures pour marquer les Heures chez les Basilidiens. Filocalus (Furius Dionysius ) a fait des peintures sur

un calendrier. 26. Flaminius Vacca Sculpteur Romain. 132

Flavianus (Caius Appius) Edile Curule. 60. Floraux, jeux qui se célébroient le trosseme de Mai.

1~2.

Florus, 175.

Flute de Pan touchée avec les pieds. 32.

Fonctions des Heures felon Homere, 20, 21.
Fortune, le nom gree πίχη pour la Fortune ne fe trouve point dans Homere, 20, 1. La Fortune qui portor le pole fur la tête appeliée pherepole, la-meme.

Fortune qui portoit Plutus le dieu des richeffes, 20, 1.

Avec avec de la Fortune, tâ-même, linage finance financ

Astre in ges de la Fortune, tà-même, Image Im-guhere de i Fortune, là-même.

La Firton avec E. Culape. 177.

L . Fortune étoit une des Parques selon Pindare. 204. M. Fouciult. 21.

Fio itispice du calendrier fait sous l'Empereur Constance. 26.

I.u. qui ont la forme du cœur humain, 37. Fagence Placiales. 104, 172.

Faires, deelles au nombre de trois. 236. G

A'ares de Pessimonte, 6,

Gelien Medecin natif de Pergame, 57. Dans que ques medailles de Pergame il tient Esculape fur la main, 177, 178.

Gailes, Ministres de Cybele réalisoient les fables de cette dé. sle. 3. Ils ramassoient des aumones en con-dussant Cybele par le monde. 3, 4. .5 Charlatans, 4.

Gâte aux mis dan, la corbeille mystique de Bacchus & de Cerès, 161. Sereà, ou la Gé lération prise pour trente ans. 15, 16. 26.42. On comptoit anciennement les annees par Ge-

nces. 16.

Ginies, nom ginéral qui s'étendoit sur les Laies & fur les Penites, 61, 207 Chacun avoit ion non & fon mauvas gerie, la même Mades confactee au bon génte, 207. 1) as Gentes, beau grouppe, 208. Génie qui tient une corne d'abondance double appel-

lé Genie de la ma.fon. 60. Génie du cabinet de Montieut de Bofe. 208. 209. Images de plutieurs Genies, 210, 211, Génie de Brei-

L. 210.

Génie avec Jupiter. 60. Gémes manns qui portent des symboles de Neptune.

Genies qui ven langent. 161. 162. Genies pris quelquerois pour les Manes, 209. Geographe de Nubie, 18.

Gereftion, mois des Trezeniens. 12.

M. Girardon, 120. Glaucus Roi d'Ephire pere de Bellerophon. 90.

Globe entr : les mains du temps. 13. Goodtiques personnissont les Lons. 15.
Goodtiques avoient puisé leur doctrine des Pythagoriciens & des Platoniciens, là-méme.

Gardien Romain, médaillon, 5. (, agonnes au nombre de trois. 236.

Gaces. Le cemier qui leur a facrifié, c'est Eteocle.

Grace, au nombre de trois. 236.

Les Graces & les Heures sur la couronne de Junon, 63. Les Graces sur la main d'Apollon, 83.

Grans de sel mis dans la corbeille mystique de Bac-Chus & de Cérés, 161. Grandvelle Cardinal de ce nom Ministre de Charle-

quint, & puis de Philippe Second. 49. Les Grece fuivoient les genres des noms pour perfonni-fice ditérentes choice. 38.

Gregoire de Tours, 111. Grenades m ses dans la corbeille mystique de Bacchus

& de Cerès. 161 Grimoires ou tablettes 112, qui servoient pour des profuges, là-même,

Monseigneur le Cardinal Gualtieri. 65.

Flore de Versailles belle statue copiée sur l'antique. Gymnaste, nom de celui qui exerçoit les jeunes garçons dans les Gymaules, 146, ymniques, Les combats Gymniques selon Julius

Pollux s'appellosent Herculiens, là-même.

Abit long aux sacrifices, 5. Hadrien avoit un gund nombre de statuës dans un Temple d'Athènes, 62. Hammon avec ses cornes. Il se terminoit en Herme.

Harpyes au nombre de trois. 236. Husta pura, que lquefois entre les mains des dieux, 57. Hecate ou Diane née au mois d'Août. 34. Hecate du Diane née au mois d'Août. 34. Hecate à trois faces employée par les Basilidiens & par d'aurres prestigiareurs, 116. Hig mone, le nom d'une Grace selon les Athéniens.

Hegémone, surnom de Diane. 108.

Helios, nom Mitriaque dont parle S. Jerome 217. Huesa se prend quelquesois pour l'Aurore. 39. Hemonie & Thellalie, 12.

Hercule enfant. 132, 133. Hercule, Ses travaux groffierement exprimés. 14. Hercule combat contre Hippolyte Amazone. 137. tuë une Stymphalide, 144. Il sue un centaure, la-meine. Hercule & Cacus, 140, 141.

Hercule combat contro l'hy ire. 136. Son expedition

au jardin des Hesperides. 134. Hercute prend la biche aux cornes d'or. 137. Il tient un centaure par les cheveux prêt à l'affi

mêne. Son combit coutre Ance; la même. Hercule avec Omphale ou Iole. 141. Outragé par Cupidon, là même. Se vange en lui brûlant les aîles, la-même.

Hercule Romain, 136. Hercule de Perinthe se couronne lui-même, 135.

Hercule du Gymnafe, 145, 146. Hercule portant la maflië für l'épaule, 136. Hercule couronné à l'Ille de Chio, 73. Harcule debout devant Jupiter allis, 55.

Histone de l'arfe. 136. Hercule de Breffe fans armes. 142. Hercule appeilé Magufanus ou Macufanus, l'à-mêmt. Herculiens, noms des combats gymniques, selon Juhus Pollux. 146.

Quintus Herennius fils de Dece, médaillon. 55. Hermes, Mercures mutiles. 100. ou Mercures quar-108, la-meme. Herme qui représente le temps. 13.

Hermetianax Poète, 6.

Herode Articus orne un temple de Neptune. 69. Herodiade célébre chez les sorcieres & les prestigia-

trices, 112, 113, 114.

Herodote, 16, 200. Heron oiseau peint avec le mois de Fevrier, 31

Heron , Auteur cite. 17.

Hetiode. 19. 20.

Hespérides au nombre de trois. 236.

Hespérides Nymphes, 134, Leurs noms, 135-Hétrusques, colonie des Lydiens, 103.

Heures filles de Jupiter & de Themis, 19. étoient trois. leuis noms, là-même.

Heures significient & les saisons & les heures du jour. Heures du jour divisées disséremment, 46.

Heures ou Sarsons personnifiées par les Anciens. 16.19. Quand commencerent elles d'être comptées au nombre de quatre. 20. Adorées comme déciles, 21. Avoient un temple, là-même.

Heures repréfentées par les Grees en femmes, parce que apa l'heure est du genre feminin, là-même. Heures sur la rête de Jupiter. 61. Les Heures & les

Graces sur la couronne de Junon. 63. Heures ou Saisons au nombre de neuf selon Hygin. 2.0.

Des es du pour marquées par des figures chez les Basi- Junon appellée, Reine de Versailles, pourtoit bien

111 1 - 4). Hures du par Se le la nuit : on recherche si elles ont mmnees. 44. 45.

Le po onninces, 44, 45. Heares. Differentes manieres de les compter, la-

Hierte, Leibe dont étoit couronné le dieu Pan. 164. Hippins, turnom de Mars & de Neptune, Hippia de

Hipp yee, Anazone contre laquelle combat Her-

Cale, 13-, H pountine, Son origine, court avec Atalante, 12c, gage e le piss & l'épouse, Métamorphosé en lion, la-même.

Hiver, fasson de l'année personnisée. 22. 23. Homere. On trouve de ses médailles frappées à Chio

& à Smyrne. 178. Homere, 54. 61. 91. 216. 218.

Horcius, bexios, furnom de Jupiter à deux foudres.

54.
Hotloge folaire, 34.
Hydre contre laquelle combat Hercule, 136.
Hygrea devant Jupiter, 57.
Hygrea avec Efcolage für une médaille, 179.

Hygica fur un médaillon, 180.

Hypetre, partie découverte d'un temple. 51. Hypobasis, soubase. 61. Hyppa nourrice de Bacchus. 147.

Anvier personnissé & représenté par un Consul. 29. Janvier étoit autrefois l'onziéme moi, là-même. Janvier confacté à Janus, 30,

Janus, le mois de Janvier lui étoit confacré, là-même, S. Jean Chryfoltome. 17. Jean de Salisberi, 115.

S. Jerôme. 15.
Jefus-Christ etoit dans le Laraire d'Alexandre Severe.

Jeudi personnisé est Jupiter. 38. Jeudi, jour où l'on sasson la barbe. 42. Ignorance de l'Antiquité dans les bas siecles. 58. Images des dieux varioient beaucoup. 63.
Imperator, sutnom d'un Jupiter de Rome, 50. Ino nourrice de Bacchus selon quelques-uns, 147.

Inferiptions manquent quelquefois aux endroits où l'on a laitlé de la place pour les mettre, 177. Inferument de Muifque joidé avec les pieds. 32. Iole ou Omphale avec Hercule, 41.

Jour pris en géneral sans rapport aux jours de la se-maine étoit représenté en semme. 3 S.

Jours de la semaine en particulier personnifies par les anciens, 16. Jour personnihe par les anciens pris en gereral, là-même.

Tours E papiens observés superstitiensement. 112. 6 les fur antes.

Jours de la semaine mis alternativement. 44. Irene nom d'une Heure ou d'une Sation. 19. 5. Itenee, 1 c.

Isis, ses sêtes marquées aux calendes de Novembre.

Isis prise pour la Lune & Osiris pour le Soleil. 200 Juillet personnissé représenté nud. 34.

Juin personnissé représenté nud., là-même.

Julius Pollux, 59.

Junon avec le Pan. 57.

Junon Moneta, sa tête sur un médaillon. 64. Junon d'or & d'yvoire avec une couronne & des symboles extraordinaires. 63.

Junon. Sa statuë qui portoit les Sirenes sur la main, la même.

Junon avec une patere & une pique ou un sceptre.

Junon, comment honorée en l'Isle de Cos. 12 Junon Reine quelquesois couronnée, 73.

être une Cérès, 64. Junon avec Esculape, 177

Junon avec Jupiter, Minerve, Apollon & Mercure, Junon affise à l'un des côtés de Jupiter & la Sûreté à

l'autre, 59. Junon de Bresse extraordinairement représentée. 64.

65. Peinte apparemment pour la mere nature. 65. Les Junons étoient les Génies des femmes, 210. Les Juions etorent les Gentes des tennnes, 210, Jupiter garrote son pere Saturne, 9, Jupiter avec l'aigle & les autres dieux avec leurs sym-boles, 57, Jupiter sans barbe dans l'Elide, 61,

Jupiter adulte , là-même

Jupiter Capitolin anciennement de plâtre, depuis d'or mailif. co

Jupiter Feretrius, là-même. Jupiter quelquefois couronné. 73.

Jupiter 5469105 ou pluvieux. 54. Jupiter foudroyant, en grec καταισάτης. 53. Jupiter Tonnant. 50

Jupiter Colossal de Versailles un des plus beaux ouvrages de l'Antiquité. 47.

Jupiter Redux. 51. Jupiter de Versailles autrefois admiré au jardin de Medicis, donné au Cardinal Grandvelle, porté à Be-sançon, donné au Roi, & porté à Versailles. 49.

Jupiter de Versailles : preuve qu'il est de la main de Myron. 52. 53.

Jupiter de Samos sur un médaillon, là même, Jupiter Colossal de Samos sait par Myron, 51, Jupiter colosse de bronze de 27, pieds de haut, 62, Jupite: à deux foudres appellé Horcius, devant lequel on juroit. 54. Jupiter à deux foudres de M. Mahudel. 53.

Jupiter Imperator avoit une statuë de bronze, 50 Jupiter Custos, la même. Jupiter Conservateur, 12meme.

Jupiter d'Athénes qui avoit sur la tête les Heures &

les Parques. 61. Jupiter Colossal d'Athénes d'or & d'yvoire. 62. Jupiter pintos de Megalopolis avoit le gobelet, le thyrse & l'aigle, là-même.

Jupiter de Laodicée. Sa forme, 117. Jupiter Philalethés de Laodicée. 55.

Japiter avec un Génie, 60.

Jupiter Hammon avec un cercle ou plutot un disque

Jupiter Frammon, Sa tête rayonnante. 57. Il est avec Jupiter Hammon, Sa tête rayonnante. 67. Il est avec un trident, un serpent & une corne d'abondance, Jupiter Pelore & sa fête. 12

Jupiter assis, Hercule debout. 55.

Jupiter assis devant un autre Jupiter qui est debout,
là-même. Jupiter étend son manteau sur l'Empereur & sur l'Im-

peratrice. 56. Iupiter mis pour Jeudi personnisié. 38.

Jupiter affis entre Junon & la Sureté. Jupiter pians de l'amitié qui portoit les symboles de

Bacchus. 154. Jupiter avec un lion. 56. Jupiter avec Junon, Minerve, Apollon & Mercure. 57.

Jupiter de Bresse extraordinaire, couronné de rayons flamboyans, couvert d'un manteau parsemé d'étoiles, portant une épéc entortillée d'un seipent. Jupiter qui avoit la forme d'une pyramide. 61

Jupiter de Crete qui n'avoit point d'oreilles, Jupiter de bois qui avoit trois yeux, là-même. Jupiter qui marque le Jeudi dans une pierre gravée.

Jurement par les cornes de Bacchus. 158.

La Justice personnisiée. 114.

К

K Alendes de Janvier observées superstitieuse-ment par des Chrétiens. 112. Kneph, nom de Dieu chez les Egyptiens. 241.

Actance, 141, Lambec, Bibliotheque Impériale, 26, 75. Laocoon. Si le grouppe de Belveder qui est certaine-nement antique est le vrai original. Raisons pour en douter, tirées de Fulvius. 144. 245. Laocoon. Son histoire & son grouppe. 242. & les suivantes. Laraires des Anciens. 212. Laraire d'Alexandre Severe là-même.

Lares honorés au commencement de Janvier. 30, Opinions sur les Lares. 212. Lare revêtu de la peau du chien. 211. Lares Prastites, là-même.

Lare de Narbonne inconnu. 213. Lares de la Ville de Poussol. 60. 61.

Latino, montagne où la Lune venoit baiser Endymion qui dormoit toujours, 220. Lavinium & la truie, 182.

Laurier servoit pour les couronnes des triomphateurs. 33. Lethé ou l'oubli sœur du somne ou sommeil. 218.

Lezard auprès du somme ou sommeil. 216. Lezard attaché à une sisselle. 35.

Lezard avec Mercure. 95. 96. Libanius. 166.

Liber, nom que les Romains donnoient à Bacchus felon Aufone. 147. Licorne auprès de Bacchus. 155.

Liens de laine dont étoit garroté Saturne, & les dieux aussi en général. 10. Lierre mis dans la corbeille mystique de Bacchus &

Liniations, mot suspect, observées superstitiensement. 112. Lion avec le somme ou sommeil. 2 16.

Lion avec Jupiter. 56. Lions apprivoisés dans les anciens temps. 4. On les

rendoit plus doux que des moutons, la-meme. Asíans, furnom d'Apollon. 83. Loup auprès de Mars. 94.

Lous, mois. 12.

Loxites, peuple Ethiopien. 200. Lucagnac, Lucaniacus, Maison de plaisance d'Aufone. 147. Lucien. 5. 128. 220.

Lundi personnisié est Diane Lune. 38. Lundi marqué par le buste de Diane Lune. 43. 44. La Lune mâle & femelle selon Macrobe. 223

La Lune devient amoureuse d'Endymion, & le vient bailer dans son sommeil éternel. 220.

Lunus dieu honoré dans l'Orient. 223. Représenté avec Diane Lune. 2-24

Lunus. Sa figure en plusieurs images, 223, 224, Lunus représenté à cheval dans une médaille, 225. Luperc'al honoré des Romains. 181. Ruminal, figuier honoré des Romains, là-même. Lustre appellé Penteteris chez les Grecs. 16. Lyre gardée par un chien. 100.

Macrobe, 9, 11, 44, 82, 83, 153, 181, 223, Madame mere de M. le Duc d'Orléans, grande Princesse. 48.

Magufum, ville d'Afrique. Si c'est de-là qu'Hercule Teme I.

a pris le nom de Magusanus. 143.

M. Mahudel. 53. Maipersonnisié revêtu d'une robe à larges manches. 33. Mai ainsi appellé de Maia fille d'Atlas. 34. Maia fille d'Atlas, là-même.

Main mystérieuse de Tyllmus dieu de Bresse. 24 .. Main portée sur la tête, marque la Sûtete. 81. Maire, déesses du côté de Mets. 235.

Maison de Pindare ruinée subsistoit encore du temps de Paulanias, 6. Manches larges du mois de Mai personnissé, 33. Marathon, lieu de la victoire des Athéniens, où fut

érigé un trophée. 199 Matbre pentelique. 6.

Marc-Antoine enleve trois statuës colossales de Sa-

Marc-Aurele. Son monument à Petaw. 232.233. Médaillon de Marc-Aurele où est l'histoire d'Or-

Marc-Aurele avoit un Laraire. 212. Marcus Crassus couronné de laurier dans son ovation. 33.

Mardi personnissé est le dieu Mars. 38 Marquerite d'Autriche Duchelle de Camarino fait pre-fent du beau Jupiter à Grandvelle. 49. Mars. Il s'en trouve moins de statuës que des autres

grands dieux. 93.

Mars perfonnifé revêtu d'une peau de louve. 31. Mars Camulus. 94 95. Mars. Ses images. 93. 94. Deux Mars de Breile finguliers, 64. Loup auprès de Mars, là-même. Mars Hippius ou l'Equestre honoré en Grece. 93.

Mars mis pour Mardi personnifié. 38. Martial, 169 Massuës qui soutiennent le buste du soleil. 84

Massuë tur l'épaule de Silene, 160. Matsurius cité par Pline, 33.

Maussac sur Harpocration, 196. Menailles frappées par les Villes à leurs concitoyens

célebres, 178' Médailles de l'ythagore frappées à Samos, *là-même*. Mélanion & Atalante, D'autres appellent Melanion Hippomene. 121. Meleagre. Son histoire. 119. Sa belle statuë, là-même.

Melons d'eau. 35. Melpia, lieu où l'on croyoit que Pan avoit inventé

l'art de jouer de la flute. 16 Men, Les Phrygiens honoroient la Lune sous ce nom.

Menales : sa montagne éroit la montagne de Pan. 163. On disoit là qu'on entendoit Pan jouant de la flute.

Mercredi personnisié est Mercure. 38. Mercredi marqué par le buffe de Mercure. 43. 44. Mercredi repréfenté par Mercure. 41. 42. 43. Mercredi jour où l'on rognoir les ongles. 42. Mercure avec la bourse & le caducée. 57. avec sa tortuë & le lezard. 96.

Mercure faisant une lyre d'une écaille de tortuë. 95 Mercure mit trois cordes à sa lyre : pourquoi. 20 Mercure portant un belier sous l'aisselle. 96. Mercure qui coupe la tête à Argus, là même. Mercure qui s'élance vers le ciel. 98.

Mercure couvert d'un manteau. 97. 98.

Mercure avec un rouleau. 97. Mercure avec un bœuf. 98. Sa dispute avec Apollon<del>y</del>

Mercure avec l'horison, 97. Mercure, 2002 is : c'étoir le Mercure du marché, 95. Il portoit le petit Bacchus, l'à-même.

Mercure avec Jupiter , Junon , Minerve , Apollon. 57. Mercure extraordinaire de Bresse, 100, li attois yeux, là-même.

Mercures quarrés & Mercures mutilés, là même. Mercure Egyptien appellé Thoyth ou Thoth. 97

Meroé en Ethiopie. 200. Methé ou l'Yvresse avec Bacchus. 159. Mets, ville anciennement très-considérable. Ses ruës. Nemeses. Les deux Nemeses de Sinyrne. 201. Médailles des Nemeses. 202. 203 Neptune qui appuye un pied sur une roche, 71. Nep-tune voilé, là-même. Neptune sur des chevaux ma-Meule près de la statuë de Vesta mise par les Boulangers de Rome. 13. Midi personnissé par les Anciens. 16. & représenté en Neptune sur un char à quatre chevaux de forme ordinaire. 72. Neptune se métamorphose en cheval, & Cérès en femme. 40 Miles, nom Mithriaque dont parle S. Jerôme, 227. Minerve avec sa chouette. 57. jument. 74 Noment 74. Neptune. Son temple en l'Ishme de Corinthe. 69. Neptune nommé Hippius l'Equestre. 68. Neptune l'Equestre honoré dans la Grece & à Rome. Minerve de Constantinople, 101.
Minerve vêtuë plus que les autres Minerves, 102.
Minerve sîquë plus que les autres Minerves, 102.
Minerve singuliere de Monséigneur le Cardinal Gualteri, 102. 103. 5001 casque a la forme de la tiare 93.
Neptune Equestre. Son culte étoit célébre. 68. Neptune à cheval poursuivant le géant Polybote. 68. Pheneates font une statué équestre à Neptune, l'à-même. Neptune l'Equestre honoré aussi à Rome, là-même. En l'honneur de Neptune l'Equestre les Illyriens Phrygienne. 103. Minerve : pourquoi appellée 19110/2016. 20. Minerve : pourquoi appellée vysta. 171. Minerve portant une corneille sur la main. 102. Minerve qui portoit un coq sur son casque, là-même Minerve qui tuë Encelade, 105. Minerve qui tient un rouleau, là-même. Minerve Poliade représentée deux fois, 104, avec le jettoient de neuf en neuf ans des chevaux dans la mer, là-même Neptune de Boillard. 67. Neptune préfidoit aux courses des chevaux. 68. ferpent. 59, 104. Minerve avec Jupiter, Junon, Apollon & Mercure. 57. Neptune. Son throne. 71. Minerve avez jupiter, junon, spononte stretue: )...
Minerve qui ore la fféche à Cupidon. 106.
Minerve de bois coloffaile affife qui tenoit une quenouille & portoit le pole für la tête. 102. Statué de
Minerve faite dans des bas temps. 106. Neptune & Amphirrite fur un char. 69. Nereide fur un cheval marin, 68, Nereides. On leur dédioit des autels & des bois sacrés. 69. Nereides. 721 Minerve, colosse de 26. coudées. 102. Mique-lange découvrit le torse qui porte son nom. 47. Mithir, nom d'une idole qu'on soupçonne de cor-Nigidius, 181. Nimbus se mettoit à la tête des Empereurs, & dans le bas Empire à celle des divinités. 44. Nifa, ville où Bacchus fut apporté. Nifa tuée par ruption. 228. Mithras extraordinaire avec ses symboles, 126, Noms Bacchus, & Nisa nourrice de Bacchus. 147. selon Mithriaques dont parle S. Jerome, 227. différens Auteurs. 147. 148. Mitylene frappoit des médailles à Sappho. 178. Mois personnisés chez les Romains. 16. & appa-Nocticula, erreur dans Jean de Saliberi pour Noctia luca, 115. Notiluca est Hecaté qui luit la nuit, on Diane Lune, remment aussi chez les Grecs. 25. Monnoye. Patras, colonie, obtient permission de batlà-même. tre monnoye, 64. Monnoyes avec la figure de Juillet. 34. Monnoyes de l'Attique marquées d'une double tête Noms des Sculpteurs mis fur leurs statues, 138. Nonia famille à Bresse, 239. Novembre personnissé représenté chauve. 36 de Jupiter, 59. Monogramme à la tête du Calendrier fait du temps Novembre étoit autrefois le neuvieme mois de l'ane de Constance : comment se doit-il lire, 27, Mort signissée par un enfant noir, 214, 215. Nourrices de Bacchus. 147. Nuit personnisiée par les Anciens, 16, & sa statuë, 214, La Nuit mere de la Mort & du Somne ou Som-Mort appellée le sommeil éternel. 218. Molaïques qui représentent les dieux marins, 71. Muses de Versailles, 89. meil , là-même. La Nuit & le Somne représentés sur une pierre gra-Mylasse avoit un dieu emmailloté comme Diane d'Evée du Roi, 216 Nuit personnisée & représentée en semme. 40. Numitor. Son histoire. 183. 184. phéle. 117, 118. Myton Sculpteur fit le Jupiter colossal du temple de Junon de Samos, avec Minerve & Hercule de mê-Nymphes. 228. Nymphes, déesses des eaux. 21. me grandeur. 51. Myron un des plus excellens Sculpteurs de la Grece, mettoit quelquesois son nom à ses ouvrages, là-même. Disputoit avec les Phidias & les Praxiteles, Ctobre étoit autrefois le huitiéme mois de l'an-Ctobre étoit autrefois le huitième n née. 19. Octobre représenté presque nud. 35. Ougspres, pluvius, surnom de Jupiter. 54. Omphale ou sole avec Hercule. 141. &c. 52. Vitruve met Myron le premier entre les plus habiles Sculpteurs, 52. Myrte servoit pour les couronnes des triomphateurs. Ongles. On rognoit les ongles le Mercredi. 42. Onocentaure, 140. Nafamons, peuple Ethiopien, 200.
Nemesis fille de l'Ocean & de la Nuit. 199. Quelquesuns la disent mere d'Helene, & Leda sa nourrice. Opfophague furnom d'Apollon. 80. Deu , Heures ou Saisons de l'année. 19.20. Orgies de Dindymene. 6 Orient repréfenté par un homme au bonnet Phrygien, & une grande étoile par-deflus. 87. Orphée Poëte. 19. 20. 216. Orphée étoit dans le Laraire d'Alexandre Severe. 212. 199, 200. Statuë de Nemesis faite par Phidias au

LE

représentée seule, là-même.

amans a des aîles. 200

Nemefis de Smyrne qui passe pour la patrone des

Orphée. Enumération de ceux qui ont porté ce nom

phée. 232. 233.

avec leurs ouvrages. 230. 231. Histoire d'Orphée & de sa doctrine, 231, 232. Beau monument d'Or-

T A  $\mathbb{B}$ 

254

Mercure mis pour Mercredi personnissé. 38.

Bourg de Rhamnus, 199

Rhamnufia, 201,

Nemelis faire par Phidias à Rhamnus prit le nom de

Nemesis allée apparoissoit aux amans. 202. Elle étoit

Nemesis quelquesois sans aîles, 200. Nemesis honorée ailleurs qu'à Smyrne, 203.

Mercure : son buste qui marque le Mercredi. 43.

Orphée. Son histoire sur un médaillon de Marc-Au-rele. 234. Pergameniens trois fois Neotores. 56.

Osiris & Isis pris pour le Soleil & la Lune. 20. Osiris, nom que les Egyptiens donnoient à Bacchus. 147.

Ovation se faisoit avec des couronnes de myrte de Venus victorieuse. 33.

Ovide. 21. 26. 33. 75 Oxobathon, mesure. 35.

P Alemon qui est le Portunus des Latins, 69. De-bout sur un dauphin, là-même.

Palemon avoit son temple, là-même. Palemon monté sur un dauphin, 72. Pallante affranchi de Claude, son tombeau à un mil-

le de Rome. 92.

Pan aimoit le pin. 165. Pan avoit sa troupe de pans. 166.

Pan & sa bergerie. 163. Pan. Sa statue, la-même. Il a une flûte & joue du cor.

163. 164. Pan le lumineux. 165. Sa lutte avec Cupidon où Pan est vaincu, là-même. Mis au nombre des astres, là-même.

Pan lumineux avec la danse des Pans. 166. Pan lumineux. Feu perpetuel entretenu devant ses autels. 165, 166.

Pan. On lui sacrifie. 167. Pan. Ses entrailles, 166.

Les Pans tendent des pieges à Bacchus. 148.

Pan, oiseau, sa queuë est une image du mois de Mai.

Pandrose paroît être une Heure ou une Saison chez les Athéniens, 19, 20, Panégyristes, dignité & espece de Magistrature, 118, Panier de Bacchus. Poyez Corbeille.

Papirius Masson triomphateur assistoit au Cirque

couronné de myrte. 33.
Paros frappoit des médailles à Archiloque. 178.
Parques au nombre de trois. 236.

Parques sur la tête de Jupiter. 61

Parthenopée fils de Melanion & d'Atalante. D'autres disent de Mars. 121.

Pater, nom Mithriaque dont parle S. Jerome. 227 Patras, colonie obtient permission de battre monoye.

64. Pavés de Mosaïque qui représentent les dieux ma-

Payots entre les mains de Cérès. 73. Payots mis dans la corbeille mystique de Bacchus & Paulanias. 6. 19. 39. 61. 63. 77. 93. 100. 101.102.

108, 123, 125, 127, 136, 159, 163, 175, 196, 201, 204, 207, 214, 216, 218, 225, Pedotribe du Gymnase ou Maître des éxercices qui

éxerçoit les jeunes garçons. 145. 146. M. de Peyrefc. Ses Manuscrits. 43.

Pelafge. 12.

Peloria, nom des Saturnales chez les Thessaliens, là-

Pelorie fête des Thessaliens , là-même.

A Pemene, on dédia des bois facrés aux Nereïdes & à Achille apparemment comme fils de la Nereïde Thetis. 69.

Penates des Troyens, lesquels, 181. Penates d'Auguste, Vesta & Phœbus, 96. Penée, riviere, 12

Pentelique, nom d'un marbre. 6.

Penteteris, Herréress représentée en semme, parce que le nom est du genre feminin. 16. Penteteris chez les Grecs est le lustre ou l'espace de

cinq années, là-même. Penthée mis en pieces pour avoir voulu observer en

secret la troupe Bacchique. 152. Peple de Minerve Poliade, 104.

Perones, forte de chaussure, 172.

Perfea , arbre, 16. Perfes font apporter un bloc de marbre pour ériger un trophée après la bataille de Marathon qu'ils perdirent. 159.

Perfes, nom Michr. aque dont parle S. Jerome. 227. Petafe de Mei cure qui ressemble à un chapeau. 95. P. Petau. 113.

Pet.one, 10.

Phaëana, nom d'une Grace teloa les Lacedemoniens,

Phanace, nom que les Mysiens donnoient à Bacchus;

Phare d'Alexandrie à trois cent coudées. 18. Prieneates font une statoè à Noptune Legaestre, 68. Priidias ne representa sui le trône de Lepiter Osympien que trois Heures & trois Graces. Phidias, 123.

Plagaliens par is pour n'ivoir pas refait la statué de

Cares qua avoit etc o a ce. 74. Philhotaes, fuar ora te la a a la Frodre e. 55 Princteaus, nom do part de Romana e. 17. digital, authoris de la treis. 2.

Philocole dans A he ce. 21.

Philot pacs onto tectibe les dieu, avec la nature & les parties, 5.

Phiole que tenoit Nemesis Rhamnutia, representos des Ethiopiens. 199. Phœbus & Vesta dieux Penates d'Auguste. 66.

Pied de Roi appelie Philetærius, 17. Pied d'Italie & Romain , là-même. La mesure du pied Romain est au Capitole, là-même. Pierre Comestor. 114.

Le Pin arbre de Pan. 165.

Pindare bâtit près de sa maison un temple à Dindymene. 6. Pindare. Les ruines de sa maison se voyoient encore

du temps de Paulamas, là-même.

Pison (Lucius) cité par Pline. 33. Pitho, partie de l'éloquence personnisée par les Anciens. 124. Perpendicule entre les mains dimemps. 13

Pine. 102. 127. Plomb à talus ou perpendicule entre les mains du temps, 13.

Plutarque, 61, 175, 196, 211. Pluton enleve Proferpine, 75.

Poletas, le dieu des richestes porté par la Fortune, 205 Pole porté sur la rête par la Fortune, 204, Pole sur la rête de Minerve, 102,

Polignac vient, à ce qu'on croit, d'Apolliniacum. 86.

Pollux (Julius.) 59, 146. Poliade furnom de Minerve. 104.

Polybote, un des geants poursuivi par Neptune. 68. Polyclete Argien Sculpteur. 62. 63

Portique fait par le Pape Clement XI, pour placer Rome triomphante, 185. Portunus, le Palemon des Grecs. 69.

Postumius Tubertus Consul qui triompha des Sabins, n'eut que l'ovation : pourquoi? 33.
raflites, nom des Lares. 211.

Prêtre d'Isis représente le mois de Novembre. 3%. Prêtre cornu. 167.

PrêtresEgyptiens habillés de toile avoient la tête rase

Prêrresse du dieu Bergimus à Bresse. 230. 240. Priape étoit mis aux jardins & aux forêts. 169. Priape de bois, la-même. Autres de pure fleur de fa-

rine qu'on mangeoit comme des gâteaux, la-même Priape en Grece pour garder les troupe aux de chevres, là-même . & les ruches à miel , là-même & 170. Priape qui finit en Herme & qui tient une clochette, il se termine en bas en pied d'oiseau. 170. Priape à genoux & qui rient sa massue. La-mêms. Printems: comment personnisse. 12. 24.

Printems: comment personnine, 12, 14,
Pecetus Roi d'Argos. 90.
Pronaos du temple, espece de nef. 69.
Pronosities sur le vol des oiseaux & les mouvemens
des membres des animaux égorgés, en usage chez des Chrétiens, & défendu. 113

Proferpine. 157.

Proserpine enlevée par Pluton. 75. Proserpine sur un médaillon de Cyzique. 76.

Psyché, ou l'ame entraînée par les Cupidons, 130.

Prolemée Philadelphe & sa pompe. 16. Pyramides contenuës dans la corbeille mystique de Bacchus & de Cérès. 161.

Pyrene, fontaine, 91. Pythagore a des médailles frappées à Samos, 178. Pythien, furnom d'Apollon, parce qu'il tua le serpent Python. 83.

Python, serpent tué par Apollon. 81, 82,

Quenouille portée par Minerve. 102 Quinctilis, autrefois Juillet, étoit le cinquième mois. 29.

Emus & Romulus : leur naissance. 183. Rhamnus bourg de l'Attique. 199.
Rhamnufa: ainsi s'appelloir Nemesis à cause de sa
Ratue faite par Phidias au bourg de Rhamnus. 201.

Rhéa Silvia, Son histoire, 183, 184. Rhéa ou Cybele. 5. Rois captifs aux deux côtés de Rome triomphante.

186. 187. On dispute si ce sont des Rois Numides. 187.

Rome déesse avoit des temples. 183. Rome & son origine entroit dans la Religion des an-ciens Romains. 181.

Rome triomphante affise avec des déposiilles & la Province conquise. 186. Rome représentée en femme qui a des tours sur la

tête. 7. Romulus. V. Remus.

Rouleau entre les mains de Minerve. 105.

Rossi, Ottavio. 94.

Ruminal, figuier, honoré des Romains. 181.

S

Acée, fête célébrée à Babylone. 12. Sacrificateur cornu. 167. Sacrifice à Pan, lamême.

Sacrifice fair par trois femmes qui ont des tours sur la

Sacrifices d'où les esclaves étoient exclus. 12. Sacrifices faits en la présence des dieux ausquels on Sacrifioit 135

Sacrifice d'un cochon aux Dioscures. 195.

Saisons ou Heures personnifiées par les Anciens. 16. Saisons: les Anciens n'en admettoient que trois. 20. Quand commencerent-elles d'être au nombre de

quatre. 20, 21. Saisons représentées diversement, 18, en jeunes femmes. 21. & en jeunes hommes par les Romains, la-même. Les quatre Saisons dans l'arc de Severe. 22.

Saisons exprimées par les Romains par de petits gar-

Samedi marqué par la tête de Saturne. 43. 44. Samos frappoit des médailles à Pythagore. 178. Sangarius fleuve eut une fille qui selon quelques-uns fut mere d'Attis. 7.

Sappho a des médailles frappées à Mitylone. 178.

Saturnales marquées le 17. Decembre. 37. Saturnales, grande fête de Saturne célébrée en Decembre. 1-1. Les maîtres servoient alors leurs esclaves, là même. Les Grecs se prétendoient auteurs de cette fête, là-même.

Saturnales. On envoyoit ces jours-là des présens de cierges. 44. Saturnales s'appelloient chez les Thessaliens Peloria.

Saturne fait Eunuque le Ciel fon pere. 9. garroté par fon fils Jupiter , là-même.

Saturne lié avec des liens de laine. 10. Saturne avec des ailerons aux pieds & sans les grandes ailes, 13.

Saturne qui a une lumiere sur le front. 44.

Saturne pris pour temps. 9. Contient le cours & les espaces du temps, là-même.
Saturne. Sa sphére est la premiere des sept. 37. Saturne représenté vieux, là-même.

Saturne, Son buste qui marque le Samedi. 37. 43.44. Saturne, 3on buite qui marque le Samedi. 37, 43, 44. Saturne, Il paroît que le jour de Saturne ou le Same-di étoir le premier de la femaine. 37. Saturne délié aux Saturnales sa grande sête, 11. Satyre, Sa tête avec des ailes servoir à représenter le

vent. 43. Satyre monté sur une chevre. 160. Satyresse qui tient un petit Satyre, là-même.

Scabilla, 32. Scopas Sculpteur, 123. Sculpteurs Grees mettoient souvent leurs noms aux

Ratuës qu'ils failoient. 51. 138. Semaines prises des Egyptiens. 37.

Semaines personnifiées par les Anciens. 16. Semons, especes de divintés, 172. Senateur sur un cercueil de marbre. 23.

Septembre étoit autrefois le septiéme mois de l'année. 19.

Septembre aujourd'hui neuvième mois de l'année, là même.

Septembre personnisé représenté presque nud. 35. Septime Severe & ses deux enfans sur un médaillon.

Serapis. Son buste marque la séptieme heure du jour.

Serapis marqué par un lerpent, 36. Serment, La chair des victimes (ur laquelle on avoît fait quelque serment , ne devoir pas êsre mangée.

Serpent honoré pour Esculape. 174. Serpent, symbole du Soleil. 153. Serpent sur une tablette porté par Novembre person-

Serpent qui entortille une torche, marque le Zos

diaque. 13. Sesames contenues dans la corbeille de Bacchus & dè Cérès. 161.

Sextilis autrefois le fixiéme mois étoit Août. 29. Le Siecle, Seculum, pris pour cent ans. 15.

Signes du Zodiaque. 23 Silene étoit de la troupe de Bacchus & chef d'une

troupe particuliere, 159. Silene avec la massue sur l'épaule, 160. Silene monté fur un ane, là-même, va à un facrifice ,

là-même. Silene avois sa troupe de Silenes & de Satyres. 166.

Silenes. Pausanias doute s'ils étoient des dieux. 159. Silvain avoit sa troupe de Silvains. 166. Simalis, surnom de Cérès. 74.

Similis Prefet du Pretoire sous Hadrien. Vœu fait à fon génie. Son épitaphe. 210. Simeoni (Gabriel.) 85.

Sirenes peintes en oiseaux au visage de femme. 25. Sirenes au nombre de trois. 236

Sirenes sur la main de Junon. 63.

#### DES MATIERES.

Temple de Dindymene à Thébes bâti par P.11 late. 6.

Sito, surnom de Cérès. 74. Smyrne personnisée tient sur la main les deux Nemeles. 203.

S nyme & Chio ont frappé des médailles à Homere. 178.

Socrate Sculpteur Thebain. 6. Le Soir personnissé appellé en Grec 10 mesos, & vesper

en Latin, 16. 40.

Soleil. Macrobe prétend que tous les dieux le rappor-tent au Soleil. 85. La tête du Soleil au château de Polignac, la-même.

Soleil représenté sur des médaillons. 86. Le Soleil porte la couronne radiale. 38. Soleil, Son buste représenté rayonnant. 84.

Soleti des Rhodiens qui a des feuilles de vigne mêlées parmi les rayons. 87. Le Soleti, fon jour eft le fecond de la femaine. 37. Le Sommeil éternel, c'est la Mort. 118.

Le Somne ou Sommeil, sa figure. 220. Le Somne représenté sur une pierre gravée du Roi.

Le Somne ou Sommeil signissé par un enfant blanc. 214. 215.

Le Somne ami des muses, 217, frere de Lethé ou de l'oubli. Décrit par Philostrate, là-même. & 218. Le Somne ou Sommeil. Sa statuë. 215. Il embrasse un lion & a un lezard auprès, là-même. Surnommé

Le Songe personnine. 218.

Le Songe. Sa figure, à ce qu'on troit. 220, Sophiftes : aini s'appelloient les Philosophes & les gens d'une grande érudition. 55. Sophronsse du Gymnase qui avoit soin d'entretenir les

Sorphome du Gymnare qui avon foin d'entretentr les jeunes garçons dans les bonnes mœurs, 145, 146. Sorcelleries & prefliges, 115. Sorts des Saints ou des Apôtres pour deviner. 112. Sorts des Saints ou des Apôtres pour deviner. 112. Sofipolis, Génie des Eliens. Son hiltoire. 207. 208. Les plus grands fermens fe faifoient devant Sofipolis. 208.

Soura ou respecton conservatrice, qualité donnée à plu-seurs déesses, 177. Soubase, bypobasis, 61.

Souliers conancres, 36

Sph-re de Saturne est la première des sept. 37. Statues de Jupiter qui étoient à Rome. 50. Statue de bionze de Jupiter Imperator, lu-mêne.

Statuë pour être de la derniere perfection, devoit avoir la tête faite par Myton, les bras par Praxite-le, & le tronc du corps par Polyclete. 52.

Statuës de l'Empereur Hadrien dans un temple d'Athénes. 62.

Strabon. 51. 178. Stymphalides au nombre de trois. 236.

Stymphalide. 144.

Suldas. 104. Suleves, déesses rustiques. 236. La Sureré tient la main sur la tête.

La Sureté affife à l'un des côtés de Jupiter, & Junon à l'autre, là-même. Symboles de Bacchus donnés à Jupiter, 154.

Symboles des Villes, 205.

Syringe, flute de Pan. 32.

Able Heliaque. 84. & les suivantes. Sa structure singuliere, la même.
Table du Soleil à Meroe. 200.

Les Tarentins érigerent un monument à Vulcain. 78. Tauroboles facrifices à la grande mere ou Cybele. 5. Les Teyens frappoient des médailles à Anacreon. 178. Telessus Sculpteur Athénien. 69. Telesphore dieu de la convalescence sur une médaille

avec Esculape. 179. Tempé. Sa vallée comment desseichée. 12.

Tome I.

à Dyme, la mone. Temples d'Athenes dont le circuit étoit d'un domi

mille. 62.

Temple de Jupiter Capitolin. Ses mesures. 50.

Temple bâti fur un autre temple se voyoit une icale fois en Grece, dit Paulanias, 125. Temple des Heures ou des Saifons à Athénes, 21

Temple de Neptune de l'Isthme de Corinthe décrit par Paulanias, 69.

Temples doubles en Grece : comment faits. 125.

Temple de Palemon. 69. Temps pris pour Saturne. 9.

Le Temps personnisse qui tient un grand globe, 13. Temps représenté lie avec des cordes, 10. Sa figure,

Temps marqué par le Zodiaque. 14. Le Temps & la faulx, 10.

Le Temps peint en Herme. 13. Temps. Elpaces du temps contenus par Saturne. 9 Le Temps avec des ailerons aux pieds & rans les grandes aîles. 14.
Tête coupée dans la troupe Bacchique est peut-être

celle de Penthée, 152. Thallore, nom d'une Heure ou d'une Saison selon les Athéniens, 19. Thémis de Bresle, 238,

Théologiens, Dignité facrée confidérable. 56. Cétoient les mieux instruits dans l'histoire des dieux ;

Thésée abandonne Ariadne. 156.

Théssale & Hemonie. 12. Thoyth ou Thoth le Mercure des Egyptiens. 97.

I hrafymede Parien Sculpteur. 174-

Thrône de Neptune gardé par un moultre main. Ot-nemens de ce thiône. 71. Thyrse entre les mains de Jupiter. 12.

Tiate est la même chose que cidaris, curbasia, corybantium, 225. Tiare Phrygienne chez presque tous les Orientae ,

Tibre personnissé. 151. M. du Tilliot Gentilhomme de seu M. le Duc de Berri. 81.161.

Tite-Live. 140, 182, Titulare, peindre des titres de livre. 26. Tityres jouoient avec les pieds. 32.

Toge, habit fort incommode. 29. Elle cor erva core fon nom après qu'elle eut beaucoup change de torme.

Torso de Miquel-ange. 47.
Tortue sous le pied de Venus celeste. 124.
Tortue avec Mercure. 95. 96.
Tours sur la tête de Cybele & des Villes. 7.

Trabea, habit. 23. D'où est venu ce nom. 29

La Tranquillité perfonnifice. 60. Travaux d'Hercule groffierement exprimés, 143 Trezeniens appelloient un mois Gerchion. 12.

Tubus Romaines répandues dans l'Empire Romair. 139. Trimalchion & fon festin. 1

Tritogireia : pourquoi ce nom est-il donné à M ners.

Trompette tortuë. 149. Truie de Lavinium sur une médaille. 182.

Tuccia de M. le Baron de Crassier. 66. Tunique parsemée d'yeux donnée au Temps. 13. qui tient une torche entortillée d'un serpent qui merque le Zodiaque. 13.

Tunique boutonnée. 32. Turrita, nom de Cybele, 7.

Tyllinus dieu de Breffe, 24c. Sa flatue etoit de ter, là-même.

Tympanon entre les mains de Cybele, 4. 5

#### T A B L E, &c.

Aler ten qui fut du temps de Condunce Com-

Valentiant d'armée en Illyrie. 23. Valentia, celui à qui l'on a d. 11. & ch'rt le Calen-chier. 11. du temps de l'Empereur Constance. 26.

Valere Maxime. 175.

Valerius (Marcus) triomphateur, se servoit de deux couronnes de myrte & de laurier. 33.

Variations des images des dieux. 63.

Varion, 172. Va e de Bacchus gardé par un animal, 24. Va.c. in Juhets & extraor tinancement grands far un

Vanc, in gulers & extraor immerancia guards far un Autel. Diofeure, 160.
Vindanges faites par dis Genres, 161, 162.
Vendredi, jour où l'on coupoir les chevens, 41.
Vendredi perfonnine est Venus, 38, Marque par le busse de Venus, 44.
Ventrepresenté par une tête de sayre, 43, Avec des also, l'autoire.

... ' là-même.

V. as ce cile est dite la plus ancienne des Parques. Venus cellifte d'or & d'yvoire tenoit un pied sur une

toille, la-même. Voilles célefte se trouve rarement dans les anciens mo-

1...mens, là même Venus célefte armée, là-même.

Venus marine sortant de la mer couronnée par Pitho. Venus fortant de la mer avec les Neréides. 69.

Venus marine debout sur les ondes de la mer. 124. Venus populatie moi tée sur un bouc. 125.

Venus victorieuse sur un lapis lazoli au revers d'Al-bin Empereur, 129. Elle est victorieuse de sa double victoire, là même.

Verus Chidienne faite par Praxitele, Son histoire &

Venus de Richesseu. 126. Venus de Richesseu. 126. Venus d'Arles. 125, 126. Venus debout sur un taureau. 128.

Venus tenant le gouvernail. 127

Venus Myrtea, 33, Appellée depuis Murtia, là-même. Venus, Son buste qui marque le Vendredi. 43, 44. V.n 15 qui marque le Vendredi dans une pierre gravec. 41, 42, 43. Venassur une bale devant la décile Avril personnifice.

22. Elie elt squs le myrte, là même. Venus mife pour Vendredi personnifié. 38.

V.: us Hermaphrodite, bas-relief. 245. 246. Vertemnus est un des dieux qu'on appelloit Semons.

Vertamnas avec Minerve & Mercure. 170, 171. Catamnus se changeoit en plusieurs formes. 172.

Verturnius de Seaux le plus beau qu'on puisse voir » la-meme.

Vesper, le Soir personnisié. 40. Veita ou Veitale, de Verfailles, auprès d'un aussi

Hamboyant. 66. Vetta, belle statuë de Monseigneur le Cardinal Gual-

Vesta. Des Boulangers de Rome avoient une meule

aupres. 13. Vesta. On la mettoit presque dans toutes les maisons.

Vesta a inventé l'architecture des maisons selon Diodore de Sicile. 65. Vesta & Phœbus, dieux Penates d'Auguste, 66.

Ugurion cité par M. du Cange. 11 Victimes. La chair des victimes sur laquelle on avoit juté n'étoit jamais mangée, 54.

ctoire parmi les dieux marins. 72 Villes personnifiées prenoient la forme de Cybele,

Villes représentées par une femme qui a des tours sur la tête, en Orient, & rarement en Occident. 7. Virgile, le Platon des Poëtes étoit dans un Laraire

d'Alexandre Severe, 212.

Virgile, 41. 132. Vitruve. 52.

Uranides, nom sur une pierre gravée. 57. Uranie, de Versailles, couronnée d'étoiles. 89.

Urante aime le mois de Mai. 34. Urante Muse peut avoir été confondue avec Venus ce-

leste, 114. Urne triangulaire de M. le Comte d'Oxford, 139. Urne de Porphyre trouvée dans le sépulchre à ce q or on

croit de Pallance, 92. Valcain repréfenté dans un beau marbre, 78. Vulcain fans bonnet dans un monument, là même. représenté boiteux, 79. Il portoit un bonnet bleu, là-même.

Ξο vêut dire δξόβαθον. 35.

Y Au milieu du bouclier de Minerve, 171. Fysia, nom de Minerve, là-même.

Z Odiaque mis pour marquer le temps, mais plus fouvent pour l'année. 14. Zodiaque & les douze signes dans un médaillon. 22.

Zodiaque dans une pierre gravée. 41.

Zodiaque pour marquer le temps. 43. Zodiaque avec ses signes. 23. Zogane, sorte de robe à Babylone. 14.

Fin de la Table des Matieres.















